

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





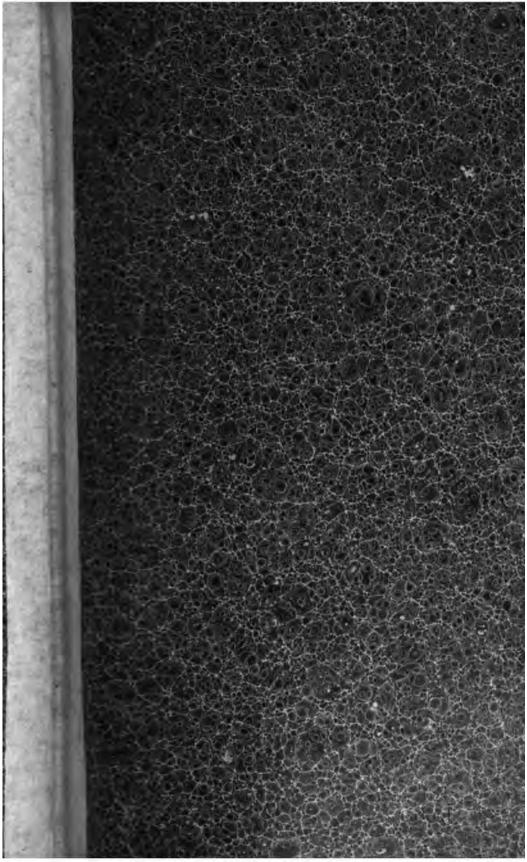

# REMARQUES SUR LE PATOIS.

## REMARQUES

# SUR LE PATOIS

SUIVIES D'UN

## VOCABULAIRE LATIN-FRANÇAIS INÉDIT

DU XIV. SIÈCLE

AVEC GLOSES ET NOTES EXPLICATIVES
POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES MOTS DE LA LANGUE FRANÇAISE

par

E.-A. ESCALLIER.





VICT. WARTELLE, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, RUE SAINT-CHRISTOPHE, 25.

62k4. 6

1875, Mary 28. Subscription Fund.

### **AVANT-PROPOS.**

Les langues sont à peu près toute la métaphysique. Il faut être possédé de quatre ou cinq diables pour croire à l'invention des langues. (J. DE MAISTRE, Lettre à M. le vicomte de Bonald.)

Nulle langue n'a pu être inventée ni par un homme qui n'aurait pu se faire obéir, ni par plusieurs qui n'auraient pu s'entendre. (IDEM, Soirées de Saint-Pétersbourg.)

Les dialectes, les PATOIS et les noms propres d'hommes et de lieux me semblent des mines presqu'intactes, et dont il est possible de tirer de grandes richesses historiques et philosophiques. (IDEM, ibid.)

Le PATOIS n'est autre chose que l'ancienne langue populaire, c'est à dire notre langue primitive, qui s'est déposée au fond de notre société et y demeure immobile. (GÉNIN, des Variations de la langue française.)

Des notes prises à l'aventure, des remarques suggérées par les rencontres et selon le caprice des souvenirs et de l'association d'idées, ont été le sujet de lectures faites en 1851 dans quelques séances d'une société littéraire (1). Elles ont

(1) La Société impériale et centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du département du Nord.

donné lieu à des lettres qui ont été insérées en 1852 et 1853 dans un recueil mensuel qui se publie à Valenciennes (1).

Ces premiers essais font partie du volume que nous publions. Quelque peu de gravité qu'ils aient, nous pensons qu'ils ne sont pas tout à fait sans intérêt, et que peut-être ils ne seront pas sans fruit pour le lecteur même érudit, n'y trouvât-il que quelques faits à l'appui ou au détriment d'une opinion, d'une hypothèse, n'y rencontrât-il que quelques remarques indiquant des points qu'il serait utile d'examiner. Dans tous les cas, au simple et bénévole amateur, au lecteur encore neuf en la matière, ces prolégomènes serviront d'introduction, d'acheminement à l'étude de l'archéologie du langage; ils lui seront un moyen récréatif de familiarisation avec les travaux philologiques, comme ils ont servi à nousmême d'exercice préparatoire au labeur, je n'ose pas dire plus important, mais plus studieusement suivi-plus sérieux, ainsi qu'on dit actuellement-dont le Vocabulaire latin-francais du XIVe siècle a été l'objet.

Cette dernière partie du livre—le Vocabulaire latin-français annoté—plus volumineuse à elle seule que les deux premières, peut cependant sans le déborder être comprise sous le titre commun de Remarques sur le Patois, titre vague sans doute et fort élastique, mais qui par cela même nous accommode mieux; il ne nous oblige pas à autre chose qu'à ce qu'il nous a été possible. Après tout, notre livre n'est pas un traité didactique ni dogmatique; nous n'avons ni la science ni l'autorité qu'il faut pour cela; nos prétentions ne visent pas à autre fin que d'amener le lecteur à reconnaître avec nous, savoir:

Que ce qu'on appelle le *Patois* est la langue française primitive; que par conséquent le patois n'est pas, comme on l'a

<sup>(1)</sup> Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique.

dit et comme on le répète, un argot de hasard, un jargon bâtard, produit de la corruption ou de la dégénération de la langue (1).

Que si patois il y a—à la façon du moins dont l'entendent certaines personnes—c'est la langue moderne qui serait le patois de la langue ancienne.

Que cette langue ancienne avait ses lois, ses règles qui, pour n'avoir pas été formulées en préceptes et écrites dans un code grammatical, n'en étaient pas pour cela plus arbitraires ni moins conformes aux commandements de la saine logique et du bon sens.

Que, comme en ce qui regarde l'art de parler aussi bien que les autres arts, la pratique a précédé la théorie. Le patois, avec ses idiômes et ses dialectes diversifiés, est à la langue officiellement constituée, ce que le droit coutumier pratique traditionnel, avec ses modifications selon les provinces, les localités, les temps, les circonstances, est à un gouvernement qui s'exerce en vertu de lois inscrites dans un code fixe, uniforme et absolu.—Les patois ont précédé la langue grammaticalement établie, comme les coutumes et usages ont précédé le code écrit des lois, comme les causes les effets, la pratique la théorie; et de même que nombre de ces coutumes et usages ont persisté dans la pratique en dépit ou à côté de la loi officielle, de même beaucoup de mots du patois, de locutions, d'idiotismes ont continué d'avoir cours dans le langage usuel, en dehors ou indépendamment des règles décrétées par l'Académie.

Qu'enfin, ce qui fait la différence entre les espèces et variétés de patois, dialectes ou idiômes d'une langue, n'est pas la différence originaire et radicale des mots, mais bien la façon diverse de prononcer et par conséquent d'orthographier; car, comme on a parlé avant d'écrire, l'orthographe

<sup>(1)</sup> Voir 1re lettre sur le Patois, \*1.

a été subordonnée à la prononciation dont elle a subi les modifications.

Quelles sont les causes premières de ces diversités d'idiômes, de dialectes, je ne dis pas seulement entre des nations, des peuples que de grandes distances ou des climats séparent, mais encore entre les cités, les bourgs, les villages, entre des localités tellement voisines qu'elles se touchent? Nous n'en savons pas plus à cet égard que l'on n'en savait il y a six cents ans; Roger Bacon, qui écrivait vers le milieu du treizième siècle son grand ouvrage (Magnum Opus), disait: « Tout varie dans le monde selon la place qu'il v oc-» cupe, tant les choses dans leur nature que les hommes » dans leurs mœurs : les Ethiopiens, les Espagnols, les Ro-» mains diffèrent entre eux. Bien plus, parmi les Français » dont je parle, il se trouve des différences de mœurs et de » langage entre les Picards et leurs plus proches voi-» SINS, qui ne laissent aucun moyen d'expliquer celle qui » les sépare. »

La vieille langue a eu le sort de la plupart des monuments des arts, y compris l'art de parler, et de tout ce qui a été mis hors d'emploi ou de mode. Autres temps, autres mœurs. Pour bien des gens, vieux, ancien, gothique sont synonymes de laid, ridicule, grossier. Ces mêmes gens en sont encore à demander le cui bono de ces sortes d'études et investigations, et l'on répète le mot du mathématicien qui, après avoir entendu un morceau de musique, s'écria: « Qu'estce que cela prouve? » Sosie aurait dit: « Cet homme assurément n'aime pas la musique. » —...Je serais pourtant curieux de savoir ce que le mathématicien répondrait, si on lui demandait quel charme mélodique il trouve pour s'y tant passionner dans les calculs d'un problème d'algèbre, ou dans l'énoncé d'une formule de géométrie?

Un mot sur la complexion et l'économie de ce livre. Nous

reconnaissons l'importance des découvertes qui ont été faites dans le domaine de l'archéologie linguistique; nous apprécions la valeur des travaux dirigés avec une ingénieuse sagacité par les érudits des siècles précédents et de celui-ci en particulier. Cependant il nous semble que ce qui a été acquis à la science est encore trop incomplet et trop peu assuré pour servir de base fixe à une doctrine selon laquelle un plan théorique pourrait être tracé. Nous n'avons donc fait que rassembler des matériaux que nous avons signalés le mieux qu'il nous a été possible; nous les avons rangés, étiquetés et numérotés, afin que ceux qui les voudront utiliser puissent les retrouver aisément. Pour faciliter au lecteur les recherches et relier les parties de notre travail, nous avons adapté des tables ou indices, inventaires où sont repris et placés selon l'ordre alphabétique les mots français anciens ou patois dont il est question dans les trois sections de l'ouvrage; chacun de ces mots porte un chiffre qui se rapporte à celui du paragraphe ou de l'article qui le concerne. Et ceux qui nous liront avec une intention bienveillante verront que notre ouvrage, malgré l'indiscipline de nos allures, n'est pas dépourvu d'une sorte de cohésion, sinon plastique, du moins intellectuelle, ni de l'unité logique dont aucun livre qui a la prétention d'exister ne peut. se passer.

Un vase s'imprègne de l'arôme de ce qu'il contient, et notre livre a pu contracter certain fumet d'humeur gauloise; nous ne pensons pas avoir à nous en excuser, même sous le prétexte de la couleur locale. Sans déférer trop complaisamment aux scrupules d'une pruderie pharisienne, aux susceptibilités d'une pudibonderie qui fait la farouche, nous avons tenu à éviter les licences d'un cynisme malavisé; c'est à dire que sans braver l'honnêteté, nous avons usé de la liberté qui sied à l'homme de bonne volonté.

Nous avons puisé à toutes les sources qui étaient à notre connaissance et dont l'accès nous était possible, et nous avons laissé leur orthographe et ponctuation aux divers textes latins ou français, manuscrits originaux, copies ou imprimés. auxquels nous avons emprunté nos citations. Mais parmi les ouvrages qui nous ont été d'un plus précieux secours et sur lesquels nous nous sommes appuyé avec prédilection, parce que, à part leur mérite intrinsèque et absolu, ils avaient pour nous une valeur relative et une autorité spéciale, nous citerons le Glossaire latin de W. Briton, écrivain du XIVe siècle, contemporain du moine de Marchiennes auteur du Vocabulaire latin-français (1); les Chroniques de Froissart (2); -- l'historien valenciennois, qui a écrit en langue française de son époque, c'est à dire du XIVe siècle, et selon le dialecte du Hainaut, nous a fourni la plupart et les plus probans de nos exemples. Enfin, nous avons puisé à pleines mains au trésor inépuisable que l'illustre Amiennois Ducange a légué à la postérité (3). Qu'il nous soit permis, puisque nous en avons l'occasion, tout tardive qu'elle soit, de rendre hommage à la mémoire d'un de nos compatriotes et concitoyens, homme aussi modeste que véritablement savant; nous voulons parler de seu M. Guilmot, qui pendant une longue carrière et dans les fonctions de bibliothécaire de la ville de Douai, a rendu d'importants et nombreux services à la bibliographie, aux sciences historiques, à l'archéologie, et notamment à la linguistique. Il n'y a que chez nous qu'on sache que M. Guilmot est l'auteur réel du volume que M. de Roquesort a publié sous le titre de Supplément au Glossaire de la langue romane (4).

<sup>(1)</sup> Voyez, p. 187, notre Notice sur le volume manuscrit contenant divers traités de linguistique de W. Briton et le Vocabulaire latin-français du Moine de Marchiennes.

<sup>(2)</sup> Les Chron. de sire J. Froissart, 3 vol. in-8°, édit. Buchon, 1843.

<sup>(3)</sup> Glossarium mediæ et infimæ latinit., Ducang., 7 vol. in-4°, cum suplem., édit. G.-A.-L. Henschel. Paris, Didot frat., 1840.

<sup>(4)</sup> Supplément au Glossaire de la langue romane, Paris, 1820.—Ce supplément forme le t. III du Glossaire de M. de Roquefort, dont les deux premiers volumes avaient été publiés en 1808.

Quant à ce qui est de l'appréciation du sens de beaucoup de mots latins et des nuances de leurs acceptions, nous nous sommes aidé avec grand profit de l'excellent Dictionnaire classique de MM. Quicherat et Daveluy (5).

(5) Dictionnaire latin-français, par L. Quicherat et Daveluy. Paris, L. Hachette et C<sup>1</sup>, 1847.

## REMARQUES

## SUR LE PATOIS.

1850. — 1851. -

I.

Un dictionnaire du patois ne serait pas aussi facile à faire qu'on le pourrait croire. C'est un travail, non seulement de temps et de patience curieuse, mais aussi de goût, de tact et de sagacité; et il faudrait à celui qui voudrait s'y livrer, une connaissance assez intime de l'histoire chronique, des mœurs, des habitudes et du génie particulier de la contrée dont il aurait entrepris de fixer l'idiome.

En effet, le patois vrai et légitime n'est pas un argot factice, un jargon temporaire et de caprice; — c'est une langue, un dialecte, un

idiome, si l'on veut, mais qui a ses règles raisonnées ou raisonnables, qui a ses richesses et ses béautés.

Ces règles, ces lois, quoiqu'elles ne soient pas écrites dans une grammaire ou fixées dans une syntaxe, ne sont pas pour cela arbitraires et irrationnelles; elles relèvent directement de la logique naturelle, c'est à dire de ce qu'on appelle le bon sens. C'est au lexicographe de les rechercher et d'en trouver les raisons; et pour faire un travail utile, il doit se montrer plus difficile sur le choix des locutions et des mots qu'il admet, que désireux d'en réunir un grand nombre.

Une condition qui me semble être essentielle pour arriver à un bon résultat, c'est de recueillir les mots directement aux sources, ou du moins le plus près possible des sources où ils ont été produits et là où ils ont été conservés avec le moins de mélange.

Aussi, je pense que c'est dans les villages assez éloignés, bien plutôt que dans les cités elles-mêmes et dans les localités très rapprochées des villes qu'il faudrait les rechercher, afin de ne pas rencontrer et prendré pour patois des solécismes ou des barbarismes prétentieux, des mots français mal prononcés, n'étant ni du patois, ni du wallon, ni du roman, ni d'aucun idiome, ni d'aucune langue.

On voit des dictionnaires du patois qui sont tout gros et tout encombrés de ces mots bâtards ou estropiés; dans le Dictionnaire rouchy, on a été jusqu'à donner comme patois d'éclanche, cette locution: épaul' ed'mouton: le patois, ou plutôt la prononciation patoise d'éclanche, serait éclanque. Nous ne disons pas cela toutefois pour certains mots ou certaines façons de dire fort légitimes et rationnelles, comme Damage, qui a sa raison dans la filiation étymologique du latin damnum; on dit encore en français, à mon grand dam, pour à mon détriment, à mon grand dommage; Cras, chez nous, se dit pour gras, de crassus; Carbon pour charbon, de carbo, carbonis; corage pour courage (cor agere), etc.

Il en est de même de beaucoup de verbes que le beau langage a déformés et irrégularisés, et qui néanmoins sont restés dans le patois ce qu'ils étaient primitivement et tels que les conjuguent encore tous les jours, selon la loi logique de la formation des temps, les enfants avec leur bon sens naturel, ainsi que les étrangers qui, ayant appris les règles de notre langue, n'en connaissent pas encore les innombrables exceptions. On trouve dans les vieux écrivains : nous craindons, pour nous craignons; vous prendez, pour vous prenez; ils veneront, pour ils viendront; nous voirons, pour nous verrons. Aux XV° et XVI° siècles, on disait taisir, se taisir, pout taire, se taire, et à l'imparfait du subjonctif, taisisse. Après tout, cette phrase : je voudrais que tu te taisisses, n'a pas l'inconvénient de cette ridicule cacophonie : je voudrais que tu te tusses.

Il ne faudrait pas non plus prendre pour du patois des mots qui ne sont que du latin tout cru. J'ai vu, par exemple, indiqués comme locutions du patois rouchy: ab hic et ab hac, de çà et de là, ainsi que, être à quia, pour dire être embarrassé de répondre. Cela se dit partout, excepté peut-être en patois.

Au demeurant, la recherche des mots et locutions tombés dans le patois est une étude amusante et assez curieuse; c'est de l'archéologie linguistique. Le patois est éminemment conservateur; il est, par rapport aux ustensiles du langage, ce que sont les vestiaires, les garde-meubles, par rapport aux petits monuments de l'archéologie. Véritablement, le langage, n'est-ce pas le costume de la pensée?

Or, le patois conserve, il fait plus, il utilise les vieilles locutions, les défroques que les caprices de la mode ont réformées ou déformées et ont fait abandonner, souvent sans qu'on les ait remplacées. Et ces mots ou ces tournures de phrases mis au rebut ne sont plus que des curiosités archéologiques qu'on n'exhibe que pour s'en servir maladroitement ou pour s'en amuser, comme des costumes des vieux âges en temps de carnaval.

Pour peu qu'on y prenne garde, on s'aperçoit que les prétendus ennoblissements, restaurations et enrichissements de la langue, ne sont le plus souvent que des castrations, des appauvrissements, des adultérations. On voit que presque toujours on a rejeté le mot précis et directement expressif pour y substituer des termes généraux et vagues.

Tous nos grands écrivains, ces illustres ouvriers du langage, ont lutté contre ces mutilations. Je ne parle pas de nos plus anciens chroniqueurs et poètes, ni même de Rabelais; les trois quarts des hommes, et je dis des lettrés, ne les entendent plus; mais lisez Amiot,

Montaigne, Charron, Etienne Pasquier... à chaque ligne vous rencontrez un mot, une façon de dire, une construction de phrase que vous regrettez. — Corneille, Molière, La Fontaine ont sauvé et remis en usage le plus qu'ils ont pu de ces vieux joyaux de la vieille langue française. Labruyère, dans quelques pages, déplore l'abandon qu'on a fait de mots anciens de la langue, dont il reproduit une longue kyrielle. Voltaire ne s'est-il pas plaint des bizarres caprices de cette pauvre orgueilleuse, ainsi qu'il l'appelle? Et de notre temps, P.-L. Courrier a fait de constants efforts pour restituer au langage son ancienne richesse et son expressive concision.

Il m'est arrivé de ramasser dans notre dialecte wallon ou patois de nos contrées, des mots et locutions qui ne sont pas dans les lexiques ou glossaires ou qui y sont mal interprêtés, et auxquels je crois qu'on a attribué des origines erronées. Je ne présente pas ces petites trouvailles comme choses de prix ni de grande conséquence; je les livre telles quelles et selon que ma mémoire ou l'association d'idées me les amènera.

§ 1.— Nous citerons parmi les mots patois usités dans nos contrées et qui sont de bonne source et bien légitimes, quoiqu'on ne les rencontre pas dans les vocabulaires: Recourre, verbe inconjugable qu'on retrouve dans les vieux écrits. On dit recourre, pour recouvrer, sauver, reconquérir. Exemple: Il a tout perdu et n'a rien pu recourre. Ce verbe est indiqué dans le Glossaire de Roquesort, il est vrai, mais avec une signification tout à fait différente et voulant dire, affaiblir le poids des espèces monnoyées. On trouve ce verbe employé par Froissart, avec la signification que nous lui donnons: « Si devez croire et savoir qu'ils (les Anglais) furent cette nuit en » grand rével et rendirent grâces à Dieu de la belle journée qu'ils » avoient eue, quant une poignée de gens qu'ils étoient, environ » mille combattants uns et autres, parmi les archers, en avaient d'es- » consis plus de dix mille et rescous la ville et le châtel d'Aube. » Froissart, Chron.; chap. CCXXXI.)

- § 2. COUPILLE, substantif féminin, signifiant en patois huppe, sorte de toupet ou d'aigrette dont est ornée la tête de quelques oisseaux. Ce mot a ses composés, il a même fourni des métaphores; on appelle au village Coupelet, l'espèce de houppe ou d'épanouissement que forme le tabac qui excède et déborde le fourneau de la pipe. C'est un talent du fumeur que de bien faire un coupelet. On dit aussi dans nos pays: servir à coupillon, mesurer à coupillon, c'est à dire mesure comble.
- § 3. Dans nos campagnes, la femelle du canard se dit encore Anette, du mot latin anas, anatis, canard, cane. Ces deux mots de coupille et d'anette se sont suivis dans ma mémoire, parce qu'un jour je les ai entendus réunis dans cette phrase exclamative d'un enfant : Oh! l'bel anette avec ès-coupille! oh! le beau canard avec sa huppe!

A propos de canard, rappelons que, dans le patois de nos contrées, on a réservé la qualification d'Hallebran, qui proprement signifie jeune canard, pour désigner un maladroit, un commençant, une personne inexpérimentée et novice dans la pratique d'un art ou d'un métier, à peu près de la même façon qu'en France on a emprunté au vocabulaire de la fauconnerie ou de la chasse certains termes de comparaison, pour leur donner une signification analogue à celle de notre mot Hallebran; ainsi niais, pour ignorant, inexpérimenté, comme le jeune oiseau encore au nid; ainsi béjaune, c'est à dire qui a encore le bec jaune comme les oisillons. Dans le même sens, depuis, on a dit blanc bec.

- § 4. Voici encore un terme de comparaison de bête à gens ou plutôt de gens à bête: Déblaré ou déblarié, pour dire chauve, qui a perdu ses Caviaux, calviaux, cheveux, qui est atteint de cette infirmité ou accident qu'on appelle calvitie, que les médecins ont désigné sous le nom d'alopécie, du grec αλοπεζ, renard, lequel, dit-on, est sujet à perdre sa fourrure. Dans nos villages, on a pris pour terme de comparaison le blaireau, en patois blariaux ou blareau, dont on a fait déblaré.
- § 5.—Inguer, verbe qui s'emploie à tous les temps de la conjugaison et qui signifie viser, tâcher d'atteindre à un but. Je n'ai pas

trouvé l'origine de ce mot, d'ailleurs assez expressif. En aidant un peu à la lettre, on pourrait peut-être le faire venir d'inquirere, qui a en latin une signification analogue.

- § 6.—BISER, verbe neutre, signifiant jaillir, être lancé au loin; faire biser un projectile ou un liquide, les faire jaillir, les lancer avec la rapidité ou la violence de la bise, du vent de bise. (Voir le Vocabulaire latin-français, n° 104, AQUILO, BISCE.)
- § 7.—S'ATAPIR, pour se cacher, se dit dans nos villages. Ce verbe est fort ancien, on le rencontre souvent dans les écrits du XII° siècle. Dans la version du Livre des Rois, on lit: « Un prestre ki avoit » nom Plegelles, un jor pria Nostre-Seigneur quil lui monstrast en » quelle forme et quelle semblance il s'atapissoit sous le pain et le » vin que le prestre sacroit à l'autel. » (1)
- § 8.—Pule, pule bras, pule tête, pule corps, pour nu, à bras nus, tête nue, le corps nu, c'est à dire dépouillés de leur vêtement. Cette façon de parler est en usage à Tortequenne, à Lécluse, à Sailly et autres villages de ces contrées; elle vient sans doute du vieux mot poeler, poler, dépouiller, ôter le poil. On dit aussi se Repuler, pour se rhabiller.
- § 9. Un Molé, un viot molé, pour un peu, une parcelle, une molécule, provient évidemment du latin moles.
- § 10.—Acclamasses, cris, efforts bruyants de voix, est aussi d'origine latine, ad clamare.
- § 11.—Macarons, dans le sens de taches d'ordure, de malpropreté, est un substantif du vieux langage français; il avait même son verbe. Rabelais dit, en parlant de l'adolescence de Gargantua: « Toujours » se vaultroit dans les fanges et se mascaroit le nez. » Les mots masque, mascarade, en proviennent probablement.
- § 12.—Parmi les adverbes de temps, nous avons bien trouvé, dans le Dictionnaire rouchy, Tourate, signifiant tout à l'heure, dans le sens du futur; mais on a oublié Orains, qui veut dire aussi tout à l'heure, tantôt, mais dans le sens du passé, comme naguère, il n'y a qu'un moment. Dans la vieille farce de Pathelin, le marchand de draps va demander son argent à Guillemette et lui dit:

<sup>(1)</sup> Vie des Saints-Pères, p. 11.

- « Est-il malade à bon escient,
- » Puis oroins qu'il vient de la foire. »
- § 13.— Un mot que nous n'avons pas rencontré dans les glossaires patois est le substantif Licheton, prononciation wallonne de liston, ruban. Ce mot est resté dans le vocabulaire de l'héraldique. En terme de blason, on appelle liston le ruban, la bande où est écrite la devise des armoiries. On désigne encore dans les actes de notaire une bande de terre par ces mots : une liste de terre. En langage d'hyppiatrique, on appelle liste la bande de poils blancs située sur le chanfrein de la tête de certains chevaux, et on dit pour signaler un cheval ainsi marqué : il a liste en tête.
- § 14.—QUACHER OU COUACHER, vieux mot qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les anciens actes de procédure ou procès-verbaux et qui est encore d'usage dans nos campagnes; il signifie blesser, meurtrir. Il vient du latin quassare, quasso, employé par Virgile, par Plaute et autres, dans le sens de secouer, ébranler, briser. Je pense que le verbe français casser, qu'on a écrit autrefois quasser, est la traduction du mot latin quassare.
- § 15.—Joucques, c'est le vieux jouxte, provenant du latin juxta, contre. Ruer joucques, jeter contre. Ruer, qui en français ne s'emploie plus que comme verbe réfléchi, se ruer sur une proie, et comme verbe neutre, pour exprimer l'action d'un animal, d'un cheval qui rue, a conservé dans le patois son essence de verbe actif: ruer une pierre, lancer une pierre, ruer en voie, ruer au long, jeter dehors, jeter au loin.

L'adverbe patois Joucques a son verbe Ajoucquer, s'ajoucquer, se poster, s'asseoir contre ou dessus.

Dans un sens analogue à joucques, mais avec une nuance de signification différente, on dit Jus, tout jus, pour dire en bas, tout en bas. On se tromperait donc si l'on pensait que ce mot fût tout simplement une mauvaise prononciation de l'adjectif adverbial juste, dans le sens d'étroit, de précis. Parmi les divers exemples de l'emploi de ce mot, en voici un que je rencontre dans la relation d'un duel judiciaire qui eut lieu à Valenciennes en 1455: « Et par la même » sentence il fut ordonné que chacun (des champions) auroit les che-

- » veux copés jus, » c'est à dire coupés en bas, rasés. Froissart dit :
   « Toutes autres choses mises jus (à bas). » (Chroniques.)
- § 16.—Nos lexicographes ne rappellent pas le verbe Eneucher. S'ÉNEUCHER; il se dit au village pour s'étousser en mangeant trop vite ou de trop gros morceaux, de trop grosses neuches. On dit aussi dans le même sens Etoqué ou estoqué, quoique le plus souvent cette expression indique un effet subit et de surprise, comme si l'on était frappé d'un coup d'estoc, sorte d'épée. On dit aussi dans notre patois, en parlant d'un homme de valeur ou d'importance, d'un homme de souche ou de race : c'est un homme d'estoc; mais, dans ce cas, estoc a une autre provenance; c'est un terme emprunté au vocabulaire du forestier; il signifie souche. Ainsi, on dit couper un arbre à blanc estoc, le couper à fleur de terre jusqu'à la souche. En français, par métaphore, être réduit à blanc estoc, se dit pour être entièrement ruiné. Froissart emploie le mot estoch, estoc, estocq, dans le sens de race, origine, souche. « Ces bourgeois qui d'estoch et d'ex-» traction avoient demeuré en la ville de Calais. » — « Vous êtes du » droit estoè et génération de saint Edouard. »—« Laquelle venoit du » droit estoc de Bretagne. » (Chroniques.)
- § 17.—Au village, goûter, faire la collation, se dit RECHENER. Ce mot se retrouve, dans Rabelais et les vieux écrivains, écrit reciner ou recener, du latin recenare, manger, dîner une seconde fois.
- § 18. Les étymologistes ont parfois d'étranges préoccupations. Delaulnay, dans son Glossaire de Rabelais, et les lexicographes qui sont venus après, font dériver le verbe Epautrer, qui signifie froisser violemment, écraser, du mot épaule; tandis qu'il était bien plus simple et bien plus exact de le faire venir de là d'où il provient réellement, c'est à dire d'épautre, nom d'une sorte de graminée qu'on cultivait beaucoup autrefois et qu'on était obligé de soumettre à l'action de la meule pour l'égruger, l'écraser et la dépouiller de sa balle ou enveloppe, qui est fort adhérente. « Boniface reversa de sa » tête contre les carreaux de la chaussée et eut toute la tête épau- » trée. » (Froissart, Chron.)
- § 19. Quelques-uns aussi ont été chercher bien loin l'origine du verbe Mucher, prononciation patoise du vieux verbe musser, qu'on retrouve, dans plusieurs endroits de Rabelais et d'autres écri-

vains plus anciens, écrit diversement, musser, mucer, mucher. Ce mot dérive évidemment du latin mus, rat, souris, taupe. Il y a une sorte de souris des champs qu'on appelle musette. Ainsi, se mucher, c'est comme qui dirait se cacher dans un trou, sous la terre, comme une souris, un rat, une taupe. « Et soy mucer en quelcque petit trou » de taulpe. » (Rabelais, chap. XII.) Nous disons en patois à muche t'in pot, pour signifier faire quelque chose en cachette, en mussant ou cachant son pot.

- § 20.—Dépicher, déchirer, mettre en pièces, vieux mot qu'on retrouve dans les écrits du XIII° siècle. Une des conditions réglementaires des duels ou monomachies, qui se faisaient au bâton, était que cette arme fût tout unie, sans corne ni pointe, et non dépichée.
- § 21.—Une expression originale et de bon aloi, qui a cours dans nos villages, est le mot Essapi, être essapi, pour dire qu'on a grand' soif, qu'on est fort altéré. Je ne l'ai encore rencontré dans aucun glossaire ni lexique; il est néanmoins expressif et énergique; il est évidemment formé de la particule privative e, et du verbe latin sapere, sapio, sentir, goûter, avoir le sentiment de la saveur; c'est à dire que celui qui est essapi, qui a soif, est privé du sentiment de la saveur. Il faut convenir que cette façon patoise de dire est bien plus significative que le participe français vague et indéterminé d'altéré, lequel après tout, véritablement, ne signifie que changé, rendu autre.
- § 22.—Escofier se dit communément chez nous pour tuer quelqu'un ou un animal d'une manière expéditive. Je n'ai trouvé ce mot dans les lexiques patois ou dans les glossaires qu'à l'état de substantif et signifiant marchand de cuirs, de peaux, tanneur, mégissier.—Il est vraisemblable que c'est de là que notre verbe patois tire son origine et sa signification, et qu'on dit figurément escofier son homme, son adversaire ou son ennemi, comme le pelletier expédie l'animal dont il veut avoir la peau. Au demeurant, escofier, verbe, avec la signification de tuer, assassiner, a été conservé dans le vocabulaire argotique. (Voir Vidoc, les Voleurs.)
- § 23.—Tout le monde ici sait qu'à Douai le hanneton se nomme Bruant; chacun sait aussi que ce mot est une onomatopée exprimant

le bruissement monotone que produit en volant cette sorte de coléoptère; on en a fait le verbe bruaner. Il y a même des gens assez peu polis à l'égard de certains orateurs de la chaire, qui appellent cela prêcher. Au demeurant, ce mot bruant est une manière de participe présent du verbe bruire, bruissant, bruyant, bruant. Bruaner, c'est occuper son esprit à des choses qui n'en valent pas la peine.

- § 24.—Busier, pour réfléchir, penser longuement et stérilement, est un verbe de notre patois emprunté aux oiseleurs. Il se dit par comparaison avec l'attitude et l'air stupide d'une sorte d'oiseau de proie appelé buse. En français, on dit d'un homme lent dans ses déterminations, qui est d'un entendement tardif: c'est une buse. Froissart, pour rêver, penser, réfléchir, dans le sens de notre busier, dit busner. Exemple: « Il commença moult fort a penser et a busner » sur ces nouvelles. » (Chron.) Dans ce cas, busner est de la famille du business des Anglais, occupations, affaires sérieuses qui demandent réflexion. I will make business, répond à cette locution française: j'en ferai mon affaire, j'y songerai, etc.
- § 25.—APPENSER, s'APPENSER, se dit chez nous pour songer à une chose, en calculer les chances, y réfléchir. Boiste donne comme nouveau le mot s'appenser, il se trompe; on le rencontre dans le Roman de la Rose et dans d'autres écrits des XIV° et XV° siècles. Le vieux terme de pratique guet-apens, est composé de guet, action de guetter, et de apens, dont provient certainement le verbe apenser, lequel est formé de la particule a, ad, et du verbe latin pensare, peser, juger, apprécier.
- § 26.—Etre sage, chez nos campagnards, c'est être savant, instruit, expérimenté, prudent. On a dit et écrit partout que sage venait de sapiens, participe présent de sapiene, sapio. Ne procéderait-il pas plutôt et plus directement de sagire, sagio, qui signifie être sage, avoir de la sagacité? Cicéron dit : sagire, sentire acute est; être sage, c'est sentir délicatement, avec finesse. (V. Vocabul. lat.-franç., n° 111, ARGUTE, sagement, et n° 219, CALLERE, estre sages.) Au demeurant, nous avions autrefois le verbe sagir, il signifiait devenir sage, acquérir de l'expérience. Au prologue des Faits et dicts héroïcques du bon Pantagruel, Rabelais dit : « Le

- » monde, en sagissant, plus ne craindra la fleur des febves en la » primevere, etc. »
- § 27. BITACLÉ est un mot adjectif ou participe passé du verbe BITACLER, et qui a cours dans plusieurs villages de nos contrées, notamment à Lécluse. Il signifie bigarré, de deux couleurs, parsemé de petites taches. Il est formé de la particule bis, deux fois, et de taquelé, diminutif fréquentatif de taché, en patois taqué, fréquentatif taquelé. A peu près dans le même sens on dit aussi chez nous Macot, macotte, pour taché, maculé: un bœuf macot, une vache macotte, dont la robe est tachée.
- § 28. Parmi les mots patois qui ne sont pas repris dans les lexiques, nous citerons l'expression Lugeot, lugiot, pour dire un cercueil. Selon toute apparence, ce mot est emprunté au latin *lugere*, *lugeo*, pleurer, se lamenter, porter le deuil.
- § 29. SAQUER, pour dire tirer, est un mot de notre patois qu'on retrouve dans les vieux écrivains. Rabelais, par exemple, parlant des exercices gymnastiques que prenait le jeune Gargantua, dit : « Il saquoit de l'espée.» Les Espagnols, dans le même sens, disent saquar.
- § 30. Broque, clou, et son diminutif broquette, petites pointes et dents caduques des jeunes animaux. Au village, on appelle encore du nom de Broques, les boutons hémorroïdaires et les clous saillants ou furoncles qui viennent à la peau. Par une métaphore analogue, on appelle Dache et dachette, prononciation wallonne de dace, dacette, les clous à tête plate que l'on met aux souliers, et certains boutons larges et peu saillants qui viennent à la peau. Je trouve dans le Glossaire de Roquefort, au mot dace : « Espèce de tribut, sorte de don gratuit que l'on faisait au seigneur. » En Italie, cette contribution se paie encore sous le nom de dacio. Notre mot dache, dachette, viendrait-il de là, par comparaison de la tête plate de ces clous avec la forme de la pièce de monnaie qui servait à payer le tribut qu'on nommait dace?
- § 31. On appelle chez nous Codacs, codaches ou codaces, les œufs que l'on donne aux enfants; et d'une poule qui fait entendre certain cri ou gloussement annonçant qu'elle pond ou qu'elle va pondre, on dit qu'elle codache. Serait-ce une onomatopée rappelant

le cri de la poule, cocodac, comme cocorico est l'onomatopée du chant du coq, c'est possible. Cependant, on pourrait dire avec une apparence de raison que codache est formé des mots coo, coq, et dache, dace, tribut, comme qui dirait tribut du coq.

- § 32. C'est une chose curieuse que de voir combien de mots, bien faits, expressifs et capables de bons services, ont été négligés et perdus. Il y en a qu'on rencontre dans le patois plus ou moins défigurés ou déformés, mais d'autres se retrouvent tout entiers, tout grouillans et bien conservés; par exemple, Ressarcir, faire une reprise à du linge ou à une étoffe, et son substantif ressancissure. Voilà un verbe et son substantif que vous ne trouverez dans aucun vocabulaire soi-disant français, qui a quelque peu la prétention de se respecter, non plus certainement que dans le grand Dictionnaire de l'Académie. - Et bien des gens chez nous font la petite bouche à l'endroit de ce mot, ne le prononcent guère qu'en s'excusant et pour ainsi dire révérence parler. Sans doute, on le croit trop bourgeois, sans origine et sans race; et c'est pour cela qu'on l'abandonne à l'usage des ravaudeuses et des femmes de ménage.--Cependant il est très-légitime et de fort bon lieu, et on le rencontre dans les meilleurs vocabulaires latins avec les titres les plus recommandables, ayant pour garants Térence, Cicéron et d'autres grands seigneurs de la littérature ancienne. L'orateur romain dit quelque part : Damna ressarcire, réparer des pertes, comme qui dirait : ressarcir sa fortune. Un savant bénédictin emploie la même métaphore, pour dire rétablir une société, une confraternité rompue: Dixerat ressarcituram esse societatem mutuam. Et en effet, on peut bien ressarcir l'amitié, que Montaigne appelle une sainte couture. Un lexicographe du XIVe siècle (1) traduit sarcire et solidare par affremer, c'est à dire, affermir, rendre solide.
- § 33. Voici encore un de ces mots de bonne origine, que Notre-Dame la langue française a laissé s'en aller de chez elle et qui s'est retiré au village. C'est le mot Tere, pour dire fin, délicat, tendre, potelé. Il ne vient pas de tener, comme on l'a dit : c'est

<sup>(1)</sup> Voir le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, nº 2306 et 2219.

tout directement le mot latin teres, teretis, adjectif de tout genre. Tite-Live dit d'un enfant bien fait et de formes délicates: Teres puer. Cicéron appelle un discours délicat et fin: Teres oratio; et désignant des oreilles sensibles et scrupuleuses: Aures teretes ac religiosæ. Catule, qui était un connaisseur, caresse le bras potelé d'une jeune fille de cette expression: Teres brachiolum. Nos jeunes paysans (ils n'ont pas lu Catule, cependant), disent d'une jolie fille et de formes suaves: Al' est blanque et tere, elle est blanche et délicate.

- § 34.—A propos d'expressions latines qui sont restées dans le patois de nos contrées, citons le mot Reus, qui est latin de pied en cap. Il signifie coupable, accusé, et dans notre patois, il veut dire embarrassé, à bout de moyens ou d'excuse. On dit aussi d'un homme qui a l'air saisi, étonné, qu'il est tout Jugé. Cela répond à la formule proverbiale latine: Habemus confidentem reum.
- § 35.—Fius, pour fils, est une contraction du mot latin filius. Plusieurs lettres datées du XIII<sup>e</sup> siècle, de Robert de Béthune, fils aîné de Guy de Dampierre, commencent ainsi: « Jou Robiers de Bé» thune ainsnés fius au comte de Flandres. »
- § 36. On dit ironiquement dans nos villages, d'une personne ridiculement accoutrée ou pauvrement vêtue, qu'elle est bin rachemé. Nous trouvons dans les vocabulaires de la basse latinité le mot rachema, rachena, racana, avec sa signification ainsi expliquée, vestis lacera, vestis trita; comme qui dirait habit déchiré, usé, en loques, Deloqueté. Toutesois, on rencontre dans les vieux écrivains le verbe acesmer, achesmer, avec la signification de orner, parer, équiper, ajuster, embellir. Roquesort le sait venir de comere ou comare; en bas latin, acosmare, acemare. On dit ironiquement d'une personne ou d'une chose mal arrangée, qu'elle a de beaux cheveux (coma, chevelure.) Froissart dit : « Il y avoit en toute Gascogne écuyers si jolis, si beaux, si acesmés, comme ils étoient. (Chron.)

On dit aussi d'un pauvre diable qui est dans la situation et l'équipage d'un homme ruiné, dans la misère, qu'il est MINABLE; on appelait *mine*, une sorte de jeu de dés qui était fort dangereux et qui ruinait son joueur en peu de temps. Il est souvent question de ce jeu dans nos anciens poètes. C'est probablement l'origine de notre mot minable.

§ 37.—ESCARBILLE est un vieux mot français qui sonne à l'oreille d'une façon fort originale. J'ignore son origine, à moins qu'il n'ait une étymologie commune avec escarboucle, scarbunculus, petit charbon. Toujours est-il que ce n'est pas, comme on l'a pu croire et dire, l'équivalent corrompu de scories: les scories sont les matières terreuses vitrifiées qui surnagent en manière d'écumes à la surface des métaux en fusion.

Les escarbilles sont les parcelles de charbon vif et brillant non encore consumées qui tombent du gril d'un poèle ou d'un fourneau allumé. On lit dans une pièce d'information du 22 janvier 1667 : « Il » ne se soucioit d'être déposé de sa charge, puisqu'aussi bien il n'a- » voit que les escabilles à son proufict. » Du reste, ce mot est ancien, il a son adjectif; on disait autrefois d'un homme vif, gai, réjoui, allègre, qu'il était escarbillat, escarrabillat ou escarbillart. Montaigne, qui est expert et gourmet en fait de mots, emploie cet adjectif escarbillat, en racontant la petite anecdote que voici, à propos de l'usage de se vêtir : « Je ne sais, dit-il, qui demandoit à un de nos » gueux qu'il voyoit en chemise en plein hyver, aussi escarbillat » que tel qui se tient emmitonné dans les martres jusques aux oreil- » les, comme il pouvoit avoir patience.—Et vous, Monsieur, répondit- » il, vous avez bien la face découverte; or, moi, je suis tout face. » (Essais, liv. 1er, chap. 35.)

- § 38. GLAGRAUX est l'appellation patoise de glayeul, en latin gladiolus, petit glaive, à cause de la forme de la feuille de cette plante, sorte d'iris, de jonc ou de roseau, dont on faisait grand cas chez nos ayeux. Dans les chansons et les descriptions du printemps, nos vieux romanciers ne manquent pas de célébrer les flors de glay, les glagere, glageolai, glau, glayeul. Dans nos contrées, les feuilles du glayeul, les glageaux, sont employées aux solennités religieuses, et on les répand avec des fleurs sur le passage des processions.
- § 39.— Du glageau au matara, il n'y a pas loin. Matara est un mot par lequel, en notre patois, on désigne une espèce de pompon allongé, brun, villeux comme le velours, formé de l'assemblage des

aigrettes du fruit d'une sorte de roseau. On se servait jadis et on se sert même encore aujourd'hui, dans certaines contrées du midi, du duvet de ces pompons pour faire des matelas. Or, matelas se disait autrefois matera ou matrara, du bas latin matara, matelas.

« Quant le Roy vint en sa nef, dit Joinville, il ne trouva oncques » que sa gent lui eussent rien appareillé, ne lit, ne robe, ainçois, lui » convint gesir, tant que nous fumes en Acre, sur les materas que le » soudane li avoit baillés. » (Joinville, p. 83 de l'imprimé.)

§ 40.—Dans la Flandre française, la Picardie et le Hainaut, on appelle l'orage Ernu ou arnu. L'auteur d'un ouvrage ayant pour titre Flandriciomes, Wallonismes, etc., fait dériver ce mot de ardens nubes, contraction ard-nue. Soit?

Dans ces mêmes contrées, l'éclair qui accompagne l'orage se dit Eclite ou eclitre. C'est un vieux mot de la langue romane. Au dialogue de Saint-Grégoire, traduit du latin en français par un écrivain du XIII° siècle, on lit (1): « Or quant li hom Deu astolt eschalfeit » el mult scholt solhoil, » c'est à dire: or, quand l'homme de Dieu était en sueur sous ce soleil ardent; « Evironne de ceoz meime Go-» the et enclos par l'ensengnement del celcle, » environné de ces mêmes Goths et enfermé dans l'enceinte du cercle; « Dunkes vint so-» dainement eclistres et tonoires et si grande force de ploge, ki » cil l'avoient prins a garder ne porent pas souffrir la grandesse » de la ploge, » tout à coup il vint des éclairs (éclitres) et des tonnerres et si grande violence de pluie, que ceux qui l'avaient pris à garder ne purent supporter une si grande pluie.

A ce propos, et pour l'agrément de ceux qui aiment la bonne, la vraie poésie, et qui sont disposés à lui faire accueil partout et sous quelque vêtement qu'ils la rencontrent, je veux rapporter ici la description d'un orage, composée en patois picard moderne. Ce morceau vraiment remarquable, dont l'auteur ne s'est pas fait connaître, est

(1) Remarquez la simplicité précise de la traduction romane. Voici le texte latin: Cum que vir Dei in sole nimio estuaret, ab eisdem Kothis circumdatus, et designatione circuli inclusus, repente coruscationes et tonitrua, et tanta pluvia erupit, ut hi qui eum custodiendum acceperant, immensitatem pluviæ ferre non possent.

imprimé dans le livre savant et curieux de M. l'abbé Corblet (1). J'y joins une traduction que j'ai essayée, pour ceux des lecteurs à qui l'idiome picard n'est pas familier:

#### L'ORAGE.

(TEXTE EN PATOIS PICARD.)

Ch'étouait dins chés keuds jours eq'laissiant tcher leur fanes Chés blés i meurissouait' emmi chés camps tout ganes : Pourpeinsant su min tchés, ej' poussois min roueyon; Mais vlo qu'ein gros hernu kerrié pa l'veint d'amont Buke ein keu qui randonn' jusqu'au fonds d'chés vallées Et foet gambillonner chés bet's epavaudées. Chés ab's i s'en n'emutt'nt: tout ch'bos i n'ein frémit. Longtems dins chés montaign's ol' l'ouit qui brouit. Tout scoétit; pis pus rien. Tout o bouché s'n'haleine : Chimentière et luzets n'sont poent pus muets qu'el'plaine. O diroet qu'tout attind transi, guerlotant d'peur, El débacle effreyabl' qui vo foer' no malheur. C'pendant chés laboureux ont beyé par derrière: Ech' nuag' monte, i s'rétend, i s'gonse. El veint d'arrière Ess'flanke eddins, l'l'aok, dins des noirs tourbillons El bahute ed'bistrác comme inn'pigné d'facons. El jour s'étoët foët veup'. Bondé d'grêle, ed teimpêtes, Ech'l'hernu s'appontchoët, s'apponoët sus nos têtes. O détèle au pus rude au mitan d'sin souyeion. O démar' sins guigner, pour rattraper s'moëson; Chés k'vaus comm'des mahouais l'long d'ech'k'min s'emouschintent I teut'té chés cailleux. Comme ed's épav's i bzintent. Tout d'in keu, in éclair comme inn' feuchile ed fu Cop' chés nués d'bistinchint et vient froler mes yus. Ech tonnerr' buke et claque et strondel dins chés nuages; El pleuve à gros battans tchet, clitchett min visage. In vendoise noër ed poure, ed'graviers ramassés Muche ech qui reste ed'jour, s'accoutre edsus chés blés, S'y grinche et les tortingn', pis, comme aveu des t'nailles Les dérache et dins l'air fait viroler chés pailles. Ah! sus ch'qui n'ein restoët, des grêl's comme des molons S'dégrink'tent ein clicotant et s'dékerk'tent à foëson! J'ai vu, Pierre, oui, j'ai vu tous les pein's d'em n'année

(1) Glossaire étymologique du patois picard ancien et moderne.

Ploutré's comme inn' grand route ou bien écoulinés.
Chés ieux mordoëtt' chés riots, et din bos d'tous chés camps,.
Dins ch'fossé qui regorgoët, seutoët ein gargouillant.
C'pendant j'rent pa ch'corti, r'noyé jusqu'à m'casaque.
V'lo qu'in eut'coup d'hernu tout auprès d'mi s'déclaque:
J'beyois tout ébeuhi; in plet d'fu d'in bleu roux
Tchet, clike et craque, ecliff'min guedger d'bout in bout.

## L'OBAGE.

## TRADUCTION.

C'était dans les jours chauds, que laissant tomber leurs fanes Les blés mûrissaient parmi les champs tout jaunes. Méditant sur mon sort, je poussais mon sillon; Mais voilà qu'un gros orage charié par le vent d'amont Frappe un coup qui redonne jusqu'au fond des vallées Et fait trépigner les animaux éparvaudés. Les arbres s'en émeuvent, tout le bois en frémit. Longtemps dans les montagnes, on l'entend qui bruit. Tout se tient coi; puis plus rien. Tout ce qui respire retient son souffle: Cimetière et cercueils ne sont pas plus muets que la plaine. On dirait que tout attend transi, grelottant de peur, La débacle effroyable qui va faire notre malheur. Cependant le laboureur béant a regardé parderrière : Le nuage monte, il s'étend, il se gonfle. Le vent d'arrière S'y précipite, le secoue, dans de noirs tourbillons Le balance et l'éparpille comme une poignée de cendres. Le jour s'est fait nuit. Gorgé de grêles et de tempêtes, L'orage amoncelé s'accroupit sur nos têtes. On détèle au plus vîte au milieu de son sillon. On démare, sans regarder, pour gagner sa maison; Les chevaux, comme des ensorcelés, le long du chemin se cabrent, Ils frappent les cailloux. Comme des égarés, ils s'élancent de côté et d'autre. Tout à coup un éclair, comme une faucille de feu, Coupe les nues de part en part et vient frôler mes yeux. Le tonnerre frappe, éclate, il se roule dans les nuages; La pluie à gros battans tombe, fouette mon visage. Une trombe noire de poussière, de graviers soulevés, Cache ce qui reste de jour; elle s'abat sur les blés, S'y vautre et les tortille, puis comme avec des tenailles Les déracine, et dans l'air fait tournoyer les pailles. Ah! sur ce qu'il en restait, des grêles comme des moellons Se jettent en cliquetant et se déchargent à foison! 2

J'ai vu, Pierre, oui, j'ai vu tout le labeur de mon année
Aplati comme une grand'route, ou emporté par le torrent.
Les eaux mordaient la terre, effaçaient les sillons, et d'un bond des champs,
Dans le fossé qui regorgeait, sautaient en gargouillant.
Cependant je rentre par le jardin, trempé jusqu'à ma ceinture.
Voilà qu'un autre coup de tonnerre tout auprès de moi éclate;
J'étais béant, tout effaré; un trait de feu d'un blond roux
Tombe, il clique, il craque, pourfend mon noyer de bout en bout.

- § 41.—EPARVOYER est un verbe dont l'usage est circonscrit à nos contrées, c'est la contraction de: Spargere per viam, épardre par le chemin. On dit des poules ou un troupeau éparvoyés, épars, dispersés.
- § 42. Enmarvoyer, faire enmarvoyer quelqu'un, c'est le tourmenter, le faire endéver. (Voir les Lettres sur le patois, \* 82.)
- § 43.—Dans la Flandre, le Hainaut et l'Artois, la buanderie, le lieu où se fait la lessive du linge, se nomme Burie, et les lessiveuses s'appellent Buresses. On voit dans le Dictionnaire de Roquefort ce mot de buresse avec l'acception qu'il a encore chez nous; mais on n'y trouve-pas burie, qui est indiqué dans le Dictionnaire rouchy de M. Hecart. J'ai rencontré ce mot dans un manuscrit latin de la sin du XVIe siècle: « Nos eis jentaculum exhibuimus in domo » vicind quam lixiviam gallicè, vulgò Burie dicimus », nous leur offrîmes à déjeûner dans une maison voisine que nous appelons en français buanderie, vulgairement Burie.
- § 43 bis.—Dans nos villages on dit encore Targer, pour tarder, et Attargé pour attardé. On lit dans Froissart: « Quand le roi » anglois vit que ces seigneurs ne venoient point.... il les fit de- » mander.... qu'ils vinssent.... pour parler à lui et lui dire pour- » quoi ils targeoient tant. » (P. 70., liv. 4., part. 4, édit. buchon.)
- § 44.—Au proème, est une sorte d'adverbe patois, fort en usage à Douai, pour dire seulement à présent; par exemple, vous arrivez au proème? c'est à dire, vous ne faites que d'arriver? On a fait un adverbe du substantif proème (ad proemium), par lequel on désignait le protocole des chartes et des actes anciens. (V. Sceaux des comtes de Flandre.) Un lexicographe du XIVe siècle traduit proemium par prologes (prologue.) (Vocab. lat.-franç., no 2055.)

Le MITAN, c'est le milieu, à moitié, medio stans. Ce mot MITAN, qui est resté dans notre patois, était encore français au commencement du XVII° siècle; dans un manuscrit d'alors, un prieur, décrivant une cérémonie, dit: « Pour aller à l'église, partant chacun de sa place fit la révérence au mitan du convent. » Dans une petite comédie du théâtre de la foire (Arlequin aux Champs-Elysées), Arlequin adresse à Cassandre cette singulière apostrophe: « Il vous » aboutit sur la tête un peu de bois de cerf, long de ça, qui vous » sort tout du beau mitan du front. »

- § 45.—Bon nombre de mots de la langue française ont été détournés de leur première et légitime acception. Par exemple, Solliciter, qui primitivement voulait dire prendre cure, avoir souci, donner des soins affectueux, est arrivé à ne plus signifier que demander avec instance. Un philosophe morose prétendrait que ce mot a suivi l'exemple du siècle et qu'il s'est fait égoïste. On dit maintenant solliciter une audience, une faveur, des secours; on ne dit plus qu'en patois solliciter un malade, un malheureux, un enfant, pour dire s'y intéresser, le secourir, le soigner. Toutefois, en français, on a conservé l'ancienne signification au substantif sollicitude, et véritablement c'est miracle que ce mot ait survécu; nous en devons peut-être la conservation à Molière, qui l'a défendu contre les basbleus et les turlupins de son temps. Vous savez la scène au 2° acte des Femmes savantes, lorsque le bonhomme Chrisale s'aventure à dire:
  - « Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit,
  - » C'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit,
  - » Et vous n'avez nul souci, nulle sollicitude
  - » Pour..... »

A ce mot de sollicitude, Philaminte la savante se récrie:

- « ... Ah! sollicitude à mon oreille est rude;
- » Il pue étrangement son ancienneté. »

Et la sœur Belise complète la condamnation:

« Il est vrai que le mot est bien collet monté. »

Chez les écrivains du commencement du XVII<sup>o</sup> siècle, et même aujourd'hui encore dans certaines contrées de la France, le verbe solliciter a gardé sa directe et normale signification; je lis parmi divers articles d'un règlement pour les moines bénédictins du prieuré de St-Georges, d'Hesdin: « Et au regard du traitement des malades » et des médecines, bref ce qui conviendra avoir pour les solliciter, » c'est à dire pour soigner les malades.— Du reste, ce mot est latin. Quintilien dit: « Qui sollicitare solent illas ætates », ceux qui prennent ordinairement soin de cet âge.—En langage de pratique, on a conservé au verbe solliciter sa signification, et on désigne encore comme solliciteur celui qui prend soin d'une affaire, et un exécuteur testamentaire.

§ 46.—Conversation est aussi un mot qui a été débouté de sa signification primitive et légitime: il n'est plus employé en France que dans le sens de colloque, de causerie. Ce n'est pas qu'il soit devenu patois, non; mais il a passé en Angleterre. Il est formé de cum, avec, et de versari, fréquenter, hanter, avoir des relations. Nostra autem conversatio cœlis est (B. Paul. ad Philipp.), mais nous qui sommes en communication avec les cieux, etc. Or, nos voisins d'outre-Manche, pour exprimer l'acte qui constitue l'adultère ou un commerce illicite, ce qui est quelque chose de plus qu'un simple et innocent colloque entre homme et femme, l'appellent une conversation criminelle.

On retrouve ce mot employé avec sa native acception dans nos vieux écrivains français et même encore jusque dans les commencements du XVIIe siècle; Vanderher, l'auteur du livre des Châtelains de Lille, en parlant des historiens qui ont reproché à la comtesse Marguerite de Flandre son union avec son premier mari Bouchard, qui était dans les ordres, dit: « Ces messieurs les écrivains qui » faussement chargent cette princesse de continuelles et illégitimes » conversations avec Bouchard, etc. » Dans une lettre justificative qu'un abbé d'Anchin, Warnier de Daure, adresse aux Etats de Belgique et à l'archiduc Mathias, le mot conversation est employé dans le sens d'habitude, hantise, relations: « Combien que de la con- » duite et conversation que l'on a pu de tout tems percevoir en » moy, l'on n'ait eu cause de me noter en suspicion. »

Mais si le mot conversation, qui a passé en Angleterre avec sa signification radicale et primitive, a dégénéré chez nous pour ne plus signifier que commerce de paroles, par compensation le verbe français Parler a reçu dans certain monde une acception équivoque; il signifie quelque chose de plus que proférer des paroles, et

quand on dit qu'un garçon parle à une fille, cela veut dire qu'il lui fait la cour. Au reste, chez nous et dans la langue qui se pratique à l'étage inférieur de la société, il y a une expression beaucoup plus explicite encore en ce qu'elle indique des rapports tout à fait intimes; c'est aller avec, qui est la traduction de coïre, verbe latin dont le supin coïtum a fourni le substantif que je n'ai pas besoin de nommer en français. (V. Lettres sur le patois, \* 15.)

- § 47.—Forboug, ou Fourboug, est le vieux mot forborg ou forsbourg, foras urbis, hors de la ville. Par une inexplicable transformation, ce mot est devenu en français faux bourg, qui, pris à la lettre, n'indique plus la signification de la chose qu'il exprime. (Voir plus bas, § 52.)
- § 48.—Ainsi que nous l'avons vu, plusieurs mots roman-wallon sont restés dans notre patois avec leur orthographe et leur prononciation primitives. Par exemple, Campion pour champion, du latín campio, campionis; Carbon pour charbon, de carbo; Capon pour chapon, de capo. Ce dernier a son verbe; on dit Caponer, pour reculer comme un poltron, comme un individu dépourvu des attributs de la virilité. Dans nos pays de bière, par une métaphore empruntée au vocabulaire de la brasserie, pour signifier qu'un champion, un adversaire fait une reculade et fuit le combat ou la discussion, on dit qu'il guile, c'est à dire qu'il s'échappe, qu'il s'écoule au dehors comme la gée (giest, jet), sorte d'écume qui se sépare et coule du tonneau, lorsque la bière en fermentation est mise à guiler.
- § 49.—Dans les langues, les idiomes, les dialectes, dans les patois surtout, il y a des mots et des locutions qui se sont gagnés par le contact, par le commerce ou par communication avec des voisins ou des étrangers qui ont occupé le pays. Ainsi la domination espagnole a laissé des traces dans notre langage. R10, pour dire ruisseau, est pur espagnol, ainsi que Саво, qui est le nom qu'à Douai l'on donne à certain poisson dont la tête est démesurément grosse, et par métaphore, on dit de quelqu'un qui est fort têtu, que c'est un саво.

GLAINE, GALÈNE, en espagnol Gallina, poule, est une expression patoise fort pittoresque qui sert pour désigner une femme négligée, mal tenue, ayant la démarche d'une poule, d'une géline à l'aîle traînante qui a l'embarras d'une nombreuse couvée. « Et Pan-

» tagruel tira sa langue seulement à demy et les en couvrit comme » une géline fait ses poullets. » (RABELAIS, chap. XXXII.)

Notre Camisole est un diminutif de la *Camisa* espagnole, chemise. La façon patoise de former le futur du verbe pouvoir, et de dire: Je poudrai, nous vient des Espagnols: *Poder*, pouvoir, au futur *podrè*.

Notre verbe Saquer, dont nous avons parlé plus haut, est aussi d'origine espagnole: Saquar, tirer; prétérit défini, saqué. De même que Toquer, qui vient de tocar, toucher; prétérit défini, toqué. Et aussi notre verbe Queïr, Quer ou Cair, tomber, qui se dit en espagnol  $Ca\ensuremath{\partial} r$ .

Rencoin, rincoin, en français recoin, un réduit, est le mot espagnol rincon, qui signifie réduit, retraite. Dans une de ses dernières lettres, Christophe Colomb souhaitait un petit coin de terre, un rincon, pour y mourir paisiblement.

Le mot Patagons, par lequel dans la langue du peuple on désigne des pièces d'argent, était le nom d'une monnaie au coin du roi d'Espagne; elle équivalait à notre écu de trois livres. Notre patard valait cinq liards; deux patards répondaient aux six blancs de France, deux sous et demi.

• L'appellation GAYAN, appliquée au colosse d'osier qu'on promène dans nos rues de Douai à l'époque de la ducasse, est castillanne (1). C'est un legs que nous ont fait les Espagnols au XVI<sup>e</sup> siècle; ils ont aussi laissé dans le pays ce chant caractéristique, sorte de boléro, qui sert d'accompagnement à la danse de la gigantesque famille.

Gayan, en espagnol, s'écrit Jayan. On sait que le j dans cette langue se prononce gutturalement, à peu près comme gr. Disons aussi que les deux mots espagnols jayan et gigante n'ont pas précisément la même signification: dans le triple dictionnaire, Tesoro de las lenguas espanola, francesca y italiana (2), on voit que

<sup>(1)</sup> Cette indication m'a été donnée par M. le Président P. Danel, qui a fait de l'étude de la langue espagnole un de ses plaisirs intellectuels les plus assidus.

<sup>(2)</sup> In-4°. - Cologne, 1671.

gigante signifie géant, et jayan signifie un géant, c'est à dire que le premier, gigante, est une façon d'adjectif, tandis que le second jayan a l'acception d'un substantif ou nom.

Au demeurant, le nom de Jayan ou Gayan, comme nous disons à Douai, se rencontre dans le texte original du réjouissant roman de Michel Cervantes. En voici un exemple, entre plusieurs autres : après sa déconvenue dans l'aventure des moulins à foulon, don Quichotte dit à Sancho Pança, qui s'était permis des plaisanteries à propos de cette mystification : « Suis-je obligé, moi, qui suis che- » valier, de connaître tous les sons que j'entens et de distinguer s'ils

- » viennent d'un moulin à foulon, ou d'autre chose, et surtout si
- » je n'ai jamais vu de ces moulins, comme c'est la pure vérité?
- » Cela vous appartient à vous qui n'êtes qu'un chétif paysan.....
- » Mais faites seulement que les battans de ce moulin soient autant
- » de jayanes, et mettez-les-moi en face un à un, ou tous ensemble,
- » il n'importe, et si je ne vous les abats tous, mocquez-vous de
- » moi tant que vous voudrez. » (Traduction anonyme, 1781.)

Au surplus, sans aller jusqu'en Espagne, je vois que nos vieux poètes et prosateurs français écrivaient Jaïans, Jayans, Jagan. Ainsi, dans cette description d'un charivari donné à un nouveau marié le soir de ses noces:

Il y avoit un grand Jayant,

Qui trop (très) fortement alloit brayant (criant);

Vestu ert (vêtu était) de bon broissequin,

Et tuit li altre (et tous les autres) sa mesnie (sa suite, sa famille).

(Roman de Fauvel.)

- « Adonc le Jaians aconsuivit Tristan au grant cours, et lui volt » lancer l'espée sur le col; mais Tristan l'ayant veu, gauchit la » teste de son destrier et escheva par là le colp qui auroit esté morveux. » (Voir Roquefort au mot Jaians et aussi au mot Pendant.)
- § 50.—En cherchant bien, on trouverait encore d'autres locutions castillanes. On en découvrirait aussi de provenance septentrionale et issues des langues tudesques, de l'allemand, du saxon, de l'anglais, du flamand, du hollandais. Ainsi Relouquer, regar der avec curiosité, avec passion, c'est le look, to look des Anglais, avec la particule fréquentative re.

Wassingue; ce substantif est d'origine tudesque, du teuton-belge Wasschen, laver; en anglais, to wasch, laver, wather, eau. Wassingue, comme chacun sait, désigne dans le patois de chez nous une sorte de serpilière qui sert à laver les pavés; on en a fait le verbe Wassinguer.

Flow ou flou, adjectif qui chez nous signifie mou, tiède, doux, sans résistance, est aussi de source tudesque. Nous disons d'un vent tiède et humide, c'est un vent flou; d'un homme grand, mou, fléchissant, c'est un homme flou. En terme d'atelier, chez les peintres de l'école flamande et hollandaise, on dit: C'est d'un pinceau flou, c'est une peinture floue, c'est à dire d'une couleur tendre et vague, d'un dessin doux et émoussé.

RINCÉE, substantif féminin; on dit communément donner une rincée à quelqu'un, le battre à coups redoublés, faire pleuvoir sur lui les coups. En anglais, il pleut, se dit: it rains.

§ 51.—Ensin, il n'est pas jusqu'à l'argot immonde des filous et des voleurs, que les romanciers de nos jours ont eu la fantaisie de remettre en lumière, où l'on ne rencontre des mots et des locutions qui étaient anciennement en usage chez les honnêtes gens et qui sont encore employés dans le patois avec la même signification qu'ils ont dans l'argot.

Ainsi, dans nos contrées, Charon se dit pour voleur, et son verbe Charonner, pour voler, subtiliser. Dans un des couplets d'une chanson en style argotique, rapportée par Vidoc dans son livre (1), nous lisons:

> Dessus le Pont au Change Certain agent de change Se criblait au CHARON (criait au voleur). J'engantais sa tocquante (je volais sa montre).

Blasé, expression par laquelle en français on désigne celui qui a les sens flétris, émoussés, qui, à la longue, est devenu incapable d'émotions et de sentiments, chez nous se dit pour enflé, notamment de la face, par l'effet de l'abus des liqueurs fortes; il a la même acception dans l'argot (2).

<sup>(1)</sup> Les Voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage (Paris, 1837.)

<sup>(2)</sup> Ibid.

GAVÉ, dans nos contrées, signifie ivre, gorgé de boisson. On retrouve ce mot avec une signification analogue dans le vocabulaire argotique (1).

Notre verbe Escorier, tuer, dont nous avons déjà parlé, se dit aussi en langage des escarpes, des assassins, ainsi que Trimer (2), faire une route forcée, un travail pénible.

'GAUX, qui en patois signifie poux, vermine, appartient à l'argot des voleurs, de même que notre BEAUSSE (3), riche bourgeois, maître de maison.

Démaquillé, en patois signifie défait, ayant la mine défaite le lendemain d'une ribotte; en langue argotique, défaire se dit démaquiller (4).

En patois, Frusquin veut dire bagage de peu de valeur, dernières ressources, pauvre habillement. Dans l'empire du grand Coesré, chef de la corporation des mendians et voleurs, l'habillement commun se nomme le frusquin, un tailleur s'appelle un Frusquineur.

§ 52.—Les recherches sur les origines et étymologies des mots patois ne s'étendraient pas seulement aux verbes, aux substantifs et adjectifs; il y aurait aussi des remarques curieuses à faire sur les autres parties du discours. Exemples: Ainques! exclamation par laquelle on exprime le refus de donner, de partager ou de céder une chose demandée; c'est le vieux mot uncques, oncques, ou plutôt l'abréviation de l'inquam, jamais, des Latins.—Noufait ou nofait, formule adverbiale, négative, de notre patois; c'est l'opposé de l'affirmatif français si fait.—Mie, pour dire point, non, pas du tout, est fort usité dans nos contrées. On le retrouve assez fréquemment dans les vieux poètes et écrivains.

Un franc mestre de bon afère Qui bien savoit ymages fere Et bien entailler crucefis, Et n'en estoit *mie* aprentis, Ainz les fesoit bel et bien.

(Fabliau du prestre crucifié, ms. du XV siècle.)

- (1) VIDOC, les Voleurs.
- (2) Ibid.
- (3) Ibid.
- (4) Ibid.

M. l'abbé Bourlet pense que ce mot Mie vient du grec  $\mu n$ , qui en effet a la même signification.

Mon ou Emon est une interjection en usage chez nous qui équivaut à certes, vraiment. (Voir Lettres sur le Patois, \* 66.) On dit aussi, selon le sens interrogatif ou invocatif, Enon, comme qui dirait, est-ce non? n'est-ce pas?

Notre Pour chou, parce que, pour cela, pour cette raison, à à cause de cela, est l'idcirco des Latins. (Voir Vocabulaire lat-franç., IDCIRCO pour chou, nº 4349.)

De même notre tant seulement répond au duntaxat latin, seulement, pas davantage.

Nos anciens avaient une préposition adverbiale qui était assez commode et dont on use encore dans le patois, c'est la particule NIENT, qui signifie n'étant pas; impudens, dans le Vocabulaire du XIV° siècle, est traduit par nient honteus; impudicus, par nient castes, qui n'est pas chaste; immutabilis, par nient muaule, qui n'est pas muable. Nient a à peu près la même signification que le mot français néant employé adverbialement, et répond à nullement; nient muaules, non muable, immobile, nullement muable.

Foque ou fauque, pour dire seulement que, excepté que, si ce n'est que, est l'ancien adverbe composé fors-que (hors que), dont l'r a été élidé dans la prononciation et même aussi, par conséquent, dans l'orthographe, de même que forsbourg, dont on a fait faubourg (Voir § 47). Nous voyons dans une lettre rapportée en note par M. Buchon au chapitre CCXCIV des Chroniques de Froissart, que Michel de Northburgh emploie l'expression forsque avec la signification de seulement que, excepté, si ce n'est: « Mais mercy soit » Dieu, mounseigneur de Northampton issit et rescua les chevalers,

» et les autres gens issint que nul de eaux fust pris ne mortz forsqe
 » Thomas Talbot, etc.

Dans une scène d'un roman du XVe siècle (Le petit Jehan de Saintré), le page comparaît devant la dame des belles Cousines et ses compagnes, afin de déclarer le nom de sa dame par amours, dont il avait dû faire choix pendant les quatre jours qui lui avaient été accordés pour se pourvoir. La dame soutient qu'il est coupable, n'ayant pas encore fait ce choix; mais les suivantes prennent sa

défense: « Ha! madame, dirent-elles en riant, cuydez-vous qu'il ait » mis quatre jours forsque pour bien choisir celle qu'il voudra » servir? » etc.

Je m'arrête ici pour aujourd'hui, sauf à reprendre mon propos à une prochaine séance. Et bien que je ne sois pas plus que de raison amoureux des friperies du langage, sans être non plus de ceux que le vieux Rabelais appelle « turlupins, rapetasseurs de vieilles ferrailles latines », je me tiendrai content si vous ne trouvez pas déraisonnables les regrets que je donne à quelques expressions déchues, à quelques-uns de ces mots qu'on a laissé tomber dans le ruisseau des rues. Plusieurs de ces mots que j'appellerai à arêtes vives, et qui disent tout directement ce qu'on veut qu'ils disent, on ne les a pas remplacés; ou bien, on y a suppléé par des termes génériques, vagues et indirects, sans physionomie, sans caractère; ou, ce qui est pire encore, par des périphrases longues, visqueuses, où la pensée se délaie, se décolore et se déforme. Il me semble qu'il en est des instruments du langage comme des engins de la mécanique; les plus simples, les plus immédiatement applicables selon le besoin qu'on en a, sont aussi les plus parfaits, les plus puissants et les plus efficaces.

Nous avons déjà dit combien il nous semblait difficile de composer un bon dictionnaire du patois, à cause des qualités qui seraient nécessaires à celui qui voudrait l'entreprendre. Mais il y a des difficultés aussi, inhérentes à la nature même du sujet à traiter. — Il en est du patois comme de beaucoup de choses; on ne sait pas où elles commencent et où elles finissent, ni quelles sont les conditions ou les conventions qui font leur raison d'être. Permettez-moi une comparaison: c'est comme la lisière qui n'est plus le drap et qui cependant fait partie du drap. - Pour ne parler que du patois de nos contrées, est-il possible de délimiter tellement les dialectes, qu'on puisse dire: Tel ou tel mot, telle ou telle locution appartient au Hainaut, à l'Artois, à la Picardie, au Rouchy, au Pavelin, etc.? Et puis, ce qui fait le caractère propre à un idiome, selon qu'il est parlé dans une province ou dans une autre, dans telle ou telle localité, c'est la façon différente de prononcer le même mot, c'est l'accent, le chant, espèce de mélopée intraduisible par l'écriture ou par la notation; c'est le goût de terroir, impalpable, incoercible comme une abstraction. Ainsi Douai, Lille, Valenciennes, Arras, Cambrai ont un chant, un accent distinct. Ecoutez parler les paysans de Raimbeaucourt, de Mons-en-Pévèle, de Lécluse, et essayez de donner une orthographe à ces sons, une notation à ce ramage.

L'italien, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français, enfin les langues proprement dites, qui sont ou ont été vivantes, existent sous l'empire de certaines lois et d'un gouvernement académique. Il y a des codes, des grammaires, des vocabulaires, des règles qui fixent la construction des phrases, l'orthographe et la prononciation des mots, et jusqu'à l'accentuation et l'intonation.

Le patois, par la tradition, participe de l'état d'une langue morte, en même temps que par le fait il est à certains égards dans la condition d'une langue vivante, c'est à dire qu'il subit les nécessités que lui imposent les transformations de la société, la mode, les idées nouvelles, et partant, les besoins nouveaux. C'est, j'imagine, comme le latin qui se parle vulgairement et de pratique dans les villages de l'Allemagne, et comme le grec moderne; ces langues sont obligées de greffer sur leurs vieilles tiges des néologismes, des barbarismes et des solécismes.

Donc, nous n'avons pas la prétention rétroactive de nous constituer régulateur ou législateur du patois. Nous avons voulu seulement rappeler, en manière de récréation, quelques-unes des idées et réflexions qui nous sont venues dans les hasards de nos rencontres et de nos petites bonnes fortunes.

- § 53.—Avec la comparaison et la métaphore, l'onomatopée, qui est bien une manière de comparaison, est une figure fréquemment employée dans le discours patois. C'est ainsi, par exemple, que le nom de Callcallou, expression du chant de la caille, a été donné à cet oiseau; c'est ainsi que dans nos campagnes le corbeau se nomme Croas, et qu'on appelle Mai un jeune mouton bêlant.
- § 54.— Chez nous, on nomme Gris-Mantiaux une variété de corbeaux vêtus de gris.

Le Vert-montant est une espèce de tarin, au plumage vert, et qui dans son vol s'élève verticalement comme l'alouette. Je ne sais si, en passant, je dois noter ce détestable calembourg: parlant d'un ivrogne que l'abus de la boisson a rendu malade ou a fait mourir, de mauvais plaisants disent qu'il est malade ou qu'il est mort du verre-montant.

Il y a aussi, dans la langue du cabaret, des dictons qu'on emploie pour excuser ou pour justifier soit le désir, soit l'habitude qu'on a de commencer la journée par un hommage rendu à Bacchus: Il faut corrompre la mauvaise air, dit-on, dessiper le brouillard, Degrager (degravare) l'estomac, récauffer sin cœur. Ce pauvre cœur, on le met à bien des sauces! C'est à dire que, sous le manteau d'une précaution hygiénique, on couvre la vergogne de son intempérance. Avec la même intention on dit aussi: Il faut tuer le ver. Cette expression, tuer le ver, est d'origine fort ancienne; je la rencontre au XIIe siècle dans une oraison ou formule d'exorcisme, recommandée pour guérir la variole (la petite vérole) ou pour s'en garantir. Cette manière de conjuration mystique, sous l'invocation de St-Nicaise, se trouve sur le premier feuillet d'un manuscrit du XIIº siècle; c'est un mélange de phrases latines assez incohérentes et de mots grecs, assaisonné d'un jargon cabalistique: Opas, nolipas, opion, nolipion, tendula, pendula, etc.; le tout se termine ainsi: In nomine domini mortuus est vermis. Au nom du Seigneur le ver est mort, le ver est tué. Vous savez le proverbe: morte la bête, mort le venin. - Au demeurant, je ne vous garantis pas l'orthodoxie ni l'efficacité de ce préservatif. Je lis en marge de la formule ces mots d'une main plus récente: non valent, ces paroles ne valent pas (1).

Persistez donc, je vous y engage, à vous faire vacciner et à faire vacciner vos enfants.

Revenons à nos oiseaux. Le pigeon a conservé dans nos contrées

(1) Voici cette formule littéralement transcrite du manuscrit (XII siècle):
In nomine Patris et Filii et Spiritús sancti. Amen.
Agyos o Theos ischuros, agyos athanatos.
Santus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis.
Sanctus Nichasius habuit mutuam variolam
Et oravit ad dominum dicens: quicumque portaret
Nomen suum sanctum secum non haberet hoc malum.
Opas, nolipas, opion, nolipion, tendula, pendula,
Dracones sunt et alii dracones sunt. In nomine
Domini mortuus est vermis.

(Nº 800 du Catal. des manusc. de la Bibl. de Douai.)

son vieux et doux nom de Coulomb, qu'on ne dit plus en français, quoiqu'on dise encore un Coulombier.

- § 55.—Nous appelons Mouchon le moineau, oiseau qui se nourrit de mouches, et qui a pour habitude de nicher dans les trous; de là son nom français de *moineau*, par comparaison avec le religieux-moine (μονος, seul), qui vit dans la retraite.
- ... « Combien le cénobisme est deschu de sa pureté, etc..., de-» puis qu'il a tourné le dos aux déserts pour faire nicher les moi-» neaux ou passereaux solitaires dans les plus grandes villes. » (L'Apocalypse de MÉLITON, p. 124.)

A Douai et à Valenciennes, il y a une rue qui porte le nom de Blancs-Mouchons, à cause du couvent de moines blancs qui y était.

§ 56.—L'alouette, au village, se nomme encore Aloue, dont alouette est le diminutif. Moniot, contemporain de Louis XI, dans son poème, Le dit de Fortune, compare l'homme qui se glorifie des avantages de la fortune, à l'alouette qui s'élève en chantant dans les airs et redescend sans rien rapporter:

Gardez-vous de fortune seigneur, je le vous loe (je vous le conseille); Quand fortune a fait homme haut chanter comme aloe (aloue), Et il cuide miex estre assis dessus la roe (roue), Lors retorne fortune, si le geste en le boe (la boue).

- § 57.—Notre Mazingue est la Mésange, ce petit oiseau tout plein de petits dépits, de petites colères, de petites cruautés. Aussi est-ce par ce nom de mazingue que chez nous on désigne certaines petites femmes grêles, aigres et méchantes.
- § 58.—Nous avons aussi Bec-Bos, bec-bois, c'est le pic des naturalistes. Cet oiseau grimpe le long des troncs d'arbres et frappe leur écorce de son bec, pour en faire sortir les insectes dont il se nourrit; de là le nom de bec-bos, bos pour bois.

Il ne faut pas confondre bec-bos avec Bègue-Bos, mot patois qui désigne celui dont la parole et la démarche sont embarrassées, comme s'il était tout à la fois bègue et boiteux. On dit communément, en français, de quelqu'un qui a une certaine conformation ou difformité des pieds, qu'il a les pieds bots. C'est de là que vient le mot boiteux, qu'on prononçait ou qu'on écrivait boteux, ainsi qu'on le dit encore au village.

§ 59.—AGACE, le vieux nom de la pie, a été conservé chez nous et se prononce AGACHE. Il y a peu d'oiseaux dans la volière de notre patois, dont le nom, la réputation, les mœurs et le plumage aient donné lieu à plus de locutions. — Je ne sais si c'est en s'autorisant du naturel vicieux, taquin et méchant qu'on attribue à l'agace, qu'on a fait le verbe agacer. Au demeurant, caquet bon bec (ainsi que l'appelle La Fontaine) a fort mauvaise réputation: on dit proverbialement en français, voleur comme une pie, bavard comme une pie.

Dans nos contrées, on appelle Brin d'Agache, excrément de la pie, non seulement cette gomme qui découle des branches malades de l'abricotier et du prunier, mais encore ces taches ou éphélides qui apparaissent au printemps sur la peau fine et blanche de certaines personnes. Serait-ce une allusion aux Harpies, ces oiseaux d'enfer qui souillaient de leurs impuretés les plus belles et les meilleures choses.

On appelait agacies (il ne s'agit plus ici des mœurs et du caractère de la pie), on appelait agacies les religieux dont l'habit était noir et blanc, par comparaison avec le pennage de la pie. Le pape Grégoire, dans un concile qui eut lieu en 1272, supprima, selon qu'il est dit au décret, « plusieurs ordenemens (ordres), si comme, » les frères agacies et les frères aux sacs, et tous les autres qui » n'étaient rentés. » Ces religieux agacies étaient aussi appelés frères pies. Les anciens, dit Ducange, appelaient frères pies les religieux qui portaient un habit, partie noire, partie blanche.

On a étendu cette appellation ou désignation de pie, aux animaux dont la robe ou le pelage est en partie noir, en partie blanc. On dit un cheval pie, une vache pie.

§ 60.—Parmi les mots qui appartiennent particulièrement à nos contrées, il faut noter Ecour et son composé Ecourcheux.

L'écour n'a pas d'équivalent dans la langue française; ce n'est pas, ainsi qu'on l'a dit, le giron, giro des Latins, qui signifie cercle, comme l'enceinte de murailles qui entoure une ville, l'espace compris dans la circonscription d'une robe, d'un manteau, et figurément ce qui est dans les limites du monde de l'église, etc. L'écour, proprement dit, est l'espace qui est depuis la ceinture jusqu'aux

genoux et qui forme, lorsque la personne est assise, un creux, une sorte de nid où une mère, une nourrice, recueille l'enfant pour l'a-paiser et l'endormir, pour l'appouchiner, ainsi qu'on le dit encore dans notre patois, l'appoussiner, faire de l'enfant ce que la poule fait de son poussin.

Dans le midi, l'écour s'appelle dorne.

Les Allemands ont le mot schoss, qui a identiquement la signification de notre écour.

La pièce d'habillement qu'en français on nomme du terme générique de tablier, s'appelle chez nous Ecourcheu, écourcheur, c'est à dire qui couvre ou forme l'écour.

§ 64. — Lapider, à Douai, ne signifie pas précisément infliger à un patient le même genre de martyre que celui de St-Etienne; il veut dire tourmenter, faire souffrir. D'ailleurs aussi, en patois, lapider s'emploie non seulement comme verbe actif, mais encore comme verbe neutre dans le sens de pâtir. Ainsi on dit d'un malheureux qui mène une vie de douleurs, il lapide.

Par une locution fort usitée, on dit généralement en France, malheureux comme les pierres. Chez nous la métaphore est plus hardie, plus énergiquement concise; on dit tout directement d'un être souffrant, pauvre lapide (du latin lapis, lapidis, pierre), comme qui dirait pauvre caillou, pauvre pierre foulée aux pieds, qui subit toutes les atteintes.

A propos de pierres et de cailloux, rappelons une locution assez souvent employée dans ce pays: Je te ferai passer par un kemin du ki n'ia point d'pierres, pour dire au contraire qu'on rendra le chemin difficile à celui qu'on menace, qu'on lui suscitera des obstacles et des achoppemens; c'est une allusion ironique à ces mots de l'Ecriture: In manibus portabunt te, ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum; ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte à aucune pierre. Dans les cérémonies d'intronisation d'un prélat (prælatus), ou d'un abbé, il y avait une formalité qui rappelait symboliquement le sens de ces paroles: les religieux portaient sur leurs bras l'élu jusqu'à l'autel, sur lequel ils l'asseyaient. Le mot évêque, evectus, vient d'evehere, porter, voiturer d'un lieu à un autre.

- § 62. Ce qu'en français on appelle les êtres d'une maison, d'une ville, se dit chez nous les Agés. Ainsi connaître les agés d'un endroit, c'est en connaître assez les détours, les obstacles ou les accidents, pour n'y avoir pas besoin de guide ou de lumière. Ce mot vient-il du bas latin aggestus, amas de pierres ou de branchages, destiné à former rempart, pour empêcher l'entrée ou interdire la circulation dans un lieu? c'est l'opinion de Ducange. De ce mot aggestus, dit-il, est née, si je ne me trompe, chez nous, cette façon vulgaire de parler, savoir les agés d'une maison ou d'une ville; à moins cependant, ajoute-t-il, qu'elle ne vienne d'agée, nom que l'on donne sur les navires aux chemins et aux endroits par lesquels l'officier arrive aux rameurs pour leur commander ce qu'il y a à faire.
- § 63. Nous avons déjà dit ce que c'était que capon et son verbe caponer: c'est reculer dans le danger, c'est se comporter comme un chapon. Mais capener ou caupéner, c'est autre chose, c'est presque le contraire. Au village, capéner, c'est faire le tapageur; un capéneur est une espèce de bravo qui bataille dans les cabarets. Ces mots viennent du latin. Un lexicographe du XIV° siècle traduit caupona par tavierne, et caupo, cauponis, par taviernier. L'écolier limousin raconte à Pantagruel comment avec ses compagnons il passe le temps.... « Puis cauponizons ès tabernes méritoires de la Pomme « de Pin, du Castel, de la Magdeleine et de la Mulle. » (RABELAIS.) C'est comme qui dirait, puis nous capénons dans les tavernes méritoires, etc.

Puisque nous sommes au cabaret, « s'en irons-nous sans boire un coup?» comme dit la chanson. C'est pour la rime qu'il y a coup; car, en vrai patois, il faudrait dire cop, en se conformant à l'étymologie copa, vase à boire, coupe de festin.

§ 64. — Restons encore un instant inter pocula, et disons que la Canette est un diminutif de channe ou canne, qui était une espèce de mesure pour les liquides et qui provient du latin canna, qu'on retrouve dans Juvénal et qui signifie une sorte de vase.

La canette est la moitié du pot; on la voit briller parmi le CAU-DRELAS qui illustre le comptoir de l'estaminet. Je dis ici caudrelas, par extension, car le caudrelas ou cauderlas est proprement cette partie de la batterie de cuisine qui est en cuivre et en étain : marmites, chaudrons, plats et casseroles, enfin ces astres dont est constellé l'empire de toute cuisinière flamande. Les cabarets de Flandre qu'on appelle estaminets sont garnis de pots et ustensiles d'étain (staminum). Voir n° 873 du Vocabulaire lat.-franç. du XIVe siècle.

Caudrelas, caudrelier, qui est le chaudronnier, et caudron, qu'on dit chaudron en français, viennent de même origine, du latin caldarium, qui veut dire chaudron, chaudière.

- § 65. Avant de quitter la cuisine, disons que Pertroner est un verbe neutre en usage dans nos campagnes; il n'a pas d'équivalent dans la langue française et se dit pour exprimer le murmure d'un liquide épais ou d'un ragout sur le feu, et qui mitonne et clapotte en bouillonnant légèrement. La ménagère juge que sa fricassée est arrivée au degré de cuisson désirable, lorsqu'elle pertrone (la fricassée, bien entendu). Au reste, pertroner se dit aussi par comparaison des vieilles gens qui marmottent et parlent d'une manière inintelligible.
- § 66.— On appelle dans nos villages une Fouée, un fagot de sarmens ou une brassée de petit bois sec que l'on allume dans la cheminée pour faire un feu clair et réjouissant. Il y avait en Bretagne un droit ou cens que l'on nommait de fouage (census pro singulis focis exactus), espèce de taille exigée par chaque feu sur les biens roturiers. M. de Chateaubriand parle de ce droit dans ses Mémoires d'Outre-Tombe.
- § 67. Avoir ker, se dit chez nous pour aimer, chérir. Un amant dit à sa maîtresse ou une mère à son enfant qu'elle embrasse, je t'ai ker, je t'ai cher. C'est une tournure qui n'est pas dénuée de grâce et d'originalité; elle appartient exclusivement à nos contrées. En français, on dirait tu m'es cher; il y a la différence de l'actif au passif, différence, ce me semble, qui est à l'avantage de notre expression patoise. Il y a plus de tendresse et d'effusion dans je t'ai ker, surtout quand on l'assaisonne du petit adverbe fin, et qu'on dit je t'ai fin ker. Fin est une particule adverbiale employée chez les vieux auteurs pour dire infiniment, jusqu'à l'extrême:

Lorsque la peur (dit Marot) met au talon des aîles, L'homme ne sait où s'enfuir ne courre; Si en enfer il sait quelques nouvelles De sa seureté, au rin fons il se fourre.

On dit encore chez nous avoir plus ker, pour préférer. Dans les Chroniques de Froissart, Messire Jean de Hainaut dit: « J'aurois » plus cher à renoncer à tout ce que j'ai vaillant,..... etc., que la » bonne dame fut partie de nous sans confort et aide. » (Liv. 1er, chap. XVII.)—«Le jeune roi Edouard II devant être marié... le comte » de Hainaut et de Hollande lui voulut envoyer une de ses filles; » car il l'auroit plus chère que nul autre pour amour de luy. » (Froissart, ibid.)

§ 68. — Bernicles, qu'on prononce chez nous bernique, en manière d'interjection négative, est une expression employée dans le patois de beaucoup de contrées, pour signifier un refus net et formel. Par exemple: « On lui a offert de se charger de cette commission; » mais quand il a vu à quoi cela l'exposait, il a dit bernicles. »

C'est l'équivalent du plus souvent, c'est jamais. Seulement bernicles est plus concis, et puis cela vous a une certaine couleur de chronique moyen-âge, et on montre que l'on sait que des bernicles étaient une sorte de gehenne, un instrument de supplice ou de torture en usage chez les Sarrasins, et dont Joinville a donné une description. « Le sultan, dit Fleury, menaça St-Louis de le mettre aux » bernicles, tourment cruel, où un homme attaché entre deux pièces » de bois avait les os brisés. » Le roi se contenta de dire à ceux qui lni firent cette menace, « qu'il était leur prisonnier et qu'ils pouvaient faire de lui ce qu'ils voudraient. »

Assurément, peu de gens en pareille occurrence montreraient la patiente résignation du saint roi. Aussi, je conjecture que lorsqu'on emploie le mot bernicles comme formule de négative ou de refus, c'est comme si l'on disait qu'on n'est pas plus disposé à faire une chose qu'à être mis aux bernicles.

§ 69. — Beaucoup de mots que l'on pourrait citer ne sont patois que parce qu'ils sont restés avec leur orthographe et leur prononciation natives; de ce nombre est CROATE, qu'en français on dit cravate, pièce d'ajustement de la toilette, dont la mode a été importée chez nous par les Hongrois-Croates.

- Ainé, fils ainé, se prononce chez nous ainné, conformément à l'orthographe ancienne et radicale. On écrivait autrefois ains-né, ains, adverbe signifiant avant; ains-né, qui est né avant: « Ainsi » reconquit ladite roine le royaume d'Angleterre pour son ains-né » fils, etc. » (Froissart, Chron.)
- § 70.—Escousse, dans notre patois, signifie élan, apprêt pour s'élancer. On se tromperait si l'on croyait que c'est la prononciation corrompue de secousse, mot français qui vient du latin succussio, l'action de secouer. Notre Escousse vient d'excussio, action de repousser, de se rebeller. Dans le vocabulaire des tournois et des luttes en champ clos, prendre son escousse, c'est prendre du champ pour s'élancer. Escousse avait son verbe escousser, pour dire agiter, brandir une lance, une épée; d la rescousse était un terme de guerre pour exciter à une reprise de combat.
- § 74.—On n'en finirait pas si on voulait rappeler tous les mots dont la langue française s'est défait comme trop vieux. Par exemple, le verbe Quérir, qui signifie aller prendre une personne ou une chose là où elle est, avec charge de l'amener ou de l'apporter; ce verbe, dis-je, est signalé dans le Dictionnaire de l'Académie comme ayant vieilli, c'est à dire sans doute comme ne devant plus servir. On emploie pour équivalent le verbe chercher, lequel cependant n'a pas précisément le même sens. Il arrive quelquefois qu'on est obligé de chercher longtemps ce qu'on était allé quérir. Au XIVe siècle, on écrivait querre, ainsi qu'on dit encore en notre patois. On lit dans Froissart, titre du CLVIIIe chap., liv. 1er. « Comment messire » Guillaume de Mortagne issit par nuit du château de Salebrin pour » aller querre secours au roi d'Angleterre contre le roi d'Escosse. »
- § 72. Ouvrer, pour travailler, exécuter un ouvrage, est un verbe fort ancien, d'un usage fréquent dans notre patois. La langue française l'a abandonné, quoiqu'elle en ait conservé le participe passé ouvré, et les substantifs ouvrage, ouvrier.
- § 73. MOUVETER, verbe neutre, appartient aussi à notre patois. Il signifie faire de petits mouvements, se remuer le moins qu'on peut; c'est le diminutif du vieux verbe mouver, mouvoir, dans le sens neutre. On dit: j'nosos point mouveter, je n'osais pas remuer, faire le plus petit mouvement.

- § 74. MOYENNER, vieux mot qui signifie faire en sorte, employer les moyens nécessaires pour rendre une chose possible, est employé journellement dans notre patois. Il était encore en usage dans la bonne compagnie, au XVII° siècle. Le duc de Saint-Simon, en parlant des querelles entre la Suède et le Danemarck, dit: « Le Nord » étoit cependant fort troublé, au grand déplaisir de l'Empereur qui » avoit moyenné la paix entre la Suède et le Danemarck. » (Mém., chap. 85.) On dit aussi, chez nous, de celui qui a des ressources dans l'esprit, qu'il a des moyens. Cela se dit aussi relativement aux capacités pécuniaires ou de fortune. Dans le même sens, en parlant d'une personne qu'on suppose avoir une bourse bien garnie, on dit: elle a de quoi, ou bien elle a du quibus, mot latin qui signifie par lesquels, desquels ou auxquels, sous-entendu moyens; et toujours selon le même ordre d'idées, pour signifier un homme d'importance: eh! mais vraiment, c'est un homme dont auquel!
- § 75. CARER, SE CARER, se donner une attitude, une démarche avec la prétention de faire figure. Ce verbe vient du vieux substantif care, qui signifie face, visage, en espagnol cara, visage.

Dans un des couplets du Mystère de la Passion, joué à Angers en 1482, Marthe, qui est la bonne ménagère, se plaint de ce que, pendant qu'elle s'occupe des soins de la maison, sa sœur Magdeleine

> De fol désir plaine, En liesse vaine, S'esbat et pourmaine Chantant ses chansons.

Et:

Son frère Lazare

Porte hautecarte
(C'est à dire, porte la face haute, le nez au vent),
Ses chiens hue et hare,
Et souvent s'esgare
Parmi les buissons, etc. (1)

On peut, je crois, sans témérité, avancer que notre mot Soucar, fréquemment employé en Flandre et en Artois dans le sens de sour-

(1) V. Génin, p. 394.

nois, est formé de la préposition sous et de care, c'est à dire que le soucar a la mine en dessous, qu'il regarde en dessous. Care vient du latin cara, face, visage. Chez les vieux écrivains, on trouve avec cette signification chère, que l'on a conservé en français. On dit faire bonne chère à quelqu'un, lui faire bonne mine, bon accueil; et par extension abusive, on a dit faire chère, faire bonne chère, pour manger avec appétit. (Voir à ce propos Génin, Variations du langage.)

- § 76. Débranqué, prononciation patoise du mot ancien débranché, du verbe débrancher; être débranché, c'est être démis d'un poste, être destitué de ses fonctions ou de sa place. Dans un mémoire en dialogue, du XVII<sup>e</sup> siècle, on lit ceci : « Les principaux points de » votre demande sont tels... en premier lieu, que M. de Coupigny » soit démis et débranché de l'administration temporelle. » (1)
- § 77. Touiller, se dit journellement chez nous pour mêler; mais cela comporte le plus ordinairement une idée de désordre, comme embrouiller. Ce mot était encore employé par les écrivains du commencement du XVII° siècle; dans une lettre que le grandprieur des Bénédictins d'Anchin écrit à l'abbé de St-Vaast, il se plaint de quelques moines brouillons qui s'efforcent de mettre le désordre dans les affaires du couvent: « Et voyla, dit-il, pourquoy aucuns se » sentant rongneux ne se pouvant laver, ne cessent de jour en jour » de touiller les cartes, afin que les bons soient enveloppés avecq » eux. » (Ms., p. 142, r°.) Froissart, au XIV° siècle, avait dit: « Le » duc de Glocester rendoit grand'peine à tout touiller. » (Chron.)
- § 78.—AMITEUX, AMITEUSE, qui fait des amitiés, bon, propice, hospitalier. Ce mot de nos villages n'est pas dans la langue française. Il y a une nuance qui le distingue d'amical et d'amiable; il s'applique directement aux personnes ou aux ustensiles, aux meubles et habitations qu'on personnifie; d'un hôte affectueux qui fait accueil cordial et caressant, on dit qu'il est bien amiteux. Et au village, on appelle substantivement ch'l' amiteuse, la pelle qui repose près du foyer, attendant le passant ou le visiteur pour lui offrir le feu dont il allume sa pipe. C'est dans nos campagnes un symbole d'hospitalité, comme le calumet de paix chez certaines peuplades.

<sup>(1)</sup> Manuscrit de François de Bar, grand-prieur de l'abbaye d'Anchin, p. 116.

- § 79. COYETTE, être al'coyette, se dit chez nous pour être à l'abri, tranquille et en repos. Ce mot vient évidemment du latin quies, quietis. En français, on dit se tenir coi, féminin coite, que nous avons substantivé l'coyette.
- § 80. Guiffe, prononciation patoise de guivre: Wete quel'-guiffe, vois quelle gueule, quelle tête, quel muffle. La guivre est une espèce d'hydre, de couleuvre fantastique; on appelait par extension guivres, ces gouttières ou gargouilles, soit en plomb, soit en pierres, qui garnissaient les toits des anciens bâtiments et figuraient des animaux à faces hideuses et grimaçantes.
- §. 84. Tretous ou tertous, tous, absolument tous, autant qu'il peut y en avoir. Terluire, luire triplement, superlativement. Cette particule, tres ou ter, se joint à beaucoup de mots substantifs, adjectifs, verbes ou adverbes pour leur communiquer une valeur superlative. On a cherché, sans la trouver, l'origine ou l'étymologie de cette préposition; je crois, pour mon compte, que c'est tout simplement le mot latin tres ou ter, nom du nombre sacré trois, qui dans ce cas se prend selon le sens indéterminé de l'infini. On dit indifféremment trois fois grand ou très grand, très St-Père, Dieu trois fois grand ou très grand, etc. Le trisagion sacré est, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, les mille bouches de la Renommée.
- § 82. FLEUR D'ORANGE. De tout temps on a dit en bon français fleur d'orange; Malherbe disait, la fleur d'orange; la cour de Louis XIV, qui passe pour avoir su le français, disait de la fleur d'orange; M<sup>me</sup> de Sévigné ne dit pas autrement, et Voltaire fait parler ainsi un des personnages de sa comédie des *Originaux*: « Je » crois, ma foi, être dans la boutique d'un parfumeur : je suis tout » empuanti d'odeur d'eau de fleur d'orange. »

De nos jours, on s'est avisé de raffiner sur cette expression et d'y substituer *fleur d'oranger*; pour cela on a allégué que ce sont les orangers et non les oranges qui portent des fleurs.

L'argument n'est pas neuf; le docteur Chaussier, célèbre professeur et grand éplucheur de mots, s'est le premier élevé contre l'appellation eau de fleur d'orange. Il y a de cela quelques trente ou quarante ans et plus, j'étais étudiant en médecine, et je me rappelle

la grande colère du maître quand il entendait prononcer fleur d'o-range! — « Monsieur, disait-il, dans quelle contrée avez-vous vu » des oranges, des poires ou des pommes portant des fleurs?... » — Pour un pauvre candidat pantelant sous la serre de l'examinateur, il n'y avait rien à répondre.

M. Génin, auteur moderne d'un livre prodigieusement spirituel et amusant, quoique prodigieusement savant (1), maintient l'ancienne formule, par ce motif que, selon lui, il serait question dans ce cas, non pas de la fleur ou des fleurs, mais du fleur, parfum, odeur qui émane de l'orange. Cette version est fort ingénieuse, sans doute, et elle deviendrait une raison péremptoire, si en effet il s'agissait du fleur et non de la fleur. Mais, en bonne conscience, quand on demande chez le parfumeur ou chez le pharmacien de l'eau de fleur d'orange ou d'oranger, n'importe, on prétend demander une eau imprégnée de l'odeur des fleurs et non du fruit de l'oranger.

Nonobstant, notre opinion est qu'on doit ou du moins qu'il est permis de conserver la vieille locution. Voici pourquoi : ceux qui proclament si triomphalement cette vérité de tous les temps et de tous les pays, que c'est l'arbre et non le fruit qui porte la fleur, n'ont pas, j'imagine, prétendu enseigner une chose nouvelle. Nous n'avons pas non plus la prétention de nous poser en Christophe Colomb, parce que nous rappellerions une autre vérité tout aussi ancienne et tout aussi universellement reconnue, savoir : que la fleur précède le fruit; qu'il ne peut y avoir de fruit là où il n'y a pas eu de fleur, puisque ce fruit est la sleur même ou partie essentielle de la fleur fécondée, développée et arrivée au dernier complément de ses métamorphoses. Chaque fruit a donc sa fleur propre, et nous pensons que sans le moindre scrupule, sans crainte de proférer une hérésie, on peut en toute sûreté de conscience persister à dire avec l'Académie, la flour d'orange, de l'eau de fleur d'orange, voire aussi la fleur de pêche, couleur fleur de pêche. Platon, qui a été le plus poète des philosophes ou le plus philosophe des poètes, appelle la beauté la fleur de la bonté; je gage qu'il aurait dit de l'eau de fleur d'orange.

Après tout, pourquoi ne dirait-on pas fleur d'orange, comme on

<sup>(1)</sup> Variations du langage français. — Un vol. in-8°, Paris, 18...

dit pomme d'orange, pomme de grenade, pomme ayant la signification de fruit, et orange ou grenade étant pris pour le nom de l'arbre, de même qu'en latin malogranatum signifie fruit du grenadier, et malogranatus grenadier, malum pomme, et malus pommier? Genièvre (juniperus) est le nom de l'arbuste et aussi le nom du fruit ou baie de cet arbuste, et on peut dire la fleur de genièvre. On dit le Jardin des Olives tout aussi légitimement que le Jardin des Oliviers. Olive s'entendait autrefois en français pour l'arbre et pour le fruit, comme en latin olea, que Cicéron emploie en parlant de l'arbre olivier, et que Varron, Horace et Virgile appliquent au fruit, à l'olive. Les Latins avaient un proverbe pour dire nier l'évidence : Nil intra est oleam, l'olive n'a pas de noyau.

- § 83.—Gayole, Gayole. Chez nous une cage, une petite prison, se nomme Gayole. C'est le patois du mot geole. Les Anglais, dont la langue est en grande partie formée de notre vieux langage, disent aussi geol pour prison. En patois, nous avons de plus le verbe Gayole, et son participe adjectif gayolé, qui ne sont pas indiqués dans les vocabulaires ou lexiques. Gayolé répond au mot français bariolé, il signifie peint de couleurs diverses et tranchantes, comme les barres, les fasces dont sont cancellées les armoiries. On dit chez nous un ruban, un jupon gayolés; les œuís de Pâques teints de diverses couleurs, sont dits gayolés. Changez le b de bariolé en g (ces deux lettres s'employaient indifféremment l'une pour l'autre), retranchez l'r (cela se fesait souvent aussi sans autre raison que le besoin d'euphonie), et vous aurez gaiolé.
- § 84.— Il ne faut pas croire que notre vieille langue wallonne fût rude et hérissée. Nos anciens grasseyaient volontiers. Pour gars, garçon, ils disaient et même écrivaient gas; pour merlin, melin; pour arsi, brûlé, asi; menteur, minteux. Au lieu de borne, qui sert à marquer les limites, on disait bone ou boune. Nous avons à Douai une rue dite des Bones (bornes). Il y a à Sailly, village de nos contrées, une petite colline qu'on appelle Mont des Sept Bonettes, à cause des sept pierres ou bornes qui couronnent son sommet. Six de ces pierres subsistent encore : elles sont disposées circulairement et placées à distance égale l'une de l'autre; la septième, qui occupait le centre, a disparu.

Bone provient du latin umbo, umbonis, bosse, tout ce qui fait saillie. On retrouve dans un poème latin de Stace umbo saxeus, avec la signification de borne d'un champ. Dans le Cambresis, on appelle encore bonnier une certaine mesure de terre limitée par des bornes.

Autrefois aussi, et par amour de l'euphonie, la lettre s était fréquemment employée, non pas pour marquer le pluriel, mais pour servir de liaison et adoucir les chocs trop durs à l'oreille. Ainsi ce qu'on regarderait aujourd'hui comme un outrage à la grammaire, comme ce qu'on appelle des cuirs, était une loi du goût et du biendire. Les exemples en sont nombreux chez les vieux écrivains. Notre lexicographe du XIV° siècle traduit faustus, qui a du bonheur, par bon-s-heureux. La Fontaine a dit, dans la fable de l'homme et la fourmi:

« Quand sur l'eau se penchant, une fourmi-s-y tombe. »

## Et quelques vers plus bas:

« Ce fut un promontoire où la fourmi-s-arrive (1). »

§ 85. Labourer, en français, se dit exclusivement pour travailler à la terre. Le labourage (laborem agere) est le labeur par excellence, de même que la Bible (Biblion) est le livre des livres, comme le verbe, dans le langage parlé, est le mot indispensable pour constituer une phrase. Dans nos villages, par une métaphore énergiquement pittoresque, on dit d'un mourant, il laboure, c'est-à-dire qu'il exécute le suprême labeur de l'agonie. Remarquez que les Latins emploient cette locution: Morbo laborare, souffrir d'une maladie, podagra laborare, être en proie aux douleurs de la goutte. On dit aussi en français, dans le sens du passif, être travaillé d'une maladie, de la goutte, etc.; et selon le sens actif, un mal, une passion, une idée le travaille, etc.

§ 86.—Lincheux ou linceux, dans notre patois, se dit de toutes sortes de pièces de linge. Autrefois il signifiait principalement draps de lit. On en a fait en français *linceul*, et on l'a réservé pour dési-

<sup>(1)</sup> Voir à ce sujet Genin, Variations du languge français, p. 96.

gner exclusivement le suaire, le drap qui garnit notre dernière couche, ce lit du repos éternel dont on ne se découche plus.

L'expression Découcher n'est employée en français que comme verbe neutre, pour dire passer la nuit, coucher hors de chez soi, et comme verbe actif, pour dire déplacer quelqu'un de son lit, être cause que quelqu'un quitte son lit où il couche (Dictionnaire de l'Académie). Mais dans notre patois, on l'emploie en outre comme verbe réfléchi, se découcher, et avec une acception qui manque à la langue française. Ainsi, on dit: un tel est matinal, il se découche de bonne heure, ou bien: j'ai été pour vous voir, mais vous n'étiez pas encore découché; au lieu de, il se lève de bonne heure, vous n'étiez pas encore levé. Nos beaux jargonneurs de Paris se moquent quand nous disons se découcher; cependant, levé n'a pas tout à fait la signification de découché: pour avoir à se lever, il suffit d'être assis; on se lève de table, on se lève de son siége.

On dit encore chez nous, comme autrefois, s'accoucher, pour signifier simplement se mettre au lit; accoucher, mettre quelqu'un au lit: « Puis avint que cette dame fut enceinte, et le roi son mari » s'accoucha malade au lit de la mort. » — « Ils vinrent au sei- » gneur de Corasse à l'heure qu'il fut découché. » (Froissart, Chroniques.)

§ 87.—AGALLIR, s'AGALLIR, verbe qui appartient à nos contrées, s'emploie soit comme verbe actif, soit comme verbe réfléchi; il signifie endurcir ou s'endurcir à une impression, accoutumer ou s'accoutumer par la répétition d'un acte. Il vient, selon toute apparence, du latin callus, calli. Cicéron dit callum obducere, pour signifier rendre insensible; littéralement, revêtir d'une callosité, rendre calleux; callum obducere dolore, s'endurcir à la douleur. C'est dans ce sens qu'il faut entendre ce dicton de nos pays : un ... agalli se fiche d'une claque.

§ 88.—Pluque, pluquer, mots du vocabulaire de la fauconnerie, qui sont restés dans le patois. Nous appelons pluques, des miettes, des morceaux menus, comme pour nourrir de petits oiseaux, oiseaux de petite pluque. Roquefort dit qu'on appelle pluc, ce qui reste du grain après qu'il a été vanné. D'une personne qui vit de peu et qui coûte peu à nourrir, on dit qu'elle est de petite pluque. Plu-

que ou peluque vient-il de pluche, peluche? Je le crois. Ce mot pluque est employé par un poète du XV° siècle dans le sens d'hermine, faisant allusion aux armes de Bretagne qui porte d'hermine.

—Nous avons le verbe pluquer, manger à petits morceaux, comme un oiseau qui pluque.

Pluque désigne des parcelles d'aliments. Notre mot Bucque se prend dans un sens plus général; c'est un brin de paille, un grain de poussière, une molécule quelconque; bucque vient du bas latin busca, dont en français on a fait bûche.

- § 89.—CATELAINE, MARIE CATELAINE. On appelle ainsi chez nous l'homme qui se livre à des occupations, à des soins de ménage qui sont dans les attributions ordinaires de la femme. On a dit à tort, je le crois, que catelaine, dans ce sens, se dit pour catherine. Je pense que c'est tout simplement la prononciation wallonne de châtelaine, la dame du château, la maîtresse de la maison, la femme du châtelain, qu'on prononcait aussi catelain.
- § 90. Soulas, vieux mot abandonné, dont on usait autrefois pour dire soulagement, adoucissement, consolation. Il a été conservé dans notre patois avec cette signification. On l'emploie aussi métaphoriquement pour désigner une espèce de soupente ou cordon qu'on attache au ciel du lit, et dont l'extrémité libre est terminée par une houppe ou un anneau à portée du malade ou de l'infirme, afin qu'il puisse s'en aider pour se soulever.
- § 94.—La Coulière ou collère est chez nous ce qu'en France on appelle éventaire, espèce de plateau en osier que portent devant elles les marchandes de fruit, d'herbages ou de poisson. Notre coulière est une corbeille large, à bords peu élevés, ayant de chaque côté une anse où s'attache une bande ou sangle qui passe derrière le cou ou col et sert à supporter cet éventaire; de là le nom de coulière ou colière.
- § 92.—A Douai, une amorce, un appeau, se nomme quelquefois une Guimorce. La particule gui donne plus de force à l'expression et complète son sens. On sait que le gui ou la glu sert à prendre les oiseaux qui s'y empêtrent.
- § 93.—Ehansé, être éhansé, est une locution qui appartient, je crois, exclusivement à nos contrées; elle signifie être essoufilé, être

à bout de respiration. Cette expression dérive, ou du moins est de la famille du mot ahan, espèce de substantif adverbial exclamatif, qui a été conservé en français. On le rencontre souvent dans Rabelais et autres vieux écrivains. C'est l'onomatopée du cri ou de l'exclamation propre aux ouvriers de certaines professions, le boulanger qui pétrit la pâte, le bûcheron qui fend du bois. En français, on dit travailler de ahan, faire quelque chose de pénible; il y a même le verbe ahaner (du latin anhelare), avoir bien de la peine à faire quelque chose, être hors d'haleine.

- § 94.—Déleuré ou déluré, se dit d'un gaillard expérimenté, qu'il n'est pas facile de tromper. Il me semble que ce mot a pour racine leurre, terme emprunté à la fauconnerie. On nommait leurre une sorte d'appeau, un morceau de cuir façonné en forme d'oiseau, dont les fauconniers se servent pour rappeler les oiseaux de fauconnerie lorsqu'ils ne viennent pas au réclame. En français, figurément, on a appelé leurre un moyen dont on se sert pour attirer quelqu'un et le tromper.—En patois, on dit déleuré, celui qui est malin et habile, qui n'est plus de ceux qu'on prend au leurre.
- § 95. Quater lingue, celui ou celle qui parle comme s'il avait quatre langues (quatuor lingue). Nous avons encore dans notre patois Bilingue, double langue, fourbe, perfide, qui a deux paroles, dont la langue est comme une arme à deux tranchants. C'est le bilinguis des Latins.
- § 96. Certaines qualités, vertus, vices, travers ou professions, ont été longtemps regardés comme étant le propre ou la spécialité de telle ou telle nation, de telle ou telle province. Dans l'antiquité, on appelait béotien, un lourdaud, un homme d'un esprit obtus ou grossier, en opposition à attique. Chez les modernes, on dit fier comme un écossais, ivrogne comme un allemand; un hâbleur, un vantard, est un gascon; un chicaneur astucieux est un normand. « Certain » renard gascon, d'autres disent normand (La Fontaine). » A Paris, un commissionnaire ou un porteur d'eau est un auvergnat; un ramoneur est un savoyard. A Douai, un suisse est un pâtissier; c'est qu'en effet beaucoup de pâtissiers étaient suisses de nation. On dit encore fort comme un turc; ne serait-ce pas parce qu'on était accoutumé à voir la profession de bateleur, d'acrobate et de ceux qui

font des tours de force, exercée par ces espèces de bohémiens costumés en soi-disant *turcs*, et affublés de façons de turbans et de dolimans plus ou moins authentiques?

Au demeurant, il en a été de même à l'égard de certaines pièces d'accoutrement et de certaines habitudes, auxquelles on a donné le nom de ceux qui les ont mis en vogue, témoin : le carrick, le spenser, que nous devons, le premier au fameux tragédien anglais, le second au lord Spenser. La fontange est un nœud de ruban que les femmes portaient autrefois sur leur coiffure, à l'exemple de M<sup>me</sup> de Fontanges. Mais à propos de coiffure, je ne parle pas de Titus et de Caracalla, mais je prétends que lord Cadogan, l'inventeur de la coiffure qui porte son nom, n'avait pas beaucoup de cheveux, car il y a une chanson qui dit:

- « Un catogan vaut mieux qu'une queue
- » Quand on n'a pas beaucoup de cheveux.
- §97. On ne sait que trop bien actuellement en France ce que c'est qu'une émeute; mais tout le monde n'a peut-être pas remarqué que ce mot s'écrivait autrefois et se prononçait Emute ou émoute, ainsi qu'il se dit encore dans nos villages.
  - » ..... Grande est l'émute,
  - « On court, on s'assemble, on députe. »
    (LA FONTAINE, Fables, les Poissons et le Cormoran.)
- § 98.—Le patois a pris de toutes mains et partout. RACAILLE, expression de mépris pour désigner ce qui est de rebut, ce qu'on rejette, est le raca des Hébreux.
- « Qui autem dixerit fratri suo, RACA, reus erit consilio; celui qui aura dit à son frère, raca, mérite d'être condamné. (Evangile selon Saint-Mathieu.)

Je me suis laissé dire que NAFTA, qui est le mot par lequel on désigne au village la tige du colza sèche et abattue, avait la même signification dans la langue hébraïque; je ne suis pas à même de vérifier l'exactitude de cette étymologie.

§ 99.—Albaudat, à Douai, répond à l'expression, grand imbécile,

grand dadais; sauf meilleur avis, je crois que ce mot est formé de baudet, âne, et de la particule superlative arabe all, importée chez nous par les Espagnols, et qu'on dit albaudat comme on dit alchimie, la grande chimie, la chimie transcendante, l'alkali, l'alkermès, mots complètement arabes qui signifient le kali, le kermès par excellence; Alkoran, le livre par excellence.

- § 100. Dans nos pays, les Equettes ou échettes sont les menus copeaux, les plumettes, rubans minces de bois qui échéent ou échoient sous le rabot ou la doloire. On emploie aussi cette expression dans le sens de petit héritage, succession échue. M. l'abbé Bourlet m'a fait remarquer que le mot grec σχιξη correspondait à la signification de ce que nous appelons échettes ou équettes.
- § 101.—En patois, un Magon est une mazette, un maladroit; il a son verbe magonner, qui signifie manquer son coup, faire maladroitement une chose. J'imagine que magon vient du latin magus, mage, magicien, sorcier; et qu'on dit magon par antiphrase ou contre-vérité, de même que dans l'antiquité on appelait du nom doux et flatteur d'Euménides les furies d'enfer, qui ne sont rien moins que de douces et aimables filles.
- § 102.—Cannebuise, à Douai et dans plusieurs localités environnantes, est un mot usité pour désigner la graine de chanvre, le chénevis; c'est le Kannabis des Grecs, qui signifie chanvre (1).

A propos de plantes, disons que l'herbe que les médecins appellent mercuriale, et dont ils prescrivent l'emploi comme purgatif, est
connue de nos campagnards sous le nom d'Hurie. Est-ce que par hasard, lorsqu'on dit qu'une personne est ahurie, cela signifierait que
cette personne éprouve le même embarras que si elle était sous l'influence de l'hurie, de la mercuriale? Je connais des gens qui pousseraient l'intempérance du calembourg jusqu'à faire remarquer qu'on
appelle mercuriale, le discours que prononce le chef de corps à la
fin de l'année, discours, comme on sait, qui a pour effet de purger les
fautes du passé.

<sup>(1)</sup> Indication donnée par M. l'abbé Bourlet, helléniste et botaniste distingué.

§ 403. — Les contractions, syncopes et apocopes sont fréquentes dans le langage patois. Eparmale est une contraction du mot composé épargne-mailles, boîte ou coffret qui sert à conserver les épargnes. On sait que la maille était une petite pièce de monnaie de billon; on dit encore en français: Nous aurons maille à partir, — partir, dans le sens de partager (partire).

Dans les villages de l'Artois, vous entendez souvent comme juron ou expression exclamative désignant un homme adroit, malin et rusé, VAINLAIWAROU; c'est une espèce d'anagramme ou plutôt d'apocope de vilain laid loup-garou.

Je pense que c'est à tort que l'on a donné, dans le Dictionnaire rouchy, le mot Bringand, comme l'équivalent de brigand. Un brigand, au XIV° siècle, était un soldat à pied qui avait pour arme défensive une espèce de cotte de maille appelée brigandine. (V. Froissart). En patois, bringand signifie un mauvais sujet, un libertin, un coureur de rues et de carrefours. C'est un vieux mot par lequel on désignait Priape ou Vertumne, et même, en prenant la partie pour le tout, ce que l'on cache aux statues du dieu des jardins.

§ 404. — CLACOIRE et CACHOIRE sont deux mots patois qui signifient chacun une sorte de fouet. La clacoire indique le fouet qui claque et dont on se sert comme moyen de signal et d'avertissement; par exemple, le fouet du postillon. La cachoire est employée ordinairement par les conducteurs de bestiaux pour chasser devant soi les animaux. CACHIER, verbe, et son substantif cachoire, viennent du bas-latin cachiare, qui signifie chasser. (V. Voc. lat.-franç., n° 3.)

CLACOT est une onomatopée par laquelle on désigne un instrument qui fait du bruit en claquant, qui produit une détonation. On appelle ainsi ces tubes de sureau dont les enfants se font un jeu pour lancer des tampons d'étoupes; on dit d'un méchant fusil, c'est un méchant clacot.

A propos de Fusil, disons que ce mot n'a pas toujours désigné l'arme qui porte ce nom: on disait un mousquet, un mousqueton, une arquebuse, suivant l'espèce. Fusil, proprement dit, était l'appareil qui sert à faire feu, à battre le feu, le briquet. C'est par extension, et en prenant la partie pour le tout, qu'on a appelé fusil, l'arme

à feu connue sous ce nom. Un moine de l'abbave d'Anchin, au commencement du XVIIe siècle, dans une lettre qu'il écrit au prieur pour demander quelques petits meubles qui lui sont nécessaires. réclame entre autres choses un fusil pour battre le feu: «Sy quelqu'un » de mes confrères avoit un fusil, bien monté et seur, il me feroit

» très grand plaisir de le me prester pour quelque temps à cause

» que pour quelqu'accident dangereux il me fault ordinairement

» lever à mynuict.

» Votre petit serviteur et humble confrère, » D. NOEL FRUY. »

## Autre exemple:

- » Telle montoit en haut l'ardeur sempiternelle
- « Dont brusle le sablon, comme sous le fusil
- » L'amorce, pour doubler leur peine trop cruelle. »

La Coméd. de Dante, etc., mise en rimes françoises, etc., par M. J.-B. GRANGIER (1697), chant xiv.

- § 105. Dodeliner est un verbe qui, en patois, s'emploie à l'actif, au résléchi et au neutre. Dodeliner, verbe actif, c'est bercer doucement, imprimer un mouvement alternatif et monotone au corps ou à la tête pour endormir un enfant, pour lui faire faire popo. Se dodeliner, verbe réfléchi, c'est prendre des soins délicats de sa personne, comme d'un enfant gâté; et selon l'acception d'un verbe neutre, Rabelais dit que Gargantua, dans son berceau, po-DELINOIT de la tête, au bruit des flacons, des pintes et des verres :
- « ... En sorte que elles (ses gouvernantes) considérans ceste » complexion divine, pour le resjouir au matin faisoyent devant
- » lui souner les voyres avecques un coulteau, ou des flaccons
- » avecques leurs toupons, ou des pinthes, avecques leurs cou-
- » vercles. Auguel son, il s'esgayoit, il tressailloit, et luy même
- » bersoit en dodelinant de la teste, monochordisant des doigts et
- » barytonnant ...... (GARGANTUA, chap. VII.) »
- § 106. S'annoncer avec fracas, faire de grands préparatifs pour rien ou pour peu de chose, est ce qu'on appelle dans notre patois faire des Aria ou faire de l'Arroi. Chacune de ces deux locutions peut s'interpréter d'une façon différente. Aria est un mot italien, par lequel les dilettante d'autrefois désignaient le grand

air d'un opéra, le morceau capital attendu des amateurs; dans ce sens, faire de l'aria ou des aria s'entend des apprêts que fait, ou de l'importance que se donne celui qui promet plus qu'il n'est capable de tenir. Arroi est le vieux mot qui signifie équipage, attirail, ordre, train, et dont en français on a conservé le composé désarroi, qui signifie déroute, désastre, désordre.

Emblayer, en patois, répond au verbe français emblaver, qu'on écrivait autrefois emblader, du bas latin bladum, blé. Proprement, c'est semer une terre en blé. Emblayer s'emploie aussi chez nous métaphoriquement pour signifier, faire de l'étalage, embarrasser un lieu, un espace, de façon à en gêner la circulation; faire de l'emblai, c'est employer des ressources extraordinaires, prendre beaucoup de place pour un travail peu important ou une besogne futile. Un Emblayeu, c'est celui qui fait de l'emblai.

- § 407.— En patois, d'une personne qui est frappée d'étonnement, et qui est comme égarée et ayant perdu sa direction, on dit qu'elle est tout Eparrée. En français, épaves se dit des choses égarées dont on ne connaît pas le propriétaire, surtout en parlant des chevaux, vaches et autres bestiaux.
- § 108. Vérin se dit chez nous pour verrou; clos et fermé à double vérin. D'un individu qui a des mouvements insolites, comme s'il était disloqué, on dit qu'il se deverainne, qu'il est déverainné, comme un objet dont on a ôté les verroux.
- § 109.— Moult, du latin multum, beaucoup, est une particule adverbiale qui n'est plus employée seule que dans le patois. Elle est entrée dans la composition d'un certain nombre de mots français, comme multiplier, multitude, multiflore, multivalve, etc. Le substantif moutarde est formé de moult, beaucoup, et Arde, qui brûle, du latin ardere.
- § 440. CALENGIER OU CALINGIER, ancien mot roman-wallon qui signifiait se plaindre, réclamer. En terme de pratique, calenge était une plainte faite en justice. Selon toute apparence, le substantif français calin et son verbe caliner en proviennent. Nous retrouvons l'expression calingier dans un mémoire sur procès, écrit en roman-wallon au XII° siècle, et par lequel l'église d'Anchin porte plainte contre le seigneur Guy de Montigny. .... « Pour cest tort ke

- » li sire de Montegni avoit fait.... de coi li glise estoit plaignant et » avoit toudis calingiet, etc.; » c'est à dire, au sujet du tort que le sire de Montigny avait fait.... ce dont l'église se plaignait et pourquoi elle avait toujours réclamé, etc. (l'Abbaye d'Anchin, p. 168.) Calenge, pour plainte, se rencontre dans Froissart.
- § 111.— CLIPET, à Douai, se dit d'une voix dont le timbre est aigu, perçant, aigre à l'oreille. Dans l'ancien langage français, on nommait *clipet* le battant d'une cloche. M. l'abbé Corblet dit qu'en patois picard un moulin se nomme *clipan*. A Amiens, dit-il, un certain moulin qui se trouve derrière l'Hôtel-Dieu s'appelle encore ch'clipan.
- § 112. Frayer, faire de la dépense, des frais, mot qui s'est perdu et dont on a conservé le composé défrayer, dédommager quelqu'un de la dépense qu'il a faite.

Dans une lettre adressée en 1578 par le prieur François de Bar à M. de Coupigny, qui s'était intéressé à une affaire concernant l'abbaye d'Anchin, et pour laquelle ce gentilhomme avait fait quelques avances d'argent, on lit: ..... « Nous craindons n'avoir assez satisfet » aux despens que votre seigneurie auroit frayés à raison de notre » maison, dont nous serions bien marris, etc. »

Le verbe frayer, avec l'acception de dépenser, faire des frais, a été employé par Froissart. « Et moult ont frayé les traiteurs qui ont » été par delà la mer traiter. » — « Vous l'avez tenu ici, où il a » grandement frayé. » — « Il n'avait rien fait forsque frayer et » despendre grandement et grossement, etc. » (Chroniques.)

En français, on a encore le substantif frairie; il signifie partie de divertissement et de bonne chère : « Certain loup étant de frairie. » ( LA FONTAINE. )

Confrairie, qu'il ne faut pas confondre avec confrérie, est l'association de personnes qui se réunissent pour faire les frais d'une régalade, d'un divertissement, tandis que confrérie signifie une association de fidèles réunis pour quelque exercice de piété.

§ 113.— RECREAN, vieux mot qui veut dire fatigué. Il est encore en usage dans nos campagnes; on a même le verbe recrandir, fatiguer. Recreans se rencontre dans les écrits du XII<sup>o</sup> siècle, notamment dans les ordonnances ou chartes qui règlent les conditions du duel

judiciaire: « Quant ils (les combatants) sont ensemble, dit la cou-

- » tume d'Amiens, chil (celui) qui est recreans (fatigué, hors de
- » combat), doit être justicié; mais il est recreans par deux manières,
- » assavoir, etc. »

Dans les chartes latines, recreans est rendu par fatigatus.

§ 114.—Mat, amati, se dit aussi au village pour fatigué, découragé, celui dont les forces sont vaincues. Froissart dit: « Si en étoient tout amatis, » ainsi ils étaient tout abattus. En espagnol, matar signifie tuer. Mat ne se dit plus en français qu'au jeu d'échecs pour désigner la condition où est réduit le roi auquel l'échec est donné, et qui ne peut plus sortir de sa place sans se mettre de nouveau en échec.

En français, on dit encore au figuré mater, pour mortifier, affaiblir, humilier, abattre. Mat vient-il du latin matus, humecté, humide, moite, mou, amolli?

- § 115.— Soupettes, faire soupettes. On appelle à Douai soupettes, de petits morceaux de pain qu'on fait tremper dans la sauce ou le vin pour affriander les enfants. C'est le diminutif de soupe, mot qu'on employait autrefois dans ce sens, c'est à dire des tranches de pain qu'on faisait tremper. Au livre de la Pucelle, imprimé à Rouen en 1581, il est dit: « On lui avoit fait appareiller (apprêter) » à souper; mais elle fist seulement mettre du vin dans une tasse » d'argent où elle mist moitié d'eau et cinq ou six soupes (tranches » de pain.) » Les soupes crottées étaient ce que nous appelons maintenant pain crotté, des tranches de pain imbibées d'une sorte de condœuf et que l'on fait frire.
- § 416.—Je pense que ce n'est guère que dans nos contrées que la lune se nomme La Belle. Cette appellation est un hommage que quelque amoureux aura voulu rendre à cet astre, depuis longtemps d'ailleurs cher aux amants.—M. Duthillœul, dans sa jolie légende de la Dame du Forest et du jeune clerc Gaultier, rappelle heureusement ce nom de belle donné à la lune. « Chaque soir, quand » tintera le couvre-seu de l'abbaye de Phalempin, je sixerai mes » yeux sur la belle, etc. »

Je ne sais depuis quel temps cette flatteuse qualification est appliquée à la lune; mais je me souviens d'avoir vu un manuscrit de 1638, fort curieux et précieux surtout par les miniatures qu'il contient et

qui sont dues à la main d'un artiste célèbre de Douai, Jean Bellegambe. — Le texte contient les archives du couvent de Sainte-Catherine de Sienne. Il est écrit par un nommé Le Petit, prieur des Dominicains, et les miniatures sont signées d'un rebus qui signifie belle jambe, nom de l'auteur: c'est une lune, la belle, et une jambe, qu'on prononçait gambe. L'italien Guichardin, qui parle avec éloge de notre peintre douaisien, le nomme Bellejambe.

§ 117.— En patois, on appelle Facons, des cendres, ce qui est le produit, le résidu de la combustion; ce mot, selon toute apparence, vient du latin fax, facis, torche, flambeau. Au village, un flambeau de cire blanche se dit face (1).

ETROIN, qu'on dit pour paille, de la paille, provient-il de stramen? J'aime autant croire qu'il est issu de stringere, supin strictum, étreindre, étreint, d'autant qu'en nos contrées le mot étroin ou étrain est réservé pour désigner exclusivement la paille de seigle, laquelle offre une plus grande résistance et sert à faire des liens.

- § 118. BIC-BAC, FAIRE BIC-BAC, onomatopée qui exprime le mouvement alternatif d'une machine, ou par comparaison, d'une personne qui trébuche comme le biquet d'une balance. On appelle chez nous bicbac l'espèce de trébuchet ou engin disposé en balancier, qui sert aux brasseurs pour puiser l'eau à la rivière.
- § 419.—Bahut est un mot qui nous vient de l'espagnol et signifie coffre. Par comparaison aussi, on dit d'un grand lourdeau à la bouche béante, c'est un grand bahut. En français, on dit quelquefois d'un imbécile qui ouvre largement la bouche pour rire, qu'il rit comme un coffre.
- § 120.—Pourre, au lieu de poudre ou poussière; on en a fait le diminutif pourrette, et les verbes pourrer, faire de la poussière, épourrer, épousseter, enlever la poussière.
- § 121.—Suprequo, en patois, veut dire un pardessus le marché, un profit en outre des conditions; c'est le *super quo* des Latins.

Puisque supréquo y a, je veux, en finissant ce chapitre et en manière de supréquo, vous donner encore une pièce de poésie, en

<sup>(1)</sup> Guilmot, supplément au Glossaire de Roquefort.

patois picard, intitulée *Tristesse*, et que je rencontre dans le livre de M. l'abbé Corblet. Je regrette que ni l'origine ni l'âge de cette pièce ne soient indiqués. J'y ai joint une traduction que j'ai cherché à rendre aussi exacte, aussi fidèle que je l'ai pu; j'ai souligné ce que je n'ai pas rendu littéralement.

On verra par ce spécimen, comme on a pu le voir par le petit poème de l'Orage, reproduit dans notre première partie, que le patois n'est pas seulement le langage qui s'accommode le mieux aux choses de la vie commune et gaudriolesque, qu'il n'est pas seulement l'expression la plus vraie et la plus vive de la vieille jovialité, mais qu'il a aussi des accents pour la poésie terrible, et comme on va le voir, pour les lamentations navrantes de l'âme en détresse.

#### TRISTESSE.

(TEXTE EN PATOIS PICARD.)

1

Vous qui v'nouez tout chaqu'nuit danser autour de m'tête; Quoiqu'os êt 'donc dév'nus, vius reuv's ed'min jon'temps? J'ai pressé chaq' plaisi comme o presse ein poër'blette, Et j'ai cor soué tout comme ed vant.

2

Ej' sus tout' seul a ch't'heure, ercran comme ein'grand-mère,. Ej' march froëd comme ein mort, ein mort qui put marcher;. J'ai peur d'ech temps qui vient et ch'tichi m'désespère,. Ej'voroais m'vir dins ein luzer.

3

Comme ein pove orphelan qu'o r'tire ed'chez s'noriche, Ej'sus sevrée ed tout...... Oz est vite oublié..... Et comme ein pemme ed terre eq' l'hiver reind ïeuyche-J'ai vu min bonheur gadrouillé.

4

Si j'povoais r'ekmincher! Ch'est l'pus vilan d'mes reuves; I m'tient pas min cotron et tout partout j' el'voi, Comme ein contrébaindier qui no poëint foët ses preuves Voit pattout ein potieu d'l'octroi.

5

Pus rien d'min bieu passé! pus personn' qui me r'béche; J'ai vu ker' mes honneur ein a ein sus min kmin, S'ein aller tour à tour comme o voit pièche à pièche. S'dékeude ein habit d'arlequin.

R

Ej'seins mes g'nous ployer.... mes mains s'join'ttent sans forche, J'vois que l'bon diu d'vient sord et que j'éroais bieu l'prier. Comme ein collier à cleus, comme ein vrai collier d'forche, Mes souv'nirs vienn'tent m'étraner.

7

Et min cœur est désert comme eine carette à ouide,
O n'einteindro pus d'mi qu'ein long cri lamentab,
Ej' m'ein vos tant qu'e j'peux... j'seins qu'em pove ame est ouide
Ouid' comme el'bours' d'ein contribuab.

8

Si j'povoais m'rajeunir comme ein viu v'lours qu'o r'plonke! Car chaqu'un s'seuve ed mi tout comme d'éch'corbillard.... I n'em'reste' poent d'amis, d'parents, d'îrer ou ben d'onke I n'men reste mi'pour ein yard!!....

#### TRISTESSE.

(TRADUCTION.)

1

Vous qui veniez tout chaque nuit danser autour de ma tête, Qu'êtes-vous donc devenus, vieux rêves de mon jeune temps? J'ai pressuré chaque plaisir comme on presse un fruit trop mûr, Et j'ai encore souffert (sué) comme devant. 2

Je sais toute seule à cette heure, fatiguée comme une vieille;

Je marche froide comme un mort, comme un mort qui peut marcher;

J'ai peur du temps qui vient, et le temps présent me désespère;

Je voudrais me voir dans un cercueil.

3

Comme un pauvre orphelin qu'on retire de chez sa nourrice, Je suis sevrée de tout.... Que vous êtes vîte oublié!.... Et comme un fruit de la terre, que l'hiver a pourri, J'ai vu mon bonheur détruit.

4

Si je pouvais recommencer! C'est le plus vilain de mes rêves: Ce rêve me tient, s'accroche à mon manteau, et partout je le vois, Comme un contrebandier, qui ne peut se justifier, Voit partout un poteau de l'octroi.

5

Plus rien de mon beau passé, plus personne qui me réponde; J'ai vu tomber mes honneurs un à un sur mon chemin, S'en aller tour à tour, comme on voit pièce à pièce Se découdre un habit d'arlequin.

6

Je sens mes genoux ployer.... mes mains se joignent sans force, Je vois que le bon Dieu me devient sourd, et que j'aurai beau le prier. Comme les clous d'un collier, comme un véritable collier de force, Mes souvenirs viennent ni'étrangler.

7

Et mon cœur est désert, comme une charrette à vide,

Ma voix ne serait plus qu'un long cri lamentable.

Je m'en vais tant que je peux, je sens que ma pauvre âme est vide,

Vide comme la bourse d'un contribuable.

R

Si je pouvais me rajeunir comme un vieux|velours qu'on replonge dans la cuve, Car chacun se sauve de moi, comme du corbillard.... Il ne me reste point d'amis, de parents, de frère ni d'oncle, Il ne m'en reste pas, pas pour un liard. M. l'abbé Corblet, qui cite diverses pièces de poésie picarde, dit à propos de celle-ci: « Les comparaisons plus relevées qu'emploia fré. » quemment la poésie picarde ne manquent ni de justesse ni d'é» nergie; on en pourra juger par ce morceau (tristesse), qui est
» un modèle du genre. »

Digitized by Google

Tout parlage, avant d'être constitue en corps de langue uismice et spéciale, et de former un idiome ou un dialecte, a été durant cette première période un langage sans règle fixe, sans art formulé. Alors toute la logique est dans le raisonnement instinctif, la rhétorique est dans les hasards de l'imagination, l'éloquence et la poésie jaillissent abruptes et naïves des émotions, des appétits ou de la passion.

Les mots, les locutions sont les outils du langage; ce sont les instruments qui servent à donner une forme à la pensée, une expression au sentiment, à modeler les idées, si je puis dire ainsi. Lorsqu'il n'y a pas encore de règles ou de lois, chacun se fait ses outils et les forge pour ses besoins; on les prend de toutes mains et partout où on les trouve.

C'est pendant ce temps d'anarchie que s'est amassée l'immense quantité de matériaux qui ont servi à construire notre langue française. Mais il s'en faut de beaucoup que ces matériaux aient été tous employés, et un grand nombre de ceux qui avaient servi à la première construction sont tombés ou se sont perdus, sans même qu'on les ait remplacés, ou bien ils ont été transformés, abâtardis, détournés de leur sens primitif et rendus frustes par l'usage. On en retrouve

dans le patois, les uns tout entiers et bien conservés, d'autres plus ou moins détériorés.

Toutefois, alors même qu'il n'avait pas ses lois écrites, le patois, qui est la mère-langue française, avait cours non seulement dans le commun usage et parmi les savants et poètes indigènes, mais encore il a été le truchement employé par les écrivains étrangers, de préférence même à leur idiome, à leur langue naturelle.

Dès le XIII<sup>e</sup> siècle, Martino da Canale traduit en français l'histoire latine de Venise, parce que, dit-il, la langue française « cort parmi » le monde, et est plus délitable à lire et à oïr que nulle altre. »

Le même motif exprimé presque dans les mêmes termes décide le maître de Dante, le florentin Brunetto Latini, à écrire son *Thresor* en français. On y lit ce passage à propos de la surprise que devait causer alors ce livre écrit en français par un florentin: « S'on nous

- » demande porquoi chis livre est ecris en roumans selon le patois
- » de France, puisque nos somes ytaliens, je diroye que c'est par
- » II raisons: l'une est parce que nos somes en France, l'autre parce
- » que françois est plus délitaubles lengages et plus comuns que
- » moult d'aultres. »

Ne voilà-t-il pas un bel hommage rendu à notre langue dès l'an 1260?

Mais un monument d'archéologie linguistique tout à fait inédit encore, et qui est d'un intérêt véritable pour les lexicographes, pour ceux qui se plaisent à rechercher les origines, et qui veulent retrouver l'orthographe et le sens primitif des mots de notre vieux patois, c'est un simple dictionnaire ou vocabulaire latin-français écrit au XIV° siècle dans nos contrées par un savant de cette époque, un moine de l'abbaye de Marchiennes. Ce vocabulaire forme un fascicule d'une vingtaine de pages in-folio, écrit sur trois colonnes. Il se trouve à la fin d'un gros volume renfermant divers traités latins (4).

Je me propose de faire de ce vocabulaire le sujet d'un travail particulier; néanmoins, dès aujourd'hui, je veux vous citer, avec les remarques qu'ils m'ont suggérées, un certain nombre de mots de notre patois que j'ai été agréablement surpris d'y rencontrer.

(1) Nº 82 du Catalogue des manuscrits de la Bibl. de Douai.

§ 122.—Sauteriaus, c'est par ce mot que notre lexicographe du XIVº siècle traduit Faunus, faune, divinité champêtre. Chez les anciens, les faunes ou satyres avaient dans les petites comédies ou atellanes les rôles comiques et grotesques. (Eckeardus Jan, de Casib. s. gallic., cap. 1: Saltant satyrici, psallunt symphoniaci; ubi satyrici dicuntur ludiones, histriones et mimi; sunt enim satyri leves ludificantes, derisores, saltores, etc. — Gloss. Ducange).

Dans nos villages, on appelle encore Sauteriaus ces joyeux compagnons, espèce de fous en titre d'office, qui sont attachés à quelque confrairie d'archers ou d'arbalétriers et qui ont mission de divertir le public par leurs intermèdes, leurs joyeusetés et leurs cabrioles.

§ 123.—A tort ou à raison, chez nos ménagères, le bouillon de MUTIRAU a la réputation d'être essentiellement confortatif. Or, le mutieau est cette portion de la jambe d'un quadrupède, du bœuf en particulier, qui est immédiatement au-dessus du jarret et qui est garnie de muscles et de tendons. Ce mot MUTIEAU, qui appartient au patois douaisien, est fort ancien; je l'ai retrouvé dans notre vocabulaire. Jambe, tibia, est traduit par MUTIEAU.

Le mot cervix, la partie postérieure du cou, est traduit par Hate-RIAU, mot patois aussi de nos contrées, qui signifie la nuque. « Il fut « saigné au hasterel (au cou), ainsi comme ils ont d'usage à faire » leurs saignées en Lombardie, quand ils veulent à un homme avancer » sa fin. » (Froissart, Chron.)

§ 124.—Démenter, se démenter, est une expression qu'on retrouve dans les vieux écrivains; elle signifie se désoler, se décourager ou décourager quelqu'un, lui faire perdre confiance ou courage, selon qu'on l'emploie comme verbe personnel ou comme verbe actif. A Douai, on dit démonter ou se démonter; c'est une faute, le patois pas plus qu'une autre langue n'admet le barbarisme: c'est dementer qu'il faut dire. Ce verbe est formé de la particule privative

de, et de mens, mentis, esprit, âme, courage.—Je trouve ejulare, pleurer, se lamenter, traduit par dementer.

§ 125.—Triou, à Douai on dit faire son triou, pour se rendre les voies faciles et unies, s'aplanir le terrain. Triou est le substantif du vieux verbe roman-wallon Triuler, dont la signification répond à celle des verbes latins conterere, atterere, user, unir par le frottement, par le battage. Notre lexicographe traduit atterere, conterere, par triuler.

On trouve dans Martial cette expression: Omne limen conterere, user le seuil de toutes les portes.—Le mot français truelle, l'instrument du maçon qui sert à mettre le mortier et à l'unir, descend probablement du vieux verbe TRILLER.

§ 126.—Pardonnez-moi, et sauf le respect que je vous dois, il est un lieu « qù les rois, dit Scarron, ne peuvent aller qu'en personne. » Ce lieu, dans nos villages, se nomme privé, absolument comme au XIV° siècle. Stercorarium est traduit par privé, et cloaca par cambre privée. Au XVII° siècle, le mot privé s'employait encore avec la signification qu'il a dans notre patois. On lit dans les Mémoires de Tallemant des Reaux: « Un conseiller au Parlement » nommé Dorat a une femme qui est si ardente au jeu, qu'elle fait » tout sous elle, ne pouvant se résoudre à quitter, mais tout le » monde la quitte. Depuis, on l'envoyait au privé avant de se mettre » au jeu. » (Chap. CCCXXXVIII, les Joueurs.)

§ 127.—Il se fait dans le patois des résurrections, c'est à dire que des mots ou des locutions qu'on pourrait croire être de nouvelle création ou d'importation récente, ne sont cependant que des exhumations et des remises en usage; par exemple, Licheur et son verbe licher, pour dire un parasite, un épicurien de bas étage, celui qui cherche l'occasion de se faire régaler par une dupe qu'il cajole. Ces mots ont repris cours depuis quelques années dans certain monde; ils étaient déjà en usage il y a quatre siècles. Les mots latins nebulo, vaurien, mauvais sujet, et parasitus, écornifleur, pique-assiettes, sont traduits tous deux par Lichieres: c'est le labeo des Latins. Labeo, cui magna sunt labia (Plin., lib. 2, cap. 37). Tabernarius vel lecator (Joann. de Janua). Tavernier ou lécheur (in glossis lat.-gall., Sangerman), etc.—(Gloss. Ducange, ad voc. Inheo.)

Il en est de même de cette locution faire LA NOCE, pour dire faire quelque débauche, des orgies. Nous la retrouvons dans la lettre d'un abbé qui demande à son évêque les pouvoirs nécessaires pour réprimer les excès de ses moines et les empêcher de faire des noces, facere nuptias.

Ensin, il n'est pas que vous n'ayez vu dans nos rues quelque Silène ou quelque bacchante avinés, dessinant dans leur démarche les méandres capricieux d'un S en délire. Ces Diogènes et ces Arianes de cabaret sont la proie d'une populace qui les poursuit de ses huées et de ses gros éclats de rire, en criant EL GAZ, EL GAZ! Ce mot de gas pour désigner ce qui est bouffon, ridicule et sujet à moquerie, n'est pas nouveau: notre auteur traduit ridiculum, chose plaisante, drôle, bouffonne, par GAS. (Voir n° 218 du Vocab. du XIV° siècle.)

Le mot soiffeur, qui nous vient des cabarets de Paris, a pris depuis sa place dans le vocabulaire de notre patois, pour désigner le riboteur de profession: c'était un sier soisseur que Panurge: « Je ne sais pas si je dors salé, disait-il, mais j'ai grand' sois en m'éveillant. »

Parlerons-nous du Balochard, ce mot dont s'est enrichi depuis peu l'argot des guinguettes, pour qualifier le danseur qui se livre aux mouvements d'une pantomime excessive? Ce mot, dis-je, est depuis longtemps en usage dans nos contrées, pour désigner un individu qui balance et cahotte en marchant. Nous avons même son verbe Balocher, qui correspond à balancer, dans le sens d'osciller, de remuer par un mouvement alternatif, comme un arbre, une dent ébranlée, un clocher, une muraille dont la chûte est prochaine.

§ 428.—Ces rameaux d'osier flexibles et résistants, dont les jardiniers se servent pour lier et rattacher les branches des vignes et des arbres en espalier, se nomment dans nos contrées Archeuls, Archèles, par comparaison avec le fil d'archal. Nous voyons aurichalcum, auricalque, laiton, traduit par Archeuls. Dans le patois, archeul est pris aussi comme terme de comparaison. De quelqu'un ou d'un animal qui, sous des apparences grêles et délicates, est cependant fort et vivace, on dit que c'est un archeul ou qu'il est comme un archeul. Par une comparaison du même genre, de celui qui a supporté des maladies ou vaincu des catastrophes qui semblaient de-

voir l'abattre ou le faire succomber, on dit qu'il est FILLACHE, tillace. La tille ou tillasse est l'aubier fibreux, tissu très résistant, qui est sous l'écorce du tilleul et dont on fait des cordes à puits.

§ 129. — Notre vieille langue est pleine de métaphores : je vois ablactare, sevrer un enfant du lait de sa nourrice, traduit par ESPANIR, épanouir, comme qui dirait que l'enfant qui est en point d'être sevré est épanoui à la vie.

C'est aussi par une métaphore que l'accoucheuse, obstetrix, était appelée Baille, et que obstetricare, faire l'accouchement, être accoucheuse, se disait être baille. Baille est le bajula des Latins, portière, celle qui ouvre à l'enfant la porte de la vie; on dit encore en français une porte entrebaillée, pour dire une porte entr'ouverte.

§ 130.— CAUDIAU, chaudeau, signifiait autrefois une sorte de brouet, de bouillon aromatique, de sorbet, que l'on portait aux accouchées ou aux nouveaux mariés au matin, le lendemain des noces; maintenant dans nos pays, caudiau ou chaudeau signifie exclusivement un breuvage fait avec des jaunes d'œufs et du sucre battus dans l'eau chaude; c'est ce qu'en français on nomme lait de poule. Toutefois, cette boisson a conservé sa réputation comme analeptique; vous savez la chanson:

Allons, Babet, un peu de complaisance, Mon lait de poule et mon bonnet de nuit.

Sorbitium est traduit par CAUDIAU. (Vocab. lat.-franç.)

§ 131.—En parcourant les anciens vocabulaires, on voit combien avec le temps notre langue française s'est appauvrie par la perte d'une foule de mots, soit qu'ils aient dégénéré, ou qu'on les ait mutilés, et qu'ils aient été détournés de leur véritable acception, soit qu'ils aient été exclus et mis hors d'emploi. Il n'y a presque pas de familles des mots de la vieille langue dans lesquelles nous n'ayons à regretter la perte de quelques membres, substantifs, verbes, adjectifs ou adverbes. Je ne parle pas seulement de parents éloignés ou d'alliés, mais je dis des enfants directs et légitimes, des pères générateurs d'une nombreuse lignée. On a pu en rencontrer déjà parmi les expressions patoises dont nous avons parlé, on en trouve encore beaucoup en parcourant le petit vocabulaire du moine de Marchiennes.

CUIDIER OU QUIDIER, signifiant penser, croire, estimer, dans le sens de présumer, n'est plus d'usage, quoiqu'on se permette encore par fantaisie ou par archaïsme son composé substantif outrecuidance. Estimare est traduit par cuidier, et presumere par quidier.

En français, on a encore le verbe éprouver; mais on a laissé se perdre son substantif éprouvance, que vous retrouverez au mot examen traduit par Eprouvanche, ainsi qu'on dit encore au village.

Mourir, subir le trépas, se dit en français trépasser. Autrefois, pour revenir à la vie, être convalescent, on disait respasser. Nous voyons convalescere rendu par respasser.

RESPITER OU RÉPITER signifiait prendre ou donner du répit, faire trève, ou accorder un sursis. Ce verbe n'existe plus en français, on ne trouve plus dans les dictionnaires que le substantif répit. Répiter répond au verbe latin induciare, rapporté dans Ducange et dans notre vocabulaire. — INDUCIARE, RESPITER (n° 1442.)

On ne dit plus Affins, parents, voisins, proches, bien qu'on disc encore affinité.

On a conservé le substantifétui, qu'en patois on nomme Caphotin; mais on ne dit plus Estuyer, pour serrer, enfermer, cacher.

On dit en français assainir, rendre sain, purisier; mais on ne dirait plus Dessainir, perdre la santé, dépérir. Dans notre vocabulaire, Tabescere est traduit par dessenir.

Acquet, ce dont on a fait l'acquisition, ne se dit plus guère qu'en terme de pratique; mais Acquesten, faire une acquisition, ne se dit plus du tout.

Le substantif portrait a continué d'être en usage, mais son verbe Portraire a été abandonné.

On dit encore escapade, et on ne dit plus Escaper.—EVADERE, ESCAPER (Vocab. latin-franç., n° 934.)

Honester, honestare, honorer quelqu'un, lui faire quelque honneur, montrer de la considération, ne se dit plus qu'en patois.

Un plus savant pourrait faire un long chapitre sur l'ancien verbe ester; ce n'est pas précisément notre verbe auxiliaire être, bien qu'il ait servi à en former presque tous les temps. Ester répond au verbe latin stare.—CONSISTERE, ester (V. n° 451 du Voc. lat.-franç.) Il est entré dans la composition d'une série de mots

français, les verbes exister, persister, consister, etc., et leurs substantifs. Le mot français état est de cette famille. Le verbe étre était le verbe iestre (Voir le n° 2546 du Vocabulaire lat.-franç., VACARE, IESTRE oiseus, être oiseux ou oisif.)

Le substantif moitié est resté dans la langue française; mais le verbe Moitien, mediare, partager par le milieu, par moitiés, s'en est allé comme beaucoup d'autres que nous pourrions citer.

On a encore en français le verbe amonceler, mais on n'a plus démonceler, qu'au village on prononce Démoncheler; exagere est traduit par desmoncheler. Cela confirme l'étymologie d'Agés, dont nous avons parlé au § 62.

- § 132.—Autrefois, inspecteur se disait eswardeur. A Douai, on qualifie encore du nom d'Egards ceux dont l'office est d'inspecter les viandes, poissons, légumes, fruits et denrées qui se vendent dans les marchés. Il y avait à Malte un tribunal qui jugeait par commission les procès entre les chevaliers; ce tribunal se nommait égard.
- § 133.—Waitien, en patois, c'est regarder, couver du regard, avoir l'œil au guet. Excubare, monter la garde (Warde, en patois), est traduit dans le Vocabulaire par waitier, et excubæ, sentinelles, gardes, par Waites.
- § 434.—Traine, trahere, tirer, est un de ces verbes qu'on a abandonnés, quoiqu'on ait conservé ses composés: attraire, distraire, extraire, attraire, et ses substantifs et adjectifs, retraite, distrait, extrait, attrait, portrait, etc. On ne dit plus en français traire son épée; on n'emploie ce verbe que pour le cas spécial où il s'agit de la femelle de quelque animal dont on tire le lait; traire une vache, une chèvre, une brebis.
- § 135.—Adrecher est le patois d'adresser. Ce mot dans nos contrées a conservé sa véritable et primitive signification; il veut dire réussir, aller droit et promptement au but. Le substantif latin compendium, qui est traduit dans les dictionnaires modernes par accourcissement, abréviation, est traduit dans le Vocabulaire latinfrançais par Adrèche, comme qui dirait, qui va directement au but. C'est un axiome de géométrie et un aphorisme de morale, que le plus court chemin pour aller d'un point à un autre est la ligne droite.

- § ¶36.—Se débaucher vient évidemment du latin debacchari, lequel signifie être déporté de la saine raison, être hors de soi. Ce mot a été détourné de son sens primitif. Se débaucher, être débauché, veut dire, en français, être livré à une vie licencieuse et de crapule; mais dans le patois il a conservé son acception originaire, et il signifie s'abandonner au découragement, au désespoir, par l'effet d'une perte sensible ou d'un vif chagrin. Notre auteur traduit débacchari par Foursener, mot qui revient à dire, extravaguer, être hors de sens. En français, on dit encore très légitimement un forsené, mais on a tort de l'écrire forcené.
- § 137. De celui dont la démarche est bruyante, dégagée, triomphante, comme s'il ne connaissait pas d'obstacles, on dit qu'il va Frient-Battant. On comprend tout d'abord ce que, dans ce cas, signifie Battant. On sait ce que c'est qu'une pluie battante, un habit tout battant neuf, mener quelqu'un battant. Le peuple a conservé cette expression qui était jadis très commune, et, à ce qu'il paraît, du meilleur style, puisqu'elle est employée à chaque instant dans la version des Saintes-Ecritures: elle est prise comme adverbe, un habit tout battant neuf.—« Il enveiad ses message tut batant après Abner. » (Rois, p. 132.)

Battant a le sens de pimpant, qu'en français on n'emploie plus qu'ironiquement et pour dire, en manière de raillerie, superbe et magnifique en habits. On a abandonné au patois le verbe pimper, se pimper, qui chez nous signifie parer, habiller, se parer, s'habiller avec magificence. Quant à ce qui est de Frient, c'est le participe présent adverbial de frienter, ancien verbe neutre qui signifiait faire du bruit, résonner, retentir. En patois Friente, substantif féminin, se dit pour bruit, tumulte.—STREPERE, frienter. (Vocab. lat.-franç.)

- § 138. Vantise, jactance, jactantia des Latins, est un mot qui a disparu de la langue française et que notre patois a bien fait de conserver.
- § 439. Biaus, pour beau, s'employait autrefois en français et s'emploie encore en patois dans le sens d'élégant, de distingué, de magnifique, comme à titre d'honneur.

- « Biaux chires leups, n'écoutez mie
- » Mère tenchent chen fieux qui crie. »

(LA FONTAINE. - Fables.)

Beau sire, belle dame, mon beau cousin, étaient des formules de politesse. ELEGANS, BIAUS (Voc. lat.-franç.)

GENTIL a aussi été détourné de son acception primitive. Il provient du latin gentilis, et signifie, qui est de race, qui est noble, de bonne aire. Mon gentil-homme, gentille dame.

Baron, pour dire le mari, le chef de la maison, est encore en usage dans nos contrées, ainsi que Baronnesse ou Barenesse, en parlant de la maîtresse de maison qui use virilement de son autorité. VIRAGO, Barenesse (Voc. lat.-franç. du XIV° siècle.)

Hère, ce mot se dit chez nous pour orgueilleux, qui prend des allures de seigneur, de maître. On dit: Il est bien hère, pour, il est bien fier. Herus, en latin, veut dire seigneur, maître, souverain. En français, d'un homme sans considération, sans ressources, on dit: C'est un pauvre hère. Herus est traduit par sires, dans le Voc. lat.-franç. du XIVe siècle.

Ce qu'on appelait autrefois Braies, femoralia des Latins, se nomme maintenant culottes en français, et Maronnes dans le patois de nos contrées. Ce mot provient, je crois, du latin mas, maris. La maronne est une pièce du vêtement qui appartient exclusivement au mari, au mâle; c'est l'attribut spécial du sexe masculin; succinctorium femorale quo genitalia conteguntur (Gloss. Ducange et G. Briton, au mot Perizoma). En parodiant le vers connu, on pourrait dire:

#### « Du côté des maronn' est la toute-puissance. »

Dans nos villages, on distingue les sexes par certaines pièces d'accoutrement; on dit chés maronnes ou chés capiaux pour les hommes, et chés cotterons ou chés blan-bonnets pour les femmes.

§ 140. — GLOUT, au féminin GLOUTTE, dans notre patois veut dire gourmand, qui aime les bons morceaux; cette expression est

employée par Rabelais. On retrouve aussi le mot glout, dans le Voc. lat.-franç. du XIVe siècle, écrit glous et correspondant au mot latin gulosus, dont évidemment il est une contraction. Cependant, chez nous, glout ne s'emploie pas tout à fait dans le sens de glouton, mangeur grossier, qui s'emplit sans choix et avec excès; il emporte l'idée de friandise. Glout et gloutte se disent aussi des choses mêmes que l'on mange ou que l'on boit, de ce que l'on trouve être d'une saveur délicate et que l'on avale facilement.

Aux mots gurgustium et sapidus, notre auteur indique Savereux, Savereuse, adjectif qui, dans nos villages, non seulement signifie savoureux, délicat au goût, mais de plus se dit, par métaphore anticipée, d'un animal destiné à la boucherie ou à la cuisine, et qui, par l'apparence de ses formes et son embonpoint, promet de devoir être bon et succulent à manger: un bœuf, un mouton, une poularde. Voire aussi d'une belle fille, « fraîche et donnant appétit, » etc. (La Fontaine), on dit qu'elle est savereuse. Dans le fabliau de la Complainte d'Amour:

Hé: aloette
Joliette
Petit t'est de mes maus,
S'amor venist a plesir,
Que me vousissent sesir
De la blondette,
Saverousette,
J'en fusse plus bans (joyeux).

Assavorer, dans notre vieux langage, signifie donner de la saveur, assaisonner, condire des Latins.

BAER, hiare des Latins, c'est avoir la bouche béante, comme quand on baille. Au village, pour dire être nourri abondamment et généreusement, on dit, être nourri al gueule baée, comme celui qui n'aurait qu'à tenir la bouche ouverte pour que les morceaux y arrivent.

§ 141. — Insipide, qu'en patois on prononce insipite, se dit chez nous d'un personnage ennuyeux et fatiguant par ses turlupinades

et ses fades plaisanteries; on le compare à une chose qui n'a ni goût ni saveur. *Desipere*, verbe latin, qui proprement signifie rendre insipide, enlever la saveur, veut dire aussi être dépourvu de sens, avoir perdu l'esprit. Notre *Vocabulaire latin-français* traduit desipere par Assoter, comme qui dirait rendre sot.

- § 142. A Douai, on dit Consé pour signifier corpulent, qui a du corps; c'est l'analogue du vieux mot roman-wallon corsu, que nous retrouvons dans le lexique du XIVº siècle. La désinence en u exprime en général l'abondance, la grande quantité, ainsi: chevelu, membru, poilu, velu, barbu, bossu, dossu, rablu, dru, cossu, feuillu, etc. Cela répond au bundus des Latins.— En picard, Bondé signifie plein. Chez nous, d'une tonne ou d'une personne qui rejette son trop plein, on dit qu'elle débonde... La langue française a conservé les expressions abondant, pudibond, furibond, moribond, etc.
- § 143. ETOUPER, se dit encore chez nous comme il se disait dans la langue romane, pour boucher, calfeutrer, obstruer. Dans le duel d'argumentations, par signes, entre Panurge et l'anglais Thaumaste, Rabelais raconte que: « Thaumaste de grand ahan (avec » grand effort) se leva, mais en se levant fit un ... et puait comme » tous les diables. Les assistants commencarent se estouper le nez.»

Notre auteur du XIVe siècle traduit par estouper le verbe opilare, mot de la basse latinité. En français, on dit désopiler, se désopiler, pour se réjouir, s'épanouir, se dilater. Se désopiler la rate, le cerveau, être réjoui par des propos désopilans. On comprend que le verbe estouper est congénère du substantif étoupe, nom de cette partie la plus grossière de la filasse qui sert à boucher les fentes d'un tonneau, à calfater un navire, etc. Stupha ou stupa, qui signifiait étoupe, a été employé avec la signification de bonde, bondon, bouchon (Voir Glossaire Ducange.)

§ 144.—Rôtir, cuire de la viande à la broche, se disait autresois Rôter, roster ou router, et pour roter, dans le sens du latin eructare, on disait et on dit encore en patois reuper. Au village, par une métaphore empruntée à la poésie sacrée, on dit reuper, pour rendre le dernier soupir. On lit dans les psaumes: Eructavit cor meum verbum bonum, il est sorti de mon cœur une bonne parole.

Littéralement: mon cœur a reupé, roté une bonne parole. (Voir le n° 523 du Vocab. latin-franç.)

§ 145. — On appelle Clachounier, chez nous, un geôlier, un porte-clés, un massier, un huissier. — CLAVIGER, clachouniers (n° 343 du Vocab. lat.-franç.)

Le guichetier, le geôlier, celui qui est commis à la garde d'une prison, se nomme aussi en patois Chepier. Les cep, cepiel, ceps, chep, cheper, chepier, cheps étaient une sorte d'entraves dans lesquelles on mettait les pieds ou les mains, quelquefois les pieds et les mains du délinquant, soit pour le retenir captif, soit pour l'exposer comme à un pilori. Nicod fait la description de cet engin; on en trouve la représentation sur des gravures dont est illustré un livre anglais imprimé à la fin du XVP siècle (1596) (1). — Il paraît que cette manière de détention ne s'employait guère qu'à l'égard de gens de basse condition. Dans un drame de Schakespeare, le roi Lear s'indigne surtout de l'affront qui lui a été fait dans la personne d'un de ses gentils hommes qu'on s'est permis de mettre dans les ceps.—Par un acte de 1254, écrit en gallo-roman, c'est à dire en patois de nos con trées, Guillaume Brunel, abbé d'Anchin, reproche entre autres griefs, au seigneur Guy de Montigny, d'avoir fait mettre un familier du monastère en laide et vilaine prison de chep. Cette même machine qui a servi à emprisonner le domestique de l'abbaye d'Anchin a été retrouvée dans la tour du vieux château de Montigny, et elle figure actuellement parmi les objets curieux d'archéologie que renferme le Musée de la ville de Douai.

§ 446.—A l'occasion de l'éclipse de soleil qui a cu lieu au mois de juillet dernier, je me suis rappelé une expression qui s'emploie au village pour dire que le soleil se cache ou disparaît derrière ce qui lui fait éclipse: Il s'esconse ou s'esconche, il est escons. Ce mot est, à coup sûr, de la famille du verbe latin abscondere, cacher, couvrir; participe passé, absconsus.—Une lanterne sourde, chez nous, s'appelle Esconse. « Soleil esconsant, » dit Froissart, pour, au so-

<sup>(1)</sup> Actes and monuments by the author Mtr John Foxe, gr. in-f — At London, 1596, mens. jun.

heil couchant. « Ils estoient esconsés (cachés) entre arbres, où on » ne les pouvoit veoir pour les feuilles. » (Froissart, Chron.)

Abnuere se traduisait par escondir (nº 6, Vocab. latin-franç.)

- § 147.—Keud-fi, fil à coudre, c'est le nom patois de ce qu'en français on nomme ligneul, le fil enduit de poix dont se servent les cordonniers pour coudre le cuir.— Coudre se dit Keudre en patois.
  —SUERE, KEUDRE (Vocab. latin-franç., n° 355.)
- § 148.—Maton, vieux mot qui désigne le produit de la coagulation de certains éléments liquides, du lait, du vin, de la bière, etc. Il vient du bas latin matonus, qui signifie gâteau. Maton a son verbe Matonner. COAGULARE, matonner (Voc. latin-franç., n° 355.)
- § 149.—Les Galiettes sont chez nous les morceaux de charbon de terre, de moyenne dimension, taillés et disposés pour alimenter le foyer. Notre auteur du XIV<sup>e</sup> siècle (n° 1856) traduit *pyra*, bûcher sur lequel les anciens brûlaient les corps morts, par Galie, d'où je soupçonne fort que provient notre diminutif *galiette*.

DIALE est le nom que dans nos contrées on donne à ces masses fusibles pierreuses ou ferrugineuses, qu'on retrouve dans le foyer éteint du charbon. Ces diales sont jusqu'à certain point susceptibles de brûler et de flamber sans paraître se consumer. C'est une propriété qu'ils partagent avec le démon qu'on appelle le diable, et que dans les vieux poèmes on écrit diavole, diaule, diale.

§ 450.— Par besoin d'euphonie ou par tout autre motif, on a changé la prononciation de beaucoup de mots, et on en a altéré l'orthographe, on a interverti les lettres. Ainsi souvent le re se prononce er dans notre patois, et l'on dit kertien pour chrétien, berdalée pour bredalée, berdouiller pour bredouiller, enterprendre pour entreprendre, etc. Nous appelons des souliers sorelets; au XVIe siècle on disait solerets, ainsi que l'écrit Rabelais. Il y a au village une sorte de panier ou hotte, en forme de cône renversé, que les villageois de nos environs appellent quertin. Il faut savoir qu'au XIVe siècle on appelait cretin, ces espèces de muselières en osier que nos marchandes de légumes mettent à la bouche de leurs baudets pour les empêcher de manger la marchandise.— Notre lexicographe du XIVe siècle traduit le capistrum des Latins,

qui veut dire frein, muselière, par cretin, mot dont on s'est servi ensuite pour signifier des paniers plus grands (quertin ou kertin), qui ont la forme de ces cretins.

- § 451. Dans nos villages, la taupe s'appelle encore Fouan, comme au XIV° siècle. TALPA, FOUAN (n° 2459, Vocab. latin-franç.) Fouir, c'est creuser la terre.
- § 452.—Lorsque dans la campagne, par un beau jour d'été, vous entendez la cigale, cette virtuose de la prairie... pauvre artiste, hélas! trop peu soucieuse des besoins de l'avenir...
  - » La Cigale ayant chanté tout l'été,
  - » Se trouva fort dépourvue
  - » Quand la bise fut venue, etc. »

Chacun sait cela... Ou bien, dans une soirée d'hiver, sous le chaume tiède de la maison villageoise, lorsque vous écoutez les improvisations du grillon, du cricri, cet oiseau sans alles, rossignol du foyer, ainsi que l'appelle un poète de nos jours, vous croyez, j'imagine, assister à un concert vocal?... Erreur: — c'est un concert instrumental. — Ce n'est pas M<sup>me</sup> Catalani, ni M. Rubini; ce serait plutôt un Paganini ou un Servais, quelque violoniste enfin ou violoncelliste, attendu que ces insectes troubadours n'ont pas d'organes vocaux proprement dits et que par conséquent ils ne peuvent chanter, de la voix du moins.

En revanche, la providence leur a fait cadeau d'un petit violon qu'ils portent à leur corselet et dont ils jouent avec un archet, c'est à dire en promenant comme par un mouvement de scie, sur ce rebec résonnant, le prolongement de leurs pattes de derrière qui est muni de petites dents, comme le ménétrier qui fait crier les boyaux tendus de son violon sous le crin de son archet, saupoudré de colophane.

Vous me demanderez peut-être où j'en veux venir avec ce préambule? le voici: il me paraît évident que l'on sait fort bien ce que l'on dit au village, quand on appelle du nom générique de Crinchon, soit le grillon ou cricri, soit la cigale, soit l'instrument du ménétrier, soit par extension le ménétrier lui-même.

Au demeurant, ce n'est pas d'hier que cette expression a cours. On retrouve le mot Crincon, Crinçon ou Crinchon, chez nos vieux écrivains, avec la signification qu'il a conservée dans notre patois, et j'ai vu ses titres de légitimation dans le vocabulaire du XIV° siècle. Cicada est traduit par crincons (n° 307.)

- § 153.— En français, avec l'autorité de l'Académie, on appelle Morveux, celui qui a la morve au nez, et par trope ou figure, celui aussi dont les actes ou les paroles n'ont pas encore la consistance ou l'importance que l'âge et l'expérience pourront leur donner. En notre patois, morve se dit Naze, et morveux, Nazier. Il est évident que ces mots patois proviennent du latin nazum, nez.—Chez nous aussi, avoir du nac, c'est avoir du nez, avoir l'odorat subtil, être fin.—Notre adjectif nactieux se dit de celui qui est difficile sur le choix de ses aliments, de celui que peu de chose dégoûte; nous disons qu'on renacle, pour dire renoncer, répugner à une besogne.
- § 454.— Agonir quelqu'un, chez nous, signifie l'attaquer, l'insulter, l'accabler de paroles injurieuses ou de coups. Ce verbe est formé du mot ago, agonis, en grec, αγω. Le moine de Marchiennes traduit agonisare par luite (Vocabulaire, n° 29).
- § 155.— Nous voyons aussi le verbe deliberare traduit par pourpenser (n° 677). En notre patois, Pourpenser signifie méditer, réfléchir pour prendre une délibération. On le rencontre aussi avec cette signification dans Froissart.
- § 456.—En terminant, je veux vous remercier de la bienveillance avec laquelle vous m'avez écouté jusqu'à présent, autrement dit, et pour parler comme chez nous, de l'acout que vous m'avez donné. Puisque j'ai prononcé ces mots donner de l'acout, il faut bien que je vous en rende raison. Vous savez que chez nous, pour écouter, prêter attention, nous disons acouter, comme au XIV° siècle (V. Froissart.) Nous avons conservé aussi le substantif acout, et nous employons souvent cette manière de parler, donner de l'acout à quelqu'un, pour signifier, lui accorder attention, lui prêter l'oreille, croire à ce qu'il nous dit; c'est l'auscultare alicui des Latins, employé notamment par Cicéron et par Plaute, et précisément selon le sens de notre locution donner acout ou de l'acout à quelqu'un.

§ 157.—Encore un mot, ce sera le dernier. Bleuse, dire une bleuse, conter des bleuses, c'est chez nous (dans certain monde du moins), conter des bourdes, faire un mensonge, ensin c'est dire des choses qui ne sont pas vraies.

BLEUSE, dans ce sens, répond à l'expression de couleure; en français, quand on veut faire entendre à quelqu'un qu'on ne croit pas à ses discours, on dit: Quelles couleures nous donnezvous là, c'est une couleure, etc. Par une de ces transformations assez fréquentes dans l'orthographe des mots de notre langue, il est arrivé que la voyelle u est devenue la consonne v, et de couleure on a fait couleuvre; et on dit faire avaler une couleuvre ou des couleuvres, dans le sens de faire accepter des vérités pour des mensonges.

Cependant, notre mot bleuse, dans ce cas, ne doit pas s'entendre de la couleur spécialement bleue, avec l'acception de la nuance qui appartient à l'azur, à l'indigo ou à l'outre-mer, etc. Bleus, autrefois, signifiait une couleur sans désignation d'une teinte tranchée, déterminée, ainsi qu'on le voit dans les vieux écrivains. Je conjecture que bleus, qu'on trouve aussi écrit bloie et blois, dans quelques anciens poèmes (1), avait une signification analogue à celle que la désinence âtre donne en français à certains mots, pour désigner une qualité équivoque: gentillâtre, marâtre; ou la teinte particulière d'une étoffe ou d'un objet dont la nuance est incertaine et tire sur telle ou telle couleur: rougeâtre, jaunâtre, verdâtre, roussâtre. L'auteur de la petite pièce de vers l'Orage, que nous avons citée dans notre première partie, emploie l'expression bleu-roux, pour signifier roussâtre ou blond-roux:

- « J'beyois tout ébeuhi; in plet d'fu d'in bleu roux
- » Tchet, clike et craque, ecliff min guedger d'bout in bout. »
- (1) « Cief ot bien fait et crigne bloie;
  - » Desi au braiel si baloie. »

Flore et Blance Flore, v. 2847.

- » Cevels ot si beaus et si blois,
- » Com il en fust ales a c(h)ois. »

Pantonopeus de Blois, v. 552.

Au demeurant, voici un exemple qui me paraît décisif: dans le Vocabulaire du XIV° siècle, le mot flavus, qui spécialement signifie jaune, est traduit par bleus, qui certes ici doit être pris dans un sens général et indéterminé.

J'ai fini : excusez-moi si j'ai abusé de l'acout que vous m'avez donné. Toutefois, croyez bien que ce ne sont pas des Bleuses que je vous ai contées.



#### LISTE ALPHABÉTIQUE

## DES MOTS PATOIS

## Dont il est parlé dans les Remarques.

### A

Acclamasses, subst., cris, acclamations bruyantes, § 10.

Accoucher (s'), verbe, se mettre au lit, § 86.

Acour (donner de l'), Acouter, verbes, écouter, prêter l'oreille, § 156.

Acquester, verbe, faire une acquisition, \$ 131.

Adrecher, verbe, réussir, aller au but, § 135.

AFFINS, subs.-adj., parents, voisins, \$ 131.

AGACHE, subst., pie, § 59.

AGACIES, sub., religieux habillés de noir et blanc, § 59.

AGALIR, verbe, endurcir, accoutumer à, § 87.

Acés, subst., les êtres, § 2.

Agonin, verbe, attaquer, accabler, § 154.

Ainques, adv., non pas, jamais, \$ 52.

AJOUQUER (s'), verbe, se poster, se poser sur ou contre, § 15.

Albaudat, subs.-adj., grand dadais, grand baudet, § 99.

Aller avec, verbe, faire l'amour, § 46.

ALOUR, subst., alouette, § 57.

Amatin, verbe, fatiguer, abattre, § 114.

AMITEUSE, subst.-adj., la pelle à feu, § 98.

AMITEUX, adj., bienveillant, propice, \$ 98.

ANETE, subs., canard, § 3.

Apouchiner, verbe, couver, protéger, § 60.

APPENSER (s'), verbe, réfléchir à, penser à, § 25.

ARCHEULS, subs., branches d'osier, § 128.

ARIA, subst., grands préparatifs, \$ 106.

ARNU, subst., orage, § 40.

Arroi, subst., attirail embarrassant, § 106.

Assoter (s'), verbe, s'engouer, s'infatuer, § 141.

ATAPIR (s'), verbe, se cacher, § 7.

ATARGER, verbe, attarder.

B

BARR, verbe, avoir la bouche béante, § 140.

BAHUT, subst., coffre, § 119.

Baille, subst.-adj., accoucheuse, \$ 129.

BALOCHER, verbe, balancer, ca-

hoter, § 127.

Balochard, subs.-adj., qui balance, \$127.

BARON, subst.-adj., le maître de la maison, § 139.

Baronnesse ou barenesse, subsadj., la maîtresse de maison, virago, § 139.

BEAUSSE, subs., riche bourgeois, § 51.

Вес-воs, sub.-adj., pic, bec-bois (oiseau), § 58.

Вес-вот, subs.-adj., bègue et boiteux, § 58.

BÉJAUNE, sub.-adj., niais, innocent, blanc-bec, § 3.

Belle (la), subs., la lune, § 116. Bernioue, adv., nullement, pas

du tout, § 68.

BIAU, adj., beau, § 139.

BIC-BAC, subst., trébuchet, balancier, § 118.

BILINGUE, subst.-adject., double langue, perfide, § 95.

Bisen, verbe, jaillir, § 6.

BITACLER, verbe, tacheter, moucheter, § 27.

BLARIAU, subs., blaireau, § 4.

Blask, adj.-subs., buveur d'eaude-vie, § 51.

BLEUSES, subs., mensonges, billevesées, § 157.

Bondé, adj., plein, rempli, § 142. Bone, subst., borne, § 84.

BONETTE, subst., petite borne, § 84.

Boteux, adj., boiteux, § 58.

Brin D'agache, subst., taches à la peau, gomme des arbres, § 59.

Bringand, subst., garnement, mauvais sujet, § 103.

Broque, subs., dent pointue, chantepleure, \$30.

BROQUETTES, subs., petites dents caduques, § 30.

BRUANT, subs., hanneton, \$23.
BRUENNER, verbe, bourdonner,

Buque, subs., parcelle, \$ 88.

Buresse, subs.-adj., lessiveuse, § 43.

Burie, subst., buanderie, § 43. Busier, verbe, réfléchir longuement, § 24.

Busner, verbe, songer à une besogne, à une affaire, \$ 24.

C

Cabot, subs.-adj., qui a grosse tête, têtu, poisson à grosse tête, ≰ 49.

Cacher ou cachier, verbe, chasser, § 104.

CACHOIRE, subst., fouet de conducteur de bestiaux, § 104.

CAILCAILLOU, subs., caille, \$53. CAÏR, verbe, tomber, faire une chute, \$49.

CALENGIER, verbe, se plaindre, § 110.

Camisole, subst., petit vêtement de nuit, § 49.

CAMPION, subs,, champion, § 48.

CANETTE, subst., le demi-pot, § 64.

CANNEBUISE, sub., chanvre, § 102.

CAPENER, verbe, fréquenter les cabarets, § 68.

CAPHOTIN, subs., étui, § 131.

CAPON, subs.-adj., poltron, chapon, § 48.

CAPONER, verbe, fuir le combat, § 48.

Carbon, subs., charbon, § 48.

CARER (se), verbe, faire figure, § 75.

CATELAINE, adj.-subst., femme-

lette, chauffe-la-couche, \$89.

CAUDIRAU, subst., chaudeau, lait de poule, § 130.

CAUDRELAS, subst., batterie de cuisine, § 64.

CAUDRELIER, adj.-subst., chaudronnier, § 64.

CAVIAUX, subst., cheveux, § 4.

CHARON, adj.-subs., voleur, \$51.

CHARONNER, verbe, voler, § 51. CHEPIER, subst.-adj., geolier,

§ 145. CLACHOUNIER, subst.-adj., geolier, porte-clés, § 145.

CLACOIRE, subst., fouet de postillon, § 104.

CLACOT, subst., mauvais fusil, § 104.

CLIPET, subst., voix criarde; § 111.

Codac, subste, œuf, § 31.

CODACHER, verbe, crier comme la poule qui va pondre, § 31.

Conversation, subst., relations

habituelles, § 46.

Corsé, adj., qui a du corps, § 142.

COUACHER OU QUACHER, verbe, blesser, frapper, secouer, § 14.

COULOMB, subs., pigeon, § 54.

Coulière, éventaire, § 91.

Coupelet, subs., sommet, ce qui surmonte, toupet, § 2.

COUPILLE, subst., huppe, § 2.

COUPILLON (à), adverbe, mesure comble, § 2.

COYETTE (à l'), adverbe, en repos, paisiblement, § 79.

CRINCHON, subst., le grillon, cigale, violon, ménétrier, § 152.

CROAS, subst., corbeau, oiseau, \$53.

CROATE, subst., cravatte, § 69.

CROTTÉ (pain), soures crottées, subst., tranches de pain frites, § 115.

Cuidier ou Quidier, v., présumer, penser que, s'imaginer que, \$131.

D

Dache, subst., clou à tête plate, \$ 30.

DACHETTE, subst., petit clou, § 30. DÉBAUCHER (se), verbe, être au désespoir, avoir du chagrin, § 136.

Déblaré, adj., chauve, S. 4.

DÉBONDER, verbe, évacuer le trop plein, § 112.

DÉCOUCHER (se), verbe, sortir de son lit, § 86.

DÉGRAGER, verbe, décharger, alléger, § 54.

Déleuré, adj., expérimenté. § 94.

DÉLOQUETÉ, adj., qui est en haillons, § 36.

Démaquillé, adj., défait, qui a

la mine défaite, § 51.

Démenter, verbe, perdre ou faire perdre l'esprit, § 124.

Démoncheler, verbe, désamonceler, § 131.

DÉPICHER, verbe, déchirer, mettre en pièces, § 20.

DESSAINIR, verbe, perdre la santé, dépérir, § 131.

DÉVÉRAINER, verbe, dévérouiller, ôter les verroux, § 108.

DIALE, subst., diable, scories, \$ 149.

DODELINER, verbe, bercer, prendre des soins caressans, § 105.

Dodo, subst., sommeil, bercement, § 105.

E

Ecour, subst., espace depuis la ceinture jusqu'aux genoux, \$ 95. Ecourcheu, subst., tablier do toile, de cuir ou d'une étoffe quel-

Digitized by Google

conque, § 95.

Egard, subst.-adj., inspecteur, § 132.

EHANSÉ, adj., essoufflé, haletant, § 93.

Emblai, subst., embarras, étalage, § 106.

Emblayeu, adj., qui fait de l'embarras, § 106.

Emblayer, verbe, embarrasser, \$ 106.

Emon, interject., certes, n'estce pas, § 52.

EMUTE, adjectif, émeute, § 97.

Eneuché. adj., rassasié, § 16. Enmarvouer, verbe, endéver,

§ 42. Epaffé, adj., égaré, perdu,

§ 107.

EPANIR, verbe, épanouir, sévrer, § 129.

EPARMALE, subst., épargne-

mailles, coffre, tirelire, § 103.

Eparvoyer ou Eparvauder.

EPARVOYER OU EPARVAUDER, verbe, épardre, disperser, § 41.

EPAUTRER, verbe, écraser, § 18. EPOURER, verbe, épousseter, § 120.

EPROUVANCHE, subst., épreuve, examen, § 131.

EQUETTES, subs., copeaux, plumettes, petit héritage, § 100.

ERNU, subst., orage (v. arnu), § 40.

Escaper, verbe, échapper, §131.

Escarbillart, adj., allègre, § 37.

Escarbilles, subst., parcelles brillantes de charbon, § 37.

Escopier, verbe, tuer, § 22.

Esconse, subst., declipse, lanterne sourde, § 114.

Esconser (s'), verbe, se cacher, disparaître, s'éclipser, § 114.

Escousse, subst., apprêt pour s'élancer, § 70.

ESTAMINET, subs., cabaret, § 64. ESSAPI, part., qui a soif, § 21.

ESTER, verbe, exister, demeurer, se tenir droit, s'arrêler, \$ 131.

Etoqué ou estoqué, part., qui s'étouffe en mangeant; frappé d'étonnement, \$16.;

ETOUPER, verbe, boucher, calfeutrer, § 143.

ETROIN, subst., paille, lien de paille, § 117.

ETUYER, verbe, renfermer dans un étui, § 131.

F

FACE, subst., flambeau, § 117. FACONS, subst., cendres, § 117.

FAUQUE ou FOQUE, adv., hors que, si ce n'est que, excepté, § 52.

Fin, adv., extrêmement, à l'extrême, § 67.

Fius, subst., fils, § 35.

FLEUR D'ORANGE, subst., fleur d'oranger, \$82.

Flow ou Flow, subst., mou, moelleux, § 50.

Fouan, subst., taupe, § 151.

Fouée, subst., brassée de sarmens, fagot, § 66.

Forbou ou Fourbou, subst, fau-bourg, § 47.

FRAYER, verbe, se mettre en frais, dépenser, § 112.

FRIENTE, subst., bruit, fracas, § 137.

FRIENTER, verbe, faire du bruit, § 137.

FRIENT BATTANT, adv., d'une allure bruyante et triomphante, § 137.

FRUSQUIN, subs., petit bagage, dernières ressources, § 51.

Fusic, subs., briquet pour faire feu, § 104.

G

GALIETTE, subs., débris de charbon, § 149.

GAS, adj., ridicule, risible, § 127. GAUX, subs., poux, § 51. GAVÉ, adj., gorgé, plein, § 51. GAYAN, subs., le géant, § 49. GAYOLE, subs., cage, geôle, § 83. GAYOLÉ, adj., bariolé, § 83. GÉE, subs., levure de la bière,

§ 48.

Gentil, adj., qui est de race, § 139.

GLAGRAUX, substantif, feuilles de glayeul et glayeul, § 38.

GLAINE, subs., poule, femme négligée, § 49.

GLOUT, adj., ce qu'on avale facilement; celui qui mange avidement, gourmand, § 140.

GRIS MANTIAUX, adj.-subs., nom d'une variété de corneilles au plumage gris, § 54.

GUEULE BAÉE, subs.-adj., bouche béante, § 140.

Guiler, verbe, s'échapper, s'enfuir, § 48.

Guimorce, subs., amorce, \$ 92. Guivre, subs., gueule, figure ou masque hideux, \$ 80.

#### H

Hallebran, subs.-adj., maladroit, novice, inexpérimenté, § 3.

HATERIAU, *subs.*, la nuque, le cou, l'échine, § 125.

HERE, adj., fier, orgueilleux,

S 139.

Honester, verbe, faire politesse, rendre des honneurs, § 131.

HURIE, subs., mercuriale, plante purgative, \$ 102.

#### I

IESTER, verbe auxil., être, § 131. INGUER, verbe, viser, chercher à atteindre, § 5.

Insipide, adjectif, fatigant, ennuyeux, § 141.

J

Jou, pron. pers., je, \$35. Joucques, adv., contre, tout près, \$15. Jusé, adj., penaud, contrit, §34. Jus, adv., à bas. § 15.

### K

KER (avoir), verbe, aimer, chérir, § 159.

Keud-fi, subs., ligneul, fil des

cordonniers, § 147. Keudre, verbe, coudre, 147.

### L

Labourer, verbe, agoniser, travailler, § 85.

Lapide, adj., celui qui souffre, \$ 64.

Lapider, verbe, souffrir, patir, \$ 64.

LICHER, verbe, se faire régaler, § 127.

LICHEUR, subst.-adj., sensuel,

parasite, gourmand, § 127.

Licheton, subs., liston, ruban, § 13.

LINCHEUX, subs., linge, linceuil, § 85.

LISTE, subs., bande, § 13.

LUGEOT OU LUGIEAU, subs., cercueil, § 28.

### M

MACARON, subs., tache d'ordure, \$ 11.

Масот, Масоттв, adj., tacheté, \$ 27.

Magon, adj., maladroit, § 101.

Magoner, verbe, manquer son coup par maladresse, § 101.

MAI, subs., mouton bêlant, § 53.

· Maronnes, subs., culottes, braies, \$ 139.

Мат, adj., abattu, fatigué, § 114.

MATARA, subs., le fruit ou pompon du roseau, § 39.

MATON, subs., ce qui se coagule et précipite, et trouble un liquide, § 148.

Matoner, verbe, se coaguler,  $\S$  148.

MAZINGUE, subs., mésange, oiseau; méchante femme, § 57. MIE, adv., pas, point, nullement, § 52.

MINABLE, adj., ruiné, dans la misère, § 36.

MITAN, adj., milieu, la moitié, \$44.

Moitier, verbe, partager par moitiés, § 131.

Moré (un), adv., un peu, § 9.

Molé (un tiot), adv., un petit peu, § 9.

Mouchon, subs., moineau, § 55.

Moult, adv., beaucoup, § 109. Mouveter, verbe, faire de petits

MOUVETER, verbe, faire de petit mouvements, § 52.

Movenner, verbe, employer des moyens ou des ressources, § 74.

MUCHER, verbe, cacher, \$ 19.

Muchetinpot (à), adv., en cachette, § 19.

MUTIBAU, subst., jarret de bœuf, § 123.

### N

Nac, subst., flair, sagacité, bon nez, § 153.

NACTIBUX, adj., dégoûté, dédaigneux, qui éprouve de la répugnance, \$ 53.

NIENT, adj.-adv., n'étant pas, non, nullement, néant, \$ 52.

NAZE, subst., morve, § 153.

Nazier, adj., morveux, § 153.

Neuche, subst., une bouchée, un morceau, § 16.

Noce, subst., partie de débauche, \$ 137.

Noufait, adv., non pas, § 52.

#### $\mathbf{0}$

ORAINS, adv., il n'y a qu'un instant, maintenant, § 188.

Ouvrer, verbe, travailler, \$ 72.

#### P

PAIN CROTTÉ, subst., tranches de pain frites, § 115.

PARLER, verbe, faire la cour, § 46.

Patagons, subst., pièces de monnaie, § 49.

PATAR, subst., blanc, cinq liards, 49.

PELUQUE, subst., pluche, § 88.

PERTRONER, verbe neutre, cuire en clapotant, murmurer, § 65.

Pimper (se), verbe, se parer, § 137.

Porler, verbe, peler, dépouiller, § 8.

Portraire, verbe, faire le portrait, dépeindre, § 131.

Pour снои, adv., pour cela, parce que, § 52.

Pourpenser, verbe, méditer, préméditer, § 155.

Pourre, pourrette. subst., poudre, poussière, § 120.

Privé, subst., latrines, § 126.

Proème (au), adv., en ce moment, § 44.

Pule, pule-bras, pule-tête, adv., à nu, les bras nus, la tête nue, § 8.

## 0

QUACHER, verbe, blesser, frapper, § 14.

QUATERLINGUE, subst., bavard, quatre langues, § 95.

Quéir, verbe, tomber, choir, § 49.

Querre ou quérir, verbe, cher-

cher, § 71.

Quertin, subst., hotte, panier, muselière, § 150.

Quibus (du), subst., de quoi, de l'argent, § 74.

Quoi (de), subst., de l'argent moyens pécuniaires, § 74.

## R

RACHEMER, verbe, parer, habiller, § 36.

RASAQUER, verbe, retirer, § 29 et 49.

Rechener, verbe, goûter, faire collation, § 17.

RECOURRE, verbe, recouvrer, sauver, réchapper, § 1.

RECREAN, adj., fatigué, vaincu, § 113.

RECREANDIR, verbe, fatiguer, vaincre, § 113.

RELOUQUER, verbe, regarder, fixer les yeux sur, § 50.

RENACLER, verbe, refuser, témoigner de la répugnance, § 153.

REPITER, verbe, différer, remettre à un autre temps, donner

du répit, § 131.

Repuler, verbe, rhabiller, § 8.

RESPASSER, verbe, être convalescent, revenir à la vie, § 131.

RESSARCIR, verbe, raccommoder, faire des reprises à une étoffe, § 32.

RESSARCISSURE, subst., raccommodage, reprise, § 32.

REUPER, verbe, roter, rendre le dernier soupir, § 144.

Réus, adj., jugé, embarrassé, sans défense, § 32.

Rincée, subst., pluie de coups, bastonnade, § 50.

Rio, subst., ruisseau, § 49.

Rincoln, subst., recoin, retraite, § 49.

Ruen, verbe, jeter, § 15.

S

SAGE, adj., expérimenté, prudent, d'un sens aigu, sagace, § 26.

Sagir, verbe, acquérir de l'expérience, devenir sage, § 26.

SAQUER, verbe, tirer, § 29 et 49.

SAUTERIEAU, subst., sauteur, saltimbanque, § 122.

SAVEREUX, adj., savoureux, grassouillet, appétissant, § 140.

Soiffeur, adj., buveur, ribot-teur, § 127.

Solliciter, verbe, soigner, § 45. Sorlets, subst., souliers, § 150. Soucar, adj., sournois, § 75.

Soulas, subst., soupente, soulagement, § 226.

Sourettes, subst., petites tranches de pain saucées, § 115.

Suisse, adj., patissier, \$ 96.

Supreguo, subst.-adv., pardessus le marché, § 121.

T

TANT SEULEMENT, adv., pas davantage, seulement cela, § 52.

TARGER, verbe, tarder, § 43 bis. Tere, adj., délicat, rondelet. fin, bien fait, § 33.

TEBLUIRE, verbe, reluire, être wès luisant, brillant, § 84.

Terrous, adj., tous, entièrement.

absolument tous, § 81.

TILLACHE, adj., résistant, vivace, § 128.

Toquer, verbe, toucher, frapper, § 49.

Touiller, verbe, mêler, embrouiller, § 77.

Touratte, adv., tout à l'heure,

dans un instant, § 12.

TRAIRE, verbe, tirer de, § 134.

TRIBULER, verbe, user, unir par le frottement, § 125.

TRIMER, verbe, faire route, travailler, vivre péniblement, § 51

TRIOU, subst., sentier battu, pratiqué, ornière, § 125.

#### V

VAINLAIWAROU, adj.-subst., vilain laid loup-garou, § 103. VANTISE, jactance, § 138. Vérin, subst., vertou, § 138. Vert-montant, subst., tarin, oiseau, § 108.

## W

WAITE, subst., sentinelle, § 133.

WAITIER, verbe, regarder, surveiller, examiner, § 133.

WARDE, subst., garde, § 133.

Wassingue, subst., serpillière qui sert à laver le pavé des maisons, \$ 50.

# LETTRES SUR LE PATOIS.

# LETTRES SUR LE PATOIS.

I.

Douai, le 24 octobre 1852.

#### Mon cher D.,

\*1. Vous vous êtes occupé, et avec bienveillance, dans vos Archives historiques et littéraires, des Remarques sur le Patois. Cela m'a mis en goût de donner suite à ce petit travail, d'ailleurs assez récréatif. Je n'ai pas de système arrêté, de plan tracé; je ne veux prendre pour guide que le fil flottant de l'occasion et des idées associées. Si vous croyez que de simples et bénévoles remarques vaillent la place que vous leur donneriez dans les Archives, publicz cette lettre que d'autres suivront, pour peu que vous me fassiez signe d'assentiment.

Or, nous avons jusqu'à présent parlé du patois sans le définir et sans dire quelles sont les conditions qui le constituent. C'est, que véritablement, il est tout aussi difficile, pour ne pas dire impossible, de donner une définition exacte et satisfaisante de ce qu'il faut entendre par patois, que de définir quoi que ce soit.

On ne peut pas dire que le patois soit un langage qui n'a ni lois ni règles; car s'il n'avait pas de règles ni de lois, sinon écrites, du moins conventionnelles, rationnelles et coutumières, il n'existerait pas. Ce qui fait qu'une langue existe, c'est que les mots et les locutions ont une acception significative convenue; c'est que ceux qui parlent cette langue, cet idiome, savent, ou que l'usage leur a appris que tel ou tel de ces mots, telle ou telle de ces locutions ont une signification distincte et qui leur est propre.

Je trouve le dictionnaire de Trévoux par trop cavalièrement dédaigneux quand il définit le patois : « Langage corrompu et grossier, » tel que celui du menu peuple et des paysans. » Que ce soit le langage des paysans et même de ce qu'on appelle le menu peuple, c'est un fait assez généralement incontestable, sauf exceptions, toutefois. Dans le Blaisois, par exemple, on dit que la langue française est parlée communément et à tous les étages de la société avec une pureté académique.

Quant à grossier et impur, c'est autre chose. D'abord, pour ce qui est de grossier, si l'on entend par là que le patois est la langue native telle qu'elle était lorsqu'elle n'avait pas encore subi les modifications, les polissures que l'usage, le temps, les délicatesses, voire les bévues que les beaux diseurs, réformateurs et législateurs grammairiens lui ont infligées, je le veux bien; resterait à savoir si la langue y a perdu ou si elle y a gagné.

Impur? Pour le coup, cela n'est pas et ne peut pas être. C'est avec le temps et à l'user que les choses s'altèrent et se corrompent. Un outil a été neuf avant d'être détérioré; on a été pur avant d'être impur; une existence a été saine avant d'être gâtée, cela est vrai au physique, au moral et à l'intellectuel; en un mot, l'innocence a nécessairement préexisté à la corruption, la pureté à l'impureté.

Donc, mon cher ami, pour ceux qui veulent à toute force une définition, nous nous en tiendrons, si vous le voulez, à celle que donne l'Académie française: « Le patois est le langage du peuple et des » paysans, particulier à chaque province. » Cela, du moins, n'engage à rien et ne désoblige personne.

\* 2. Au demeurant, je ne sache pas que l'on soit encore fixé sur

l'origine ou l'étymologie du mot patois lui-même. Il ven a (et vous êtes de ce nombre, je crois), qui le font dériver du latin pater, patris, père, parce que, dit-on, le patois est le père de la langue. Selon ce système, de patris on a fait patrois, comme depuis on a fait patriote, et l'r ayant été retranché, patrois serait devenu patois. L'élision de l'r est, en effet, assez fréquente; c'est une lettre difficile et laborieuse à prononcer; quelquefois on lui a substitué une autre lettre; par exemple, de chamberlan on a fait chambellan, de Merlin, Mellin, etc.; d'autres sois, et le plus souvent, on l'a supprimé dans la prononciation, ou même on l'a retranché de l'orthographe. Ainsi, notre mot dos, partie postérieure du tronc, s'écrivait anciennement dors ou dours (voyez Rabelais), conformément à son étymologie dorsus ou dorsum, et cependant il se prononçait dou; en patois, excusez la remarque, on nomme bas dou, le bas du dos. Au XIVe siècle, on disait ou du moins on écrivait couler pour crouler; l'auteur du Vocabul. latin-français traduit labefacture par couler. Je n'oserais pas parier que nos deux verbes crouler et couler ne soient pas le même mot qu'on a orthographié diversement selon l'acception qu'on lui a attribuée. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que l'on eût fait de pater, patris, patrois, qu'on aurait prononcé et même écrit patois.

Cependant, il y a eu une autre opinion touchant l'origine du mot patois et qui n'est pas, ce me semble, aussi ridicule que le dictiontionnaire de Trévoux se plaît à le dire. Elle consiste à faire dériver patois de padouan; voici comme. L'historien Tite-Live, on le sait, était de Padoue, Patavicum, ville de la Vénétie; il avait conservé des locutions, des tours de phrases et l'accent de son pays natal, et il en avait retenu une manière d'orthographe. Le dictionnaire de Trévoux fait lui-même remarquer que Tite-Live écrivait sibe, quase, au lieu de sibi, quasi, etc., et il ajoute que les puristes du temps, Asinius Pollio, en particulier, le taxaient de pativinité, et que le rhéteur Quintillien se sert de pativinitas pour marquer les défauts que Pollion, ainsi que nous venons de le dire, avait reprochés à Tite-Live, et auxquels étaient sujets les Padouans, patavini, les provinciaux de la Vénétie.

On appelait donc patavinités les locutions padouanes, de même,

j'imagine, qu'on appelle de nos jours germanismes, anglicismes, flandricismes, wallonismes, des tours de phrases, des expressions, des accentuations, en un mot, les idiotismes propres aux Allemands, aux Anglais, aux Flamands, aux Wallons. Le père Rapin, vous le savez, prétend que la patavinité n'était qu'une mauvaise prononciation qui choquait les oreilles des courtisans de la cour d'Auguste, et qui sentait un peu sa province. Vous savez aussi qu'un certain Daniel George Morhofius, qui a composé un traité spécial de la patavinité de Tite-Live, dit que c'est un tour d'expression et quelques phrases particulières à ceux de Padoue, aux Padouans.

· Or, trouvez-vous qu'il y ait bien loin de padouan à patois, surtout si l'on substitue un t au d de padouan et qu'on prononce patouan? Il y a dans notre langue beaucoup d'exemples de cette substitution du d au t ou du t au d; entre autres, le mot datte, le fruit du dattier, s'écrivait autrefois dade. Nous trouvons dans le Vocabulaire du XIVe siècle, carica, espèce de figue venant de Carie, traduit par dade, et dactilus, dattier, par dadiers. Est-ce que cadenas ne provient pas de catena, chaîne? Pourquoi disons-nous fendre, verbe, et fente, substantis? Pourquoi pendre et pente, perdre et perte, mandibule et démantibulé, soutènement pour soudainement, etc.? (V. le Vocabulaire, n° 2047.) Pourquoi blatier, marchand de bled (bladum), et non pas bladier? Pourquoi n'aurait-on pas dit patouan, patavinus, au lieu de padouan, et la ressemblance de patouan avec patois ne peut-elle pas devenir un titre ou du moins une présomption de généalogie de l'un à l'autre de ces deux mots?

Si ce qui constitue la richesse réelle d'une langue est d'avoir le plus de ressources pour subvenir aux besoins de la pensée et exprimer ses idées, traduire ses sentiments, les appréciations de son jugement et leurs nuances, on peut dire que la vieille langue, qui s'est réfugiée dans le patois depuis qu'elle n'est plus de mise avec sa naturelle et verte allure, était infiniment plus riche que notre langue moderne, à moins qu'on ne regarde comme une preuve de richesse la longueur des phrases, périphrases et redondances, le nombre incalculable des exceptions, et comme marque de noblesse, cette espèce de vergogne bégueule qui fait substituer des termes génériques et abstraits et des circonlocutions aux mots francs, précis et directs. En

habillant la langue de grandes phrases à queues et de vertugadins, de corsets et de pompons, on n'a fait qu'embarrasser sa démarche dans des atours qui déguisent ses formes.

Tout se tient, mon cher ami, il en est de la langue comme des choses de la politique; ce que l'on croit être réformes n'est bien souvent que déformes. Il en est de même pour nos libertés (en matière de langage, s'entend); sans vouloir évoquer ni invoquer les nudités et licences quelquesois un peu bien cyniques de nos vieux poètes et prosateurs, il est permis de regretter leur verdeur pittoresque et leur désinvolture naïve. L'abstinence par le fait de la mutilation est de l'impuissance et non de la chasteté; c'est le cas de dire qu'on a sait de nécessité vertu.

\* 3. Après tout, mon cher D., ce n'est pas en raison de leurs qualités intrinsèques que les mots sont dignes ou indignes, graves ou bouffons, nobles ou bas. Les paroles, les discours sont comme les faits et gestes: ils ont une valeur, une importance, une signification relatives à la circonstance qui les inspire, au temps, à la situation où ils se produisent, aux sentiments qu'ils traduisent. Tout le monde sait quelle fut la fin de Bailly, on connaît les atroces péripéties qui ont précédé sa mort, et l'histoire a conservé le mot qui est resté attaché à sa mémoire. Pendant que l'on conduisait à l'échafaud le noble vieillard épuisé par les tortures de la route, une pluie froide et pénétrante du mois de novembre avait glacé sa tête et sa poitrine nues. Un de ses bourreaux lui dit: « Tu trembles? — C'est de froid, » répond Bailly. C'est de froid! quoi de plus simple, quoi de plus éloquent?

Pardonnez-moi un rapprochement presque sacrilége: Rabelais fait dire la même chose, d'une façon très-comique, à Panurge qui grelotte en parcourant les détours d'une caverne obscure et froide parmi une légion de démons. La vérité est que notre pauvre Panurge, fort poltron de sa nature, tremblait de peur; mais comme il tient à paraître brave, il dissimule ses terreurs sous des airs fanfarons, et met les frissons de son effroi sur le compte de la fraîcheur du lieu et de la longueur de la route: « J'ai du courage, dit-il, tant et plus: Vray est » que le cœur me tremble, mais c'est pour la froideur et ralenteur de » ce cavain. Ce n'est de paour, non, ne de fiebvre. Bouttons, bouttons, » passons, poussons, pissons. Je m'appelle Guillaume sans paour. »

\* 4. Nous le répètons, ce serait une erreur de croire que le patois soit le produit de la corruption et de la dégénération de la langue. Beaucoup d'exemples pourraient prouver que c'est l'inverse. On retrouve dans les vieux écrits la plupart de nos mots patois, tels qu'on les prononce encore aujourd'hui dans les villages, et tels qu'il faudrait les orthographier pour en traduire la prononciation et en indiquer le sens réel. Ainsi, feignant ou faignant, mot devenu patois et qu'on emploie à tort pour fainéant, qui fait néant, qui ne fait rien. Feignant n'est pas, comme on pourrait le croire, le produit de la corruption ou de la prononciation vicieuse de fainéant, lequel, d'ailleurs, est de création plus moderne. Chacun de ces mots a une signification et une origine tout-à-fait distinctes. Il y a, dit M. Genin (1), entre le feignant et le fainéant, la même différence qu'entre la feintise et la fainéantise: le fainéant s'abstient de tout travail; le feignant feint de travailler.

D'ailleurs, feignant, qu'en patois on dit feindant, a une origine très-légitime: c'est le participe présent adjectif du verbe feindre, lequel verbe n'avait pas autrefois précisément la même signification qu'on lui donne aujourd'hui, faire semblant, simuler; il signifiait hésiter, balancer pour faire une chose, et cette primitive acception était encore en vigueur à la fin du XVIIe siècle. A ce propos, M. Genin cite Molière; dans l'Avare, Cléanthe dit: « Nous feignions à vous » aborder de peur de vous interrompre, » c'est-à-dire, nous hésitions, nous balancions à vous aborder. Et dans Don Juan: « Je ne fein- » drai pas de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger, est » une sœur séduite et enlevée du couvent, » c'est-à-dire, je n'hésiterai pas à vous dire, etc.

Revenons à feignant. Une chanson du XIVe siècle commence par ce couplet :

- « Pour verdure ne pour prée,
- » Ne pour feuille, ne pour flour,
- » Nulle chanson ne m'agrée,
- » Si ne muet de fine amour. »

C'est-à-dire, soit qu'elle célèbre la verdure, les prés, les feuilles,

(1) Des variations du langage français. Paris, in-8°.

les fleurs, nulle chanson ne m'agrée, si elle n'est inspirée par une vraie passion.

- « Mais li faignant priaours,
- » Dont ja dame niert amée,
- » Ne chantent fors en pascours:
- » Dont se plaignent sans doulours, etc. »

C'est-à-dire, mais ces feignants suppliants, solliciteurs, dont jamais dame ne fut aimée, ne chantent que vers le temps de Pâques (en Carême).

Nous trouvons dans Froissart le verbe faindre, se faindre, avec le sens de s'épargner, se ménager : « Et li meme à l'assaut ne se faigny mie, » c'est-à-dire, et lui-même ne s'épargna pas à l'assaut.

Le vieux mot faignant, avec l'acception qu'il avait autrefois, n'a pas été remplacé, et il ne peut être exactement suppléé par aucun autre : ce n'est point lâche, ni timide, ni langoureux, c'est un peu de tout cela. Les Picards disent cœur failli, à la bonne heure; madame de Gironde, au dire de Tallemant des Réaux, appelait ses amoureux ses mourants, soit; j'aime encore mieux le dolent de Rabelais. Il y a toute raison de croire que ce sont ces faignants priaours qui ne chantent qu'en Carême et dont jamais dame n'a été véritablement aimée, que le chantre de Gargantua et du frère Jean des Entommures a en vue quand il parle avec un si superbe dédain de « ces dolens amoureux de Caresme qui point à la chair ne touchent. »

Au reste, les exemples de détournements de sens ou de signification ne sont pas rares dans la langue française. Ces altérations sont survenues par l'effet de causes au nombre desquelles il faut mettre l'analogie, soit d'orthographe, soit de résonnance, soit de construction des mots, ou l'analogie de forme, d'emploi, de fonctions des choses ou des actes que ces mots expriment. Pour preuve, citons quelques exemples.

\* 5. Volant, espèce d'éteuf ou de balle emplumée qu'on lance avec des raquettes ou palettes. Ne pourrait-on pas être induit à croire que c'est parce que ce joujou garni de plumes semble voler de l'un des partners à l'autre, qu'il a reçu le nom de volant? A cet égard, je crois qu'on serait dans l'erreur, et que la véritable étymologie de volant est

vola, substantif latin qui signifie paume de la main, battoir, raquette.

La confusion serait presqu'aussi facile à l'égard de ce qu'on appelle le jeu de paume, si l'on ne prenait pas garde à la différence d'orthographe des deux mots paume, palme et pomme, fruit du pommier. L'entraînement serait d'autant plus facile que le rapport n'est pas seulement pour l'oreille dans la consonnance, mais aussi pour la ressemblance par la forme de la balle ou ballon à jouer qu'on a pu comparer à celle d'une pomme, le fruit du pommier. Au reste, et à l'avantage de notre patois, disons que cette dernière confusion n'y serait pas possible, attendu qu'on dit des pums et un peumier, ainsi que de vieux auteurs l'écrivent. (V. Vocab. lat.-franç., n° 1642.)

\* 6. On se trompe aussi, et par des motifs semblables, en ce qui concerne le jeu d'arc dit au bersault. On prononce généralement et même les programmes officiels de nos fêtes locales écrivent berceau, comme s'il s'agissait d'une berce, d'un berceau d'enfant, du berceau des jardins, sorte de charmille taillée en voûte ou de treillage de même forme garni de vigne, de jasmin, etc. En effet, pour le jeu de l'arc dit au bersault, le but est horizontal, et ce jeu se pratique dans une allée dont les parois latérales sont souvent formées de treillis et de branchages. De là la confusion des mots et l'erreur; car, dans ce cas, il ne s'agit pas d'un berceau de verdure ou autre dans lequel se ferait le jeu, mais bien du bersail ou bersault, qui proprement signifie but auquel on vise, objet qui sert de point fixe pour tirer, pour ajuster. Être en bersail ou en bersault, c'est être en but aux traits. Votre ancêtre Froissart, mon cher D., dit: « Quand ceux de l'ost (de l'ar-» mée) virent que leurs gens étoient en bersail, etc., » c'est-à-dire, exposés aux traits de l'ennemi. Un vieux poète, traducteur d'Ovide, se plaint ainsi d'être en but aux attaques de l'Amour:

- » A mon cœur dont il fit bersault,
- » Bailla nouvel et dur assault.

On avait autresois les verbes berser et bersailler, qui signifiaient lancer des traits, tirer des slèches. De celui qui était percé de slèches, on disait qu'il était bersé, du bas latin bersare ou birsare. Olivier de la Marche, liv. I, dit : « Et surent tellement bersaillés de traits, » qu'ils se vindrent rendre. » — En Piémont, on appelle les archers bersagliers.

\*7. A fait et fait à fait sont des idiotismes qui appartiennent à nos contrées. La manière dont on les écrit et dont on les prononce montre que ces locutions sont encore de celles sur le sens primitif desquelles on s'est mépris; ainsi on dit à fait et fait à fait, pour à mesure, successivement, ou au fur et à mesure : à fait qu'il gagne, il dépense, il range ces objets fait à fait qu'il les recoit, et comme s'il s'agissait de produire un fait successivement à un autre fait. L'erreur ou confusion vient sans doute de la résonnance analogue de deux mots, qui cependant ont une signification et une orthographe différentes, savoir : fait, action, acte accompli ou à accomplir, et faix, charge, monceau, tas. C'est selon le sens de cette dernière signification que nos anciens employaient ces expressions faix et faix à faix. « Les assiégés, dit votre Froissart, s'efforcèrent de jeter grosses » pierres à fais, » c'est-à-dire à tas, par monceaux. Pour signifier complètement, entièrement, on dit tout à fait; c'est faix qu'on devrait écrire. Froissart dit : « Car sitôt qu'ils virent les ennemis, ils » reculèrent tout d un faix si désordonnément que ceux qui étoient » derrière s'en esbahirent, etc. »

Pour signifier qu'on a obtenu quelque chose sans peine, qu'on est arrivé à son but sans grands efforts et facilement, on dit qu'on l'a obtenue ou qu'on y est parvenu à peu de frais. Autrefois, on disait et on écrivait à peu de fait. Froissart, pour dire que les Anglais s'étaient emparés sans difficulté de la ville d'Argies et du château de Poix (en 1346), dit : « Si ne trouvèrent les couruers personne qui » gardat le chastel; si l'assaillirent et prirent à peu de fait. » (Chr., chap. CCLXXV.)

- \*8. Sur l'apparence aussi, et par les mêmes raisons, le vieux verbe affoler ou affouler, car on le rencontre écrit de ces deux façons, a été employé dans le sens de rendre fou, faire perdre la raison. On s'est trompé, il signifiait fouler, estropier; exemple: «Il en tua douze » tous morts, sans ceux qu'il messaigna (blessa) et affoula. » Autre part, Proissart dit: «Il y eut pour le parti plusieurs morts et affolés.» Cette fois, Froissart écrit affolé. Je pense que dans tous les cas on prononçait affoulé.
- \* 9. Éconduire, verbe dont on se sert maintenant avec la signification de conduire hors, éloigner avec ménagement quelqu'un de

chez soi, d'une maison, d'une société, se disait écondire et s'écrivait escondire; il signifiait empêcher, défendre, s'excuser, se défendre de faire ou d'avoir fait une chose (V. Roquefort). Nous trouvons, dans le Vocabulaire latin-français, abnuere traduit par escondire.

- \*10. Écuyer, voilà encore un de ces mots qui s'en sont allés à la dérive. Bien des gens appellent écuyer un cavalier ou celui dont la profession est d'enseigner à monter à cheval, de dresser des chevaux ou de faire des exercices d'équitation; je sais même des pseudosavants qui, en dépit même de l'Académie, écrivent équier, afin de donner à ce mot pour étymologie le latin equus, cheval. Il n'y a que ces savants-là qui ignorent qu'écuyer n'est pas synonyme de cavalier; que c'était autrefois le page ou le gentil-homme qui accompagnait un chevalier et portait son écu; que c'était et que c'est encore aujourd'hui le titre des simples gentils-hommes et des ennoblis, c'està-dire de ceux qui ont un écu, sorte de bouclier sur lequel on faisait peindre ses armoiries.
- \* 14. A Douai, à Lille, à Valenciennes aussi, je crois, pour désigner la nuit tombante, l'époque de la journée qui est sur la limite du jour et de la nuit, on se sert de cette locution : à la raie du soir. C'est au rez qu'on devrait dire. Rez est un vieux mot qui signifie à ras, au niveau. On lit dans Froissart : « Quand nous aurons abattu rez à rez le chastel, » c'est-à-dire, quand nous aurons rasé le châtel, que nous l'aurons mis à ras du sol. En français, on dit encore tous les jours et très légitimement le rez-de-chaussée, en parlant de la partie du logis qui est au niveau de la rue ou de la chaussée.
- \*12. Entretant est une locution qu'on a par abus détourné de sa signification primitive et dont on a altéré l'orthographe. Tant, entretant signifiaient pendant, durant, tandis, en attendant, et qui doit s'écrire tant et non pas temps: « Entretant qu'ils dormiroient, etc.,» dit Froissart. A tant répond à peu près à la signification de pour tant, cependant.
- \*43. Randonner signifiait autrefois en français et il signifie encore en patois picard tomber avec impétuosité sur quelqu'un. On rencontre avec cette acception ce verbe et ses composés chez les anciens écrivains et poètes. « Ferant chevaux des eperons quant qu'ils pouvoient randonner. » (Froissart.)—Le substantif randon signifiait

impétuosité: « Ils s'entrencontrèrent de grand randon et rompirent » leurs lances. » — « Puis coururent de grand randon jusqu'aux » tentes, etc. » (Froissart.) Par l'effet de l'analogie, on a été entraîné à en faire rondiner, frapper avec un gros bâton qu'on appelle rondin.

Vous le voyez, mon cher ami, par la ressemblance des choses, même d'essence distincte, par certains rapports de destination ou d'emploi, on a été conduit à l'analogie d'expression ou de dénomination. Un gibet ou une potence se nommait autrefois gorgotine; je ne serais pas surpris que l'entraînement vers une assonnance ait été pour beaucoup dans le choix qu'on a fait du nom donné à l'instrument de supplice inventé, dit-on, ou plutôt perfectionné par le médecin Guillotin. En effet, quillotine rime fort bien à gorgotine.

On aime les jeux de mots en France.

Le Français, né malin, créa le vaudeville,

d'autres disent la guillotine.

Voltaire a trouvé une façon cruellement spirituelle de caractériser le style emphatique et parfois amphigourique du poète Thomas, en disant: c'est du galithomas, par analogie à ce qu'on appelle du galimathias.

\*14. Nous avons déjà dit que dès les XIII° et XIV° siècles la langue française était en usage dans divers pays de l'Europe et qu'elle était employée par les écrivains italiens et anglais, même préférablement à leur idiome national. Au XIV° siècle, notre Jehan Froissart raconte que dans un voyage qu'il fit en Angleterre, il avait été présenté au jeune roi Richard II, fils du Prince noir, et qu'il lui offrit son roman de Meliador. Il avait placé son livre sur le lit du roi; car, dit le vieux chroniqueur, « tout pourveu (ayant tout prévu) je l'avoie » (j'avais ce livre) et lui mis sur son lict... Demanda le Roy de quoy » il traictoit, et je lui dis d'amour. De ceste response fut tout esjouy; » et lors l'ouvrit et regarda dedans le livre en plusieurs lieux et y » lisit, car moult bien parloit et lisoit françois, etc. »

Vers la fin du XVI<sup>o</sup> siècle, le grand poète Shakespeare, qui, dit-on, ne savait pas de grec et même que fort peu de latin (ce que je ne crois pas), était familier avec la langue française. Dans plusieurs de ses pièces de théâtre, il admet des personnages français auxquels il

fait estropier l'anglais. Il tire un parti comique des gallicismes dont le docteur Caïus, dans les Bourgeoises de Windsor, ou la princesse Catherine, dans le drame de Henri V, assaisonnent leurs discours; de la même façon que, sur nos théâtres de France, on ridiculise les Anglais, les Allemands, les Italiens, et qu'on se moque de leur baragouin métis.

Dans un des drames historiques de Shakespeare, un des personnages cite Froissart (*Henri V*, 1<sup>re</sup> partie, acte I, scène 2); ce qui indique que l'écrivain valenciennois n'était pas étranger au public anglais.

Je sais, mon cher D., combien les illustrations de votre cité vous sont chères. Je trouve un double avantage à invoquer si souvent le nom de votre célèbre chroniqueur; en même temps que je m'appuie de la vaillante autorité de Froissart, j'ai le plaisir de vous faire un peu ma cour.

Atant, vous excuserez la longueur de cette lettre.

II.

31 décembre 1852.

Mon cher D.,

\* 15. Puisque vous m'y autorisez, je continuerai notre conversation. A ce propos, je crois avoir dit quelque part que ce mot conversation, cum versatio, était de ceux qui, en France, avaient été déboutés de leur signification primitive et légitime. Il a passé en Angleterre: vous savez ce que nos voisins d'outre-Manche appellent une conversation criminelle. On rencontre assez fréquemment dans nos vieux écrivains cette expression employée avec sa véritable acception et dans le sens de relations, fréquentation, commerce habituel.

Le verbe converser a subi la même altération que son substantif; au XVe siècle, le traducteur des chroniques de Lambert d'Ardre (1) dit que Siffroy de Dace s'étant rendu près d'Arnould, comte de Flandres, le trouva « jouant et esbattant aveucques ses nobles du païs en » la ville de Saint-Omer, lors appelée Sithiu, en laquelle il hantoit et » conversoit souvent, etc. »

Bien d'autres mots ou expressions ont subi le même sort; par exemple, notre adjectif sentimental, qui aussi a passé en Angleterreavec son originelle signification dont nous l'avons destitué. Je metrompe, ce n'est pas une destitution ni une révocation, c'est un changement d'emploi, ce qui est pire. Toujours est-il que lorsque nous voulons retraduire de l'anglais ce même mot sentimental, nous sommes obligés de le rendre par un prétendu équivalent ou par une périphrase. Tout le monde connaît un petit livre anglais d'un esprit charmant et délicat qui a pour titre Sentimental journey, - littéralement, Sentimental voyage. Eh bien! c'est presque un contre-sens que de traduire ainsi cet intitulé. Nos Sterne français qui ont écrit de ces sortes de relations où l'auteur met le lecteur dans la confidence des impressions et des sentiments que lui ont fait éprouver les épisodes, les incidents ou accidents du voyage, ont été embarrassés de donner un titre à leur livre. Au XVII<sup>e</sup> siècle, Chapelle et Bachaumont ont dit tout uniment Voyage. Qui est-ce qui n'a pas lu Voyage autour de ma chambre, de M. de Maistre? De nos jours. M. A. Dumas n'a pu spécifier son livre qu'en l'intitulant Impressions de voyage, ce qui n'est peut-être pas rigoureusement correct, mais qui rend à peu près le sens de Sentimental journey.

\* 16. Je vous ai prévenu, mon cher D., que je ne suivrai d'autre ordre que l'aléatoire de mes souvenirs ou de l'occasion; c'est, comme dit l'écriteau du restaurateur en plein vent : A l'azard de la four-chette. Or, je plonge le trident et j'amène rate, vieux mot employé

<sup>(1)</sup> Chroniques de Guines et d'Ardre, par M G. de Menil-Glaize, p. 32.

par les anciens écrivains selon le sens de portion, ration, part. Vous le retrouverez avec cette dernière signification dans votre Froissart. En parlant de trente mille hommes armés que le roi d'Écosse avait répartis dans diverses villes de son royaume, Froissart dit : « La » moitié (de ces hommes) montés sur petites haquenées, et l'autre » moitié sergens à pied et coustelliers envoyés par les bonnes villes, » à leurs gages, chacune bonne ville pour sa rate. » Les Anglais disent encore at the rate of, ce qui répond à notre terme de pratique : au prorata de. Nos soldats appellent rata la portion de vivres ou d'aliments qui revient à chacun. Si je ne me trompe, la qualification de rata s'applique maintenant à toute fricassée ou ratatouille et comprend même au besoin l'ensemble du contenu de la marmite.

Je me suis quelquesois demandé d'où pouvait provenir le nom de ratasa que l'on donne à certaine liqueur que les ménagères composent avec de l'eau-de-vie, du sucre et du jus de fruits? Peut-être dira-t-on que cette appellation est parente de celle de tasa, sorte d'eau-de-vie de sucre qui se sabrique en Amérique; dans ce cas, la particule ra ou re serait comme une aigrette, un signe de distinction qui marquerait la précellence du ratasa sur le simple tasa? — Quant à moi, je proposerais volontiers une autre explication, et je dirais que ratasa, qu'il faudrait alors écrire ratasiat, est tout simplement la formule latine rata sat, comme qui dirait: que ce soit assaire saite, chose ratisée. Sans parler du pot-de-vin, n'est-ce pas une coutume assez ordinaire de terminer des débats le verre à la main, et de ratisier la conclusion d'une assaire, d'un marché, l'adoption d'un contrat par quelque libation? Pourquoi le nom de ratasat ne serait-il pas venu, en pareilles occasions, à cette liqueur de choix?

\* 47. Une expression qui sent la caserne, c'est trinquer, verbe neutre; aussi ne s'emploie-t-il plus guère qu'en patois et dans la langue du cabaret. Il signifie boire en réjouissance, porter une santé, boire une liqueur qui excite et qui enivre; on ne trinque pas avec du lait ou avec de l'eau. To drinck, en anglais, signifie simplement boire.

« Trincq, dit le Bacbuc de Rabelais, est un mot panomphée, » célébré et entendu de toutes les nations et nous signifie beu» vez, etc. »

Sur ce, Panurge s'écrie : « Trincq doncques, que vous dit le cœur » eslevé par enthousiasme bachique. Trinquons de par le bon Bac» chus, etc. » Il continue sur ce ton, et dans son accès de lyrisme, il promet de s'en donner à guoguo. C'est à dessein que j'inscris ici guoguo, parce que c'est une expression que notre patois a conservée; elle signifie en abondance et à son aise, jusqu'à satisfaction entière et complète de ses appétits et de ses désirs.

A ce propos, j'ouvre une parenthèse en faveur de l'adjectif biberon, biberone, lequel chez nous signifie buveur, celui qui aime le
vin, qui en boit volontiers. Ce mot n'est pas nouveau: Guiart des
Moulins, qui a traduit le livre de Comestor, indique dans ses Commentaires un système sur la création des animaux, et en parlant
des mouches et de la façon dont elles s'engendrent, il dit: « Les unes
» viennent de fumées, si comme petites mousques qui viennent des
» fumées du vin, qui sont appelées en latin bibrones (1). »

\* 18. Joli. Pour le coup, voilà un mot qui est lui-même bien joli. Il est, je crois, de pure essence française et n'a de véritable équivalent dans aucune langue. Les Anglais, qui nous en ont tant pris, ne nous ont pas pris celui-là. Ils ont pour analogue leur pretty, qu'ils emploient à tout propos sans pouvoir cependant lui donner la délicatesse, l'agrément, la jolieté de notre joli.

Le joli est une des manières d'être du beau, et ce n'est pas le beau, ou plutôt le beau peut n'être pas joli du tout. On dit une belle horreur, un bel incendie; on ne dirait pas une jolie horreur, un joli incendie. On dit une jolie petite maison, une jolie chapelle; on ne dirait pas d'un édifice, d'un grand hôtel, d'un palais, d'une cathédrale, quelque beaux qu'ils fussent, on ne dirait pas qu'ils sont jolis; une belle femme peut bien n'être pas une jolie femme. On dit un joli madrigal, voire un joli vin.

Quels que soient son origine, ses mérites et son étymologie, le mot joli est ancien; il avait et il a encore une acception fort multiple et complexe, soit au physique, soit au moral, soit à l'intellectuel. Il a quelquefois signifié joyeux, gai, spirituel, d'humeur plaisante. Je lis

<sup>(1)</sup> Leroy de Lincy. Les quatre Livres des Rois, traduits en français du XII siècle. Introduction.

dans votre très curieuse *Histoire des Trouvères*, qu'Adam de Le Halle, poète artésien du XIII<sup>e</sup> siècle, met en scène, dans un petit drame dialogué en vers, la fée Morgue et la fée Arsèle. Ces puissantes protectrices se disposent à combler de leurs dons Adam de Le Halle pour la précaution qu'il a eue de préparer des tapis sous les pas de ces dames; car, dites-vous, les fées aiment à marcher sans bruit et à surprendre les humains:

- » Moi, dit la fée Morgue, je veux
- » Que ce soit le plus amoureux
- » Qui soit trouvé en nul pays. »

#### Et moi, dit Arsèle:

- « Je veux qu'il soit jolis
- » Et bon faiseres de canchons. »

Vous nous apprenez, mon cher ami, qu'Adam de Le Halle n'a manqué ni à l'une ni à l'autre de ces vocations; il a été fort amoureux et il a été un des plus charmants trouvères et faiseurs de chansons de son temps. Dans ces chansons, il appelle l'amour le mal joli, li maus joli. C'est le doux martyre de nos romanciers plus modernes.

Dans une pièce où le poète artésien chante la joie de revoir son pays :

- « Plus me semble en approchant jolis
- » Et plus li airs et plus doux sont li gent.

On a dit aussi joli pour joyeux, gai, dispos, d'une humeur joviale. « Il en fut toujours plus lie, plus gai et plus joli. » — « Et sachez » bien quil ny avoit si preux, si riche, ni si joli, qu'il ne fut en » grant effroi de li mesme. » (Froissart, Chron.)

Du mot joli est éclose une nombreuse couvée dont une partie est restée dans la langue; on dit encore joliment, joliet, joliette, enjoliver, et même joliveté, qui maintenant signifie babioles, bijoux. Il se dit aussi des gentillesses d'un enfant. C'est le vieux mot jolieté qui exprimait autrefois la qualité de ce qui est joli. Il ne se dit plus avec cette simple acception qu'en patois; on le retrouve dans nos vieux écrivains. Froissart emploie le verbe jolier pour rendre joli; se

jolier, s'orner, se parer, afin de se faire joli : « Tous s'efforcèrent à » jolier et quointoyer leurs nefs. » (Foiss., Chron.)

- \* 49. Voici qui n'est plus si joli :
  - « Mad'moisell' voulez-vous danser.
  - » V'là l'bastringue qui va commencer. »

Bastringue porte avec lui un parfum de grosse bière et de schenaps qui dénonce sa provenance tudesque; en effet, il est originaire
d'Allemagne. Toutefois, ou toutes voies, comme disent nos anciens,
Froissart en particulier, ce n'est que par extension qu'on lui a attribué la qualification qu'il a en France: on y appelle bastringue un
bal de guinguette ou de cabaret, quelqu'une de ces réunions bruyantes
et débraillées que ne fréquentent pas d'habitude les gens de mœurs
paisibles et honnêtes. Originairement, le mot bastringue n'avait pas
une acception aussi compromettante; il signifiait simplement bruit,
fracas, tumulte. Nous voyons dans un vieux dictionnaire latin-allemand le mot strepitus (bruit, fracas) traduit par barstingue.

De barstingue à bastringue il n'y a que la différence résultant de la transposition de l'r qui a passé de la première à la seconde syllabe, transposition que le génié de prononciation ou le sentiment euphonique particulier aux divers pays ou contrées a rendue assez siéquente.

Les termes de marine bastinguer et bastingage sont évidemment issus de barstingue; ils font allusion au bruit, au tumulte qu'entraînent les apprêts du combat. Les marins appellent bastingage une espèce de retranchement ou de parapet qu'on improvise sur le pont du navire au moment du combat avec des hamacs, des toiles matelassées, etc., pour se garantir de la mousqueterie et de la petite mitraille. Bastinguer, c'est faire un bastingage. Notez que dans ce cas l'r de barstingue est plus que déplacé, il est supprimé.

\*20. Vous avez sans doute déjà remarqué combien était précaire la condition de la lettre  $\tau$ ; la vérité est qu'à son égard on en agit tout-à-fait sans façon; selon l'agrément ou le caprice, on la déplace, on la transporte, on dénature sa prononciation; on la fait crépiter, ronfler, fluer, couler, on l'éteint ou on la supprime. C'est à peu près comme le trille ou la cadence en musique, qui n'ont de place et de valeur que

celles qu'il plaît à l'artiste de leur donner. Cependant, il faut convenir que, dans ces derniers temps, nos Chauvins paterrriotes frrrançais ont prodigieusement usé de cette manière de fioriture.

Citons un exemple assez curieux de ces transpositions de la lettre r, ce sera en même temps aussi un exemple singulier des déviations que le sens des mots a parfois éprouvées. Il s'agit du verbe tempérer, temperare des Latins, lequel signifie proprement, préparer, modifier, mélanger, combiner. Il ne voulait pas dire, du moins directement et immédiatement, modércr, tempérer, comme on l'entend à présent.

On le retrouve avec sa signification originaire chez nos anciens, qui l'écrivent, soit tempérer, soit temprer et même tremper. Quand les romans des vieux âges nous parlent de tremper une harpe, assurément ils n'entendent pas parler de mouiller l'instrument, le plonger dans l'eau, mais bien l'accorder, modifier la tension des cordes pour les mettre en rapport harmonique. On accorde encore les pianos par tempérament, c'est-à-dire qu'on fait subir une légère altération à de très-petits intervalles. Demandez à notre ami Hédouin, lui qui est expert en la matière, il vous dira qu'au moyen du tempérament le ré dièze et le mi bémol se confondent et sont rendus par une seule corde. Est-ce qu'en français, et sous l'égide de l'Académie, on ne dit pas tremper son vin? Cela ne signifie pas mouiller le vin, mais le modifier, le tempérer en le mêlant à de l'eau, ce que le bon Amyot exprime si élégamment quand il dit qu'il convient de temprer les ardeurs de Bacchus par le commerce des nymphes. Au XIVe siècle. Froissart écrivait : « Ils trouvèrent peu de bonnes eaux et fraîches pour » temprer leur vin. »

Froissart a aussi employé les composés de ce mot : attemprance, c'est modération; l'adverbe attemprement signifie avec modération; attremper, c'est ajuster; exemple : « Il attrempe bien et à point le » dit engin. »

Nous rencontrons dans les anciens écrits la plupart de nos mots patois, tels qu'on les prononce encore de nos jours au village et tels qu'il faudrait les orthographier pour en traduire la prononciation et en discerner les significations. Au XIV<sup>e</sup> siècle, on disait et on écrivait de l'ieau pour de l'eau, gengler pour jongler, joir pour jouir, etc. Remarquez qu'en français on dit encore joie, quoiqu'on ne dise plus

joir. Le pronom personnel je s'écrivait et se disait jou; au village, on dit peux-jou, pour puis-je; vier, pour ver de terre, etc.

- \*21. Tout à l'heure, à propos de la lettre r et de son existence précaire, je la comparais au trille et à la cadence, qui n'ont de place ou de valeur en musique que celles qu'il convient à l'artiste de leur donner. J'ai employé ce mot cadence selon l'acception qu'on lui donne presqu'exclusivement aujourd'hui pour signifier une espèce de roulement ou de trémulement produit par la répétition rapide et plus ou moins prolongée de deux sons alternatifs. Autrefois, et il n'y a pas bien longtemps encore, cette expression avait une acception moins restreinte: elle signifiait ensemble, harmonie, simultanéité, coïncidence; en voici un exemple : « J'oubliois de dire sur la conspiration que j'ai » rapportée, contre la personne du roi d'Espagne, que le vice-roi de » Naples en découvrit une à Naples qui devait s'exécuter en cadence » de l'autre. » (Saint-Simon, Mémoires, t. VI, p. 167.) — On disait : danser en cadence, c'est régler ses pas sur la mesure de la musique; cadencer ses périodes, c'est leur donner un tour harmonieux et bien mesuré; et même en termes de musique, on appelle encore cadence (cadere, cado, tomber) la terminaison, la chute harmonieuse d'une phrase musicale. Le composé décadence se dit de ce qui va de chute en chute vers sa ruine.
- \* 22. On aurait tort de condamner certaines prononciations patoises comme produits de corruption. Ainsi mener, aider de la main, conduire par la main, et aîné, premier-né, celui qui est venu au monde le premier, se prononcent en notre patois mainné et ainné, de niême qu'on disait et qu'on écrivait autrefois, conformément d'ailleurs à l'étymologie de ces mots, Mainer est formé du mot main, et ainné est composé de né, natus, et de l'adverbe ains, qui signifiait avant, plus tôt; l'aîné est celui qui est né le premier.
- \*23. L'adjectif jeune, c'est-à-dire qui a la jeunesse en partage, s'é-crivait jone, joene, tel qu'on prononce encore au village. Cette façon de dire a l'avantage de faire éviter la confusion résultant de l'assonnance et de l'orthographe analogue des deux mots: l'adjectif jeune, qualité de celui qui n'est pas avancé en âge, et le substantif jeûne, l'acte ou pratique de dévotion qui consiste à s'abstenir d'aliments. On me dira peut-être que pour me garantir d'une équivoque, je tombe

dans une autre, et que je m'expose à ce que l'oreille friande de calembourgs ne confonde mon jone, qui est dans le jeune âge, avec jaune, la couleur de ceux qui ont la jaunisse? Bien trouvé; mais nous répondrons qu'en notre patois la couleur jaune se dit gane, jaunisse ganisse, jaunir ganir, de même qu'on disait et qu'on écrivait au XIV° siècle. Je lis dans un testament du 18 décembre 1380, indiqué par le vénérable feu M. Guilmot, dans le Supplément au Glossaire de Roquefort, cette clause: « Item, je donne à Bernard de Goy un » aniel à une gane pierre quarrée que li aucuns nomment peridos et » hault topasse. »

Nos campagnards, qui jugent qu'un oiseau est jeune encore parce qu'il a le bec jaune, disent, il est jone, car il a cor el bé gane.

Assurément, nous n'entendons pas ressusciter le vieux gallo-roman ni glorifier notre patois, au détriment de la langue française. Nous ne cherchons pas non plus à établir ou à contester la supériorité d'un langage sur l'autre; il y a déjà longtemps, mon cher D., qu'en bien des choses nous sommes déshabitués de dire : Ceci est mieux, ceci est pire; nous disons : Ceci est autrement, formule plus discrète en même temps qu'elle est moins sujette à dispute. Nous n'avons donc d'autre intention que de constater des faits qui établissent les droits de primogéniture du patois, qui font voir qu'il a sa légitimité et sa raison d'être, et que ses titres de famille sont aussi respectables que pas un, garantis qu'ils sont par les écrivains qui les ont enregistrés et sanctionnés. En preuve, nous allons rapporter une nouvelle série de mots patois et de locutions dont nous constatons la légitimité et dont l'usage peut être justifié par l'emploi qu'en ont fait nos vieux auteurs, qui les ont laissés dans leurs écrits. Mais j'aurais peur d'allonger encore cette lettre, qui doit vous paraître déjà un tantet longuette, malgré votre bienveillante longanimité; c'est pourquoi, mon cher ami, je reprendrai mon propos une autre fois.

Adieu, tout à vous de bon cœur.

## III.

Douai, le 21 avril 1853.

Mon cher D.,

\* 24. En finissant ma dernière lettre, j'ai promis de rapporter une série de mots patois et de locutions dont l'usage peut être justifié par l'emploi qu'en ont fait nos vieux auteurs, qui les ont laissés dans leurs écrits. A propos de laisser, et pour commencer gaîment, rappelons la vieille chanson qui raconte l'aventure du compère Guillery. Vous savez bien qu'il monta sur un arbre pour voir son chien couri, et vous connaissez le refrain:

Carabi toto Carabo, Compère Guillery, Te lairas-tu (ter) Mouri?

Or, on avait autrefois en français et le patois a conservé les deux verbes laisser et layer; chacun de ces deux mots a sa signification distincte. Laisser veut dire quitter, abandonner, ne pas emporter, léguer. Exemples: En mourant, il laisse une femme et des enfants. Ils ont choisi ce qui leur convenait, ils ont laissé tout ce qui pouvait les embarrasser. Froissart dit: « Il y pensa et fit ses lais; après tous » ces lais faits et laissés, il mourut. » Dans le Vocabulaire latinfrançais du XIV siècle, obmittere est traduit par laisser, et obmissio par laissemens.

Layer s'employait et il s'emploie encore en patois plutôt dans le sens de permettre, souffrir qu'une chose se fasse, qu'elle reste dans l'état où elle est, comme dans cette autre phrase de notre bon Froissart: « Ils eurent conseil qu'ils n'en laieroient nuls entiers. »

Layer signifiait aussi remettre à un autre temps, dissérer pour

achever quelque chose, prendre un délai. Froissart avertit le lecteur qu'il interrompt son propos au sujet de Charles de Blois et d'autres seigneurs de France pour revenir à messire Louis de France : « Or, » lairai à parler d'eux et retournerai à messire Louis d'Espagne. » En notre patois, pour dire, laissez-moi tranquille, on dit, layez me tranquil.

\*25. Le substantif grigne et le verbe grigner sont de vieux mots que le patois a gardés. Grigne, dans l'ancienne langue, signifiait mécontentement, et grigner signifiait grincer: « A ce point, dit Froissart, » le roi grigna les dents. » On avait l'adjectif grigneux, pour dire affligé, colère: « De ces reproches fut le comte tout grigneux. » (Toujours Froissart.) Par extension, on a appelé grigne la grimace ou le jeu de physionomie qui exprime la mauvaise humeur ou les dispositions colériques et malveillantes. Nous avons, de plus, dans nos contrées, le verbe composé dégraigner ou dégrigner, qui signifie se moquer de quelqu'un en imitant ou parodiant ses gestes et l'accent de ses plaintes.

\*26. En français, avoir de la morgue, c'est prendre des airs de supériorité, des manières, des allures orgueilleuses: Il a une morgue insupportable. Il a des morgues qui ne lui vont pas, etc. Ce n'est plus qu'en patois qu'on dit faire une morgue, faire des morgues, dans le sens de grimaces. Rabelais (nouveau prolog. du 4° liv. de Pantagruel), raconte l'histoire du paysan qui a perdu sa cognée, et il fait parler ainsi Jupiter:

« Ça, ça, Mercure, descendez présentement là-bas, et jetez ès » pieds de Couillatris trois coignées: la sienne, une autre d'or et une » tierce d'argent, massives, toutes d'un qualibre. Luy ayant baillé » l'option de choisir, s'il prend la sienne et s'en contente, donnez-lui » les deux autres. S'il prend autre que la sienne, coupez-lui la teste » avec la sienne propre, et désormais ainsy faictes à ces perdeurs de » coingnées.

» Ces paroles achevées, Jupiter, contournant la teste comme un » singe qui avalle pilulles, feit une morgue tant épouvantable que » tout le grand Olympe trembla. »

J'imagine que cette manière de juron familière aux paysans de comédie et d'opéra-comique, morgué, morguaine ou morguène, et qui veut dire qu'on est résolu à braver un obstacle, une défense et qu'on s'en moque, est proche parente de morgue.

\* 27. De celui qui est de mauvaise humeur, d'un abord disgracieux ou fâcheux, on dit en patois qu'il est malengroin ou malengroigné. Autrefois, le mot malengroin se prenait substantivement; c'est en cette qualité qu'il est employé par Rabelais. Pantagruel conseille à Panurge de s'en rapporter au sort Virgilien pour connaître quelle destinée l'attend dans l'état du mariage : « Apportez-moi, dit-il, les » OEuvres de Virgile, et par trois fois avec l'ongle les ouvrans, ex- » plorerons par les vers du nombre entre nous convenu le sort futur » de vostre mariage. » Il cite, à ce propos et en témoignage de l'infaillibilité de ces sortes d'augures, l'exemple de Socrate et de plusieurs personnages de l'antiquité, entre autres de Brutus, « lequel, » dit-il, voulant explorer le sort de la bataille pharsalique, en » laquelle il fut occis, interrogea le sort Homérique et rencontra ce » vers de l'Iliade que dit Patrocle. »

Suit le vers, que Rabelais traduit ainsi :

- « Par malengroin de la Parce (Parque) félone,
- » Je fus occis, et du fils de Latone. »
- \*28. Il est convenu qu'en français le verbe braire, du bas-latin braiare, ne s'emploie plus qu'exclusivement en parlant de l'âne qui crie. Dans notre patois, ici comme chez vous, il est resté en usage pour dire pleurer, gémir, se lamenter, et il s'applique indistinctement aux enfants, aux hommes et aux animaux. Le roi Richard Cœur-de-Lion, qui fit de grands exploits en Palestine, était devenu la terreur des infidèles, jusque-là qu'à son nom seul les chevaux des Sarrasins tressaillaient, et que dans le pays on en fesait peur aux petits enfants. « Quand les enfants aux Sarrasins brayoient, dit Joinville, les fem-» mes les escrioient et leur disoient: « Taisiez-vous, vez-ci le roy Ri-» chard,» ce, pour eux faire taire; et quand les chevaux aux Sarra-» sins avoient paour d'un bysson (buisson), ils disoient à leurs » chevaux : « Cuides-tu que ce soit le roi Richard? »

Dans l'Histoire littéraire de France, t. XXII, p. 34, je lis ces deux vers du XII<sup>e</sup> siècle, cités par M. E. Littré:

- « Mort le trébucha sans braire et sans crier. »
- « D'agusson poindre et angoisser et braire. »

Remarquez, mon cher ami, dans le premier passage, que le mot escrier est, dans le sens actif, pour gronder, réprimander, reprendre; chez nous, on dit encore avec la même acception, crier un enfant, un domestique, un inférieur. J'ai noté aussi, pour eux faire taire; c'est un tour de phrase dont on use fréquemment dans nos contrées. (Voir la cinquième lettre.)

A propos de braire, disons que dans notre patois on appelle brayou celui qui geint et se lamente au moindre motif. Cela répond à pleurnicheur, à pleurard : « Tais-toi, grand pleurard!... » (Beaumarchais.)

- \*29. Rebracher est un verbe qu'on emploie journellement dans nos villages pour dire retrousser, relever ses manches, s'apprêter à agir. Cette locution se retrouve chez les anciens auteurs. « Chacun » étoit appareillé et rebracié pour faire ce que bon étoit. » (Froiss.) —Il paraît, d'après le portrait que nous en a laissé notre vieux chroniqueur valenciennois, que le roi Robert d'Écosse était de haute taille et qu'il avait les yeux rouges et les paupières retroussées, infirmité que les médecins appellent, je crois, ectropion. « Le roy Ro» bert d'Écosse étoit un grand bonhomme à uns rouges yeux rebra» ciés qui sembloient fourrés de sandal. » Le sandal ou santal est, comme bien savez, un bois de couleur rouge. Maintenant on dirait, des yeux bordés d'écarlate.
- \* 30. Dorelot, doreloter. On dit encore en patois doreloter quelqu'un, le combler de marques de tendresse, le migeoter comme un enfant gâté. On appelait autrefois dorelot un enfant en bas âge que l'on environne de soins caressants. Panurge raconte qu'en dormant il a songé qu'il était marié: « J'avais une femme jeune, galante, belle » en persection, laquelle me traitoit et entretenoit mignognement, » comme un petit dorelot. Jamais homme ne sut plus aise, ne plus » joyeux; elle me flattoit, me chatouilloit, etc., et par esbattement me » faisoit deux belles petites cornes au-dessus du front. Je lui remon- » trois en folliant qu'elle me les debvoit mettre au-dessous des » yeux, etc. » En folliant est charmant; on dirait maintenant, en batisolant, en solâtrant; cependant, je trouve folliant plus joli.

Restons encore un peu avec les petits enfants. Bedo ou bedon est aussi une expression de tendresse que les mères et les nourrices emploient à l'égard des petits enfants: min p'tiot bedon. On dit aussi: min p'tiot bradé.—Je ne sais si bedo, bedeau, est une variante de bedel, qui signifiait veau, ou de bedon, qui voulait dire poulain (Roquefort), jeune cheval à bedaine arrondie; au demeurant, au dire de Rabelais, Panurge, qui veut obtenir des renseignements sur les habitants de l'île de Chaneph, s'adresse à Xénomanes sur ce ton cajolant: « Écoute, mon petit bedon, mon caporal Xénomanes, de grâce, » ces hypocrites, hermites, marmiteux icy, sont-ils vierges ou mariés, » v a-t-il du féminin genre, etc.? »

\* 31. Brader est un verbe dont l'usage est, je pense, circonscrit à nos contrées; il correspond à gâter, ôter de son prix ou de sa valeur à une chose en la dégradant. A Lille, il se fait une foire qu'on appelle el'Braderie, parce que l'on donne, ou du moins qu'on est censé donner la marchandise à vil prix, à moins qu'on ne veuille dire qu'on traite le chaland en enfant gâté (bradé). — Autrefois, pour dire abîmé, détérioré, disloqué, on disait débradé. Rabelais décrit les circonstances d'une bataille qui eut lieu à l'occasion des noces de Chiquanous, entre un recors et un autre personnage qu'il nomme Loire: « Le recors démantibulé joignoit les mains et tacitement demandoit » pardon, car parler ne pouvoit-il. — Loire se plaignoit de ce que le » recors débradé lui avoit donné un grand coup de puing, etc. »

Je vous avoue, mon cher ami, que dans un accès de vanité patriotique, j'avais songé à chercher un titre d'origine qui relevât un peu notre mot brader. Il faut convenir qu'il a une tournure quelque peu malotrue, et il me semble qu'on lui pourrait trouver, dans le Jardin des racines grecques, par exemple, une souche hellénique, et lui composer un blason plus ou moins vraisemblable. Vous vous rappelez la scène du Malade imaginaire, où M. Purgon évoque contre son sujet réfractaire les termes les plus menaçants du répertoire nosologique: « Je veux que vous deveniez dans un état incurable; que vous » tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspep» sie, etc. » — Qu'est-ce donc que bradypepsie? Les hommes du métier et les dictionnaires répondent: coction, digestion lente, imparfaite, mauvaise; ce que nous autres dirions: digestion bradée, du

grec βδαρυς. Je n'ai qu'une crainte, c'est que des esprits chagrins ou des envieux ne nous viennent dire: Mais votre brader n'est que le bâtard mutilé du débradé de Rabelais que vous venez de citer, lequel débradé n'est lui-même que le mot dégradé dont le g a été changé en b.— Fiat lux, comme il vous plaira.

- \* 32. Dans votre Hainaut, et à Valenciennes comme à Douai, on dit encore treuver pour trouver, rencontrer, découvrir; or, je treuve dans Froissart cette expression. Au demeurant, trois cents ans plus tard, La Fontaine disait:
  - « Sans en chercher la preuve,
  - » Dans les citrouilles je la treure. »

De celui qui est mort, qui s'est acquitté de la vie, on dit qu'il est défuncqué (défunctus est). C'est l'ancien verbe desfoucquer, qui signifiait quitter la besogne, s'en aller. En parlant de soldats qui ont abandonné leur poste et ont fait volte-face, Froissart dit : « Mais se » desfoucquèrent et tournèrent le dos. »

- \*33. Aparler s'emploie encore chez nous pour signifier, adresser la parole à quelqu'un, haranguer. L'auteur du Vocabulaire latin-français du XIV siècle, traduit le verbe latin aconcire par aparler. Froissart,—j'aime à citer Froissart, notre compatriote, parce que, au sujet du langage, il nous est un garant et une autorité, Froissart donc a usé de ce verbe en plusieurs rencontres: « Quand messire »Guillaume de Namur fut premièrement aparlé de cette matière, etc.»—« Les seigneurs qui de ce l'aparloient, etc. »
- \*34. Masté, être masté, est une expression pittoresque dont on se sert chez nous pour dire que l'on est accablé par la chaleur, qu'on est amolli, assaui et désormé comme une vessie mal soussiée (male status). Mal en patois se prononce ma; ensié, désensié, sté, desté; de là, masté.
- \* 35. Neuche, chez les bonnes gens de chez nous, s'entend d'un morceau détaché ou coupé à une chose qui se mange: c'est une bouchée préparée selon les conditions propres à affriander; on fait des neuches à un enfant, à un malade. Nous avons le verbe éneucher, s'éneucher, être éneuché, pour dire rassasier, se rassasier, être rassasié de façon à ne pouvoir plus avaler. Le mot avise chez parties et le proposition de la coupe de la coup

se prend à peu près dans le même sens que neuche. Une guise est un morceau taillé proprement et disposé à être mis dans la bouche, par comparaison avec ce qui est aiguisé et dont l'introduction est rendue facile. En français, guise s'emploie au figuré; c'est ainsi qu'on dit: c'est un agrément de pouvoir vivre à sa guise; ceci est plus à ma guise que cela; chaque pays a sa guise, etc.

En patois, on appelle aussi guises ces morceaux de bois rendus pointus de chaque côté, de manière à ce qu'ils fassent bascule, et qui servent de jouets aux enfants. Ces guises s'appellent aussi biblots, en français bimbelots.

\* 36. On cultive dans nos campagnes une sorte de pavots que nous nommons oliettes; des puristes mal avisés disent et écrivent œillettes, comme si oliette ne venait pas du latin oleum, huile, parce que sa graine est employée à faire de l'huile. D'ailleurs, nous voyons dans Froissart qu'au XIV° siècle l'olive aussi se nommait oliette, contraction d'olivette.

Dans nos contrées encore, moisson se dit août: faire la moisson, faire l'août, parce que c'est ordinairement dans le mois d'août que se fait la récolte. Toutefois, cette locution est fort ancienne et elle s'employait comme elle s'emploie encore sans acception de l'époque à laquelle se fait la récolte. On lit dans Froissart: « Le pays est si » chaud qu'à l'entour du mois de juin l'août est passé. »

\* 37. Nous avons déjà parlé de mots et d'expressions qui, par suite de l'altération d'orthographe ou de prononciation, sur des apparences et des analogies, ou par diverses causes d'entraînement, ont été détournés de leur première et véritable acception. Nous avons déjà cité des exemples de ces équivoques, logomachies, calembourgs, espèces de verrues parasites qui ont poussé dans les brêches faites à notre vieux idiome.

Un de ces néologismes de mauvais aloi est l'adjectif casuel. On l'emploie encore journellement dans le sens de fragile, susceptible d'être cassé, aisé à se casser, comme dit le dictionnaire de Gattel. Si du moins on écrivait et prononçait cassuel, ce ne serait pas beaucoup plus conforme aux prescriptions étymologiques,—car de cassare, casser, ce devrait être cassable,—mais cela le ferait distinguer de l'adjectif substantif casuel, qui, lui, provient bien légitimement de

casus, cas, qui est fortuit, accidentel; mais on y perdrait l'avantage d'un équivoque, et l'occasion ou le casuel d'un calembourg.

- \* 38. Il y a beaucoup de nos verbes dont l'infinitif s'emploie substantivement. On dit le boire, le manger, le dormir, le vivre, le parler, etc., etc. Quelques-uns, devenus de véritables substantifs, ont disparu comme verbes ou se sont conjugués tout autrement. Citons plaisir, qui n'est plus que substantif. Verbe, il a été métamorphosé en plaire, et s'est conjugué tout disséremment. Ainsi, l'infinitif plaisir est maintenant plaire; le prétérit je plaisei est je plus; je plaiserai, je plairai; que je plaisisse, que je plusse, etc. Nous y.avons gagné le plaisir de faire de jolies phrases cacophoniques comme celle-ci: il m'eût plus plu qu'il ne plût plus. Il est heureux pour les amateurs du genre que le verbe pleuvoir ait aussi été résormé. Autresois, au lieu de qu'il plût, on aurait dit qu'il pleuvit. Il en est de même de taisir, se taisir, qu'on a changé en taire, se taire, et dont on a aussi détraqué la conjugaison, de sorte que l'on peut dire grammaticalement, sinon mélodieusement: je voudrais que tu te tusses.
- \*39. Les soi-disant réformes, les modifications dans l'orthographe des mots n'ont pas seulement donné lieu à ces gentillesses de langage, elles ont amené des ostracismes et des proscriptions, elles ont fait des victimes: la fleur du souci, par exemple. Assurément, c'est une belle fleur, brillante, bien faite, généreuse; mais c'est une excommuniée, et je ne conseillerais pas de lui donner asile dans un bouquet destiné à une personne quelque peu au courant du langage sentimental de Flore. En vertu du calembourg, l'infortunée est devenue l'emblême et comme l'enseigne des chagrins et des soucis; et cependant, est-ce sa faute à cette pauvre créature si on a estropié son nom, et si, de soucicle ou solcicle (solis cyclum, cycle ou cercle du soleil), qui est son titre légitime, son nom de famille primitif et véritable, on a fait souci? (1)
- \* 40. Le vieux verbe empaigner ou empeigner, que nous prononçons maintenant empoigner, est la traduction du latin impingere; il signifiait heurter, pousser, frapper. Il y en a eu qui l'ont écrit empoi-

<sup>(1) «</sup> Solsequium, soucicle, in Glossar. gall.-lat. ex cod. reg. 7684. Plantæ species vulgo souci. » (Duca nge, Gloss.)

gner, d'où l'on a été induit à croire qu'il était formé du mot poing (pugnus); en conséquence de quoi on l'a enregistré au vocabulaire de la langue française comme signifiant prendre avec le poing (Dictionnaire de l'Académie), c'est-à-dire ne signifiant rien, — car le poing, c'est la main fermée (aussi selon l'Académie). On porte sur le poing, on frappe avec le poing, mais le moyen de prendre, de saisir avec la main fermée? Vaudrait autant regarder avec les yeux clos. On aurait mieux fait de laisser empaigner ou empeigner tel qu'il était, en lui conservant l'acception et l'emploi qu'il avait autrefois.

Je retrouve dans le Vocabulaire latin-français du XIV siècle, nº 1373, impingere traduit par hurter, c'est-à-dire heurter, frapper contre. Dans Ducange (Gloss.), je lis: « Impingere... hinc nostris: empaigner pro impellere, ferire; vulgo, frapper, heurter, pousser.» Ducange cite le texte de la Loi Salique: « Si quis baroni viam obsta-» verit aut eum impinxerit, » si quelqu'un avait barré le chemin à un baron ou l'avait poussé, empaigné.—« In puteum aut pelagus » impingere, » pousser (empaigner) dans un puits ou dans la mer. -« Impingere alium ut cadat, » pousser, heurter (empaigner) un autre pour le faire tomber, etc. Dans des lettres rémissoires de l'an 1379, on lit : « Icele fenime prit une petite espée, laquelle elle mit » au devant de son mari qui estoit tout au levé pour la battre, et » n'avoient point de clarté; et de ladite espée eut empaigné tellement » son dit mari que il chey mort. » Dans une autre lettre de 1377: « Iceluy curé empaint et bouta le dit Symonet vilainement si que il » le fit cheoir dans un sauger, » etc., etc. Nous pourrions multiplier les citations, on verrait que le verbe empaigner a été employé avec des nuances d'acceptions diverses, néanmoins toujours selon le même ordre d'idées: heurter, pousser, frapper, repousser, s'opposer, choquer, jamais avec la signification que nous attribuons à empoigner. saisir avec le poing. Cependant on trouve encore dans la langue de nos jours quelques vestiges du vieux mot : une nouvelle, un chagrin poignants, cela est poignant. De deux adversaires qui se précipitent l'un sur l'autre, on dit qu'ils s'empoignent, et de celui qui a été battu, on dit qu'il a reçu une paignée ou peignée. Ce que l'on appelle empeigne est ce qui forme le dessus du soulier, et qui fait obstacle au coude-pied. C'était chez les anciens la courroie qui attachait la chaussure pour y maintenir le pied et qu'on appelait obstragulum. (Pline.)

Nous voyons dans Froissart le mot *empainte* ou *empeinte*, employé selon le sens de, attaque, choc. Exemple : « Ainsi se combatti-» rent comme bons champions et soutinrent cette dernière *empainte* » moult vassalement. (Chron.)

\*44. Il y a des mots qui ont changé d'acception sans changer d'orthographe. Le substantif talent signifiait autrefois désir, vouloir, volonté, intention d'exécuter une chose : « Quand il vit que le duc de » Normandie n'avoit talent de déloger, cette chose les effréa si, qu'ils » n'eurent talent d'y aller. »—« Les François, qui ne se veoient pas à » jeu parti (à jeu bien partagé, à jeu égal), n'eurent talent d'atten- » dre. (Froissart, Chron.) »

Par contre, mautalent, maltalent était mauvais désir, mécontentement, malintention : « Le roy d'Angleterre sentit et conçut que son » cousin lui disoit toute vérité, et si se rapaisa et refréna son mauta- » lent, et sit le chevalier de Bretagne venir devant lui. » Les choses ont bien changé; le talent n'est plus le désir, le vouloir, c'est le pouvoir de faire; quand on dit que quelqu'un, artisan, artiste, orateur, a du talent, c'est dire qu'il fait, qu'il exécute bien ce à quoi il s'adonne. Vous connaissez l'axiome de M. Jacotot : « Vouloir, c'est pouvoir. »

Métier, substantif, signific maintenant profession manuelle, travail des artisans; il se prend aussi pour l'outil même, la mécanique à l'aide de laquelle s'exerce l'industrie de l'ouvrier; autrefois il vou-lait dire besoin, ce qui est utile, nécessaire, et la locution si métier est, si métier estoit, correspond à notre phrase incidente, si besoin est, si besoin était. Voici un exemple de l'emploi du mot métier selon le sens qu'on lui donnait au XIVe siècle. Je le trouve dans Froissart; c'est en même temps une maxime fort bonne et présentée d'une façon charmante: « Une chose qui est en fleur a grigneur mestier (plus » grand besoin) qu'elle soit à près gardée que quand elle est contour» née en fruit. »

\* 42. Faire comparaison est une locution assez fréquemment employée dans nos contrées pour signifier mettre de pair, apparier, traiter d'égal à égal, ne pas faire de distinction ni de différence.

Ainsi, parlant d'un personnage qui n'est pas sier et prend part à des réunions ou à des sêtes avec des inférieurs, sans égard pour les priviléges ou les avantages de son rang, de son esprit ou de sa sortune, on dit : c'est un homme tout sans saçon et qui sait comparaison avec tout le monde. Remarquez que dans ce cas comparaison n'a pas précisément la signification qu'on lui donne ordinairement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en présence, soit des personnes, soit des objets, pour juger des qualités par où ils se ressemblent et par où ils dissèrent.

Nous avons conservé au mot comparaison son acception simple et radicale: cum, avec, -par, paris, pareil, égal. Rerum dissimilium cumparatio, assimilation de choses dissemblables. Nous voyons dans le Vocabulaire latin-français du moine de Marchiennes, parabola traduit par samblance (nº 1833), et W. Briton, dans son Glossaire latin, explique ainsi la signification de parabola : est rerum dissimilium comparatio.—Au demeurant, nous retrouvons cette locution, faire comparaison, employée au XVIIº siècle avec la signification que nous lui donnons; le duc de Saint-Simon, parlant de je ne sais plus quel seigneur, dit que c'étoit un homme simple. qui faisait comparaison avec toute sorte de gens. Autre part, à propos de la qualification de chevalier ou de la particule de, que des bourgeois de province usurpaient : « Maints autres bourgeois ont » suivi cet exemple.... Ceux de Paris, qui ne font pas comparaison » avec eux ont été du tems sans les imiter, quelques-uns enfin se » sont laissés aller à cette friandise. » (Mém., t. V, p. 428.)

\* 43. Avant de finir cette lettre, je veux vous faire confidence de soupçons qui me sont venus à l'égard de la légitimité étymologique de notre verbe faire. M. Genin (Variations de la langue française) a parlé, vous le savez, de ce verbe faire; il regrette l'emploi qu'on en fesait comme locution commode et abréviative, analogue au do des Anglais ou au thun des Allemands. Tout ce qu'il en dit me paraît être d'une justesse parfaite et d'une vérité irréfragable. C'est à dessein que je souligne irréfragable.

Généralement, on considère notre verbe faire comme étant issu du facere des latins, et on s'en sert conséquemment dans le sens de

produire un fait, effectuer un fait, sans prendre garde qu'il a eu et qu'il a encore dans beaucoup de cas une autre signification.

Or, je rencontre dans mon vieux Vocabulaire latin-français du XIV° siècle, irrefragabilis ainsi traduit ou plutôt expliqué: con ne puet refaire. Il est évident que refaire n'a pas ici la signification de refacere, iterum facere, faire de nouveau, de rechef, car cette petite phrase explicative « qu'on ne peut refaire » ne pourrait s'appliquer à l'adjectif irrefragabilis, en français, irréfragable, que le Dictionnaire de l'Académie lui-même définit: qu'on ne peut contredine. Il fallait donc que refaire signifiât contredire; et suivant cette version, la particule re ne peut pas avoir l'acception de iterum, de rechef, comme dans recommencer, reprendre, retrouver, retoucher, retomber, etc., mais elle doit s'interpréter dans le sens de contra, contre, en opposition, comme pour les verbes réfuter, repousser (repellere), redarguer, réclamer, rétorquer, renverser, etc.

Voilà pour le re; mais faire, me dira-t-on, qu'en faites-vous? Je le fais, je le proclame, un descendant direct du verbe latin fari, parler, dire, expliquer, réciter, raconter, avouer. Faire est la traduction presque littérale de fari, qui est la souche d'où nous sont venus fable, narration, fabluer, raconter, affable, qui a de bonnes paroles (1), ineffable, indicible. Infandum, regina, jubes, etc.

Le verbe faire, dans nombre de locutions, dont on use encore journellement, a conservé sa signification de dire, parler, exprimer, prononcer.

- Eh quoi! est-il possible? fit-il, fit-elle, pour, dit-il, dit-elle.
- Après avoir fait sa prière, pour : dit sa prière.
- Faire un discours, pour : prononcer un discours.
- Faire un vœu, faire des vœux, pour, exprimer un vœu, prononcer des vœux.
  - Faire des aveux.
  - Faire une déclaration verbalement ou par écrit.
  - Faire serment, etc., etc.

Se faire fort pour quelqu'un, n'est-ce pas se dire, se déclarer garant de quelqu'un?

(1) Affabilis, bien emparlé. Ex vet. Gloss. lat.-gall. (Gloss. Ducange.)

- « Ah! Madame, dirent-elles en riant, cuydez-vous qu'il (le petit » Saintré) ait mis quatre jours pour bien choisir celle qu'il voudra » servir? — Eh! que non, dit Madame. — Eh! que si, dirent-elles,
- » nous nous faisons fortes pour luy. Lors elles lui dirent : N'est-il » pas vray, mon fils? » (Le petit Jehan de Saintré, chap. 3.)

Enfin, voici un exemple de l'emploi du participe passé du verbe faire, où si fait est l'équivalent de, ainsi dit, ainsi qu'il a été dit, et qui se trouve dans la Chronique de Bertrand Duquesclin:

- « ......Au pays de France et au pays normand
- » Ne vont de tels instruments (des vielles) fors aveugles portant;
- » Ainsi vont li aveugles et li pauvres truant;
- » De si fais instrument li borgeois esbattant;
- » On l'appela de là un instrument truant,
- » Car ils vont de huis en huis leur instrument portant;
- » Et demandant leur pain, rien ne vont refusant (1). »

### C'est-à-dire:

Au pays de France et au pays normand, tels instruments ne sont en usage, hors ceux que portent les aveugles. Ainsi vont l'aveugle et le pauvre truant récréant les bourgeois dudit instrument. De là on le nomme un instrument truand, car ils vont de porte en porte, portant leur instrument, et demandent leur pain, ne refusant rien (1).

Je ne sais, mon cher ami, si vous me ferez compliment ou reproche de ce fatras, n'y voyez que ce que notre bon Froissart aurait appelé le talent de vous être agréable. Soyez assuré que c'est mon grigneur mestier.

- (1) Voir, à propos du verbe faire, la cinquième lettre, \* 52.
- (2) Cité par M. E. G. B. Ratheri dans un article sur les chansons populaires et historiques de France. (Moniteur universel du 13 avril 1853. Feuilleton.)

# IV.

Douai, le 15 octobre 1853. .

Mon cher D.,

\* 44. Il en est des vieux mots et locutions comme des autres monuments de l'archéologie: on les a presque tous détruits, abandonnés, ou on les a laissé périr par ignorance, par dédain, par imprévoyance, sans parler de ceux qu'on a rafistolés sans intelligence....

Il y a des langues où chaque mot est censé avoir sa famille complète, substantifs, verbes, adjectifs, adverbes, avec leurs collatéraux, leurs composés et dépendances. On les admet et on les emploie sans scrupule, et même on crée pour le besoin ceux que le vocabulaire n'a pas prévus. C'est ainsi, dit-on, qu'il en va chez les Allemands. Notre ancien langage français jouissait des mêmes priviléges et libertés; mais des législateurs, défricheurs, sapeurs, sont venus avec leurs sapes, leurs niveaux et leur mètre de Procuste; ils nous ont donné des constitutions, des codes, des règles qu'ils ont environnés d'une infinité de chausse-trapes, qu'on appelle exceptions... Il ne faut pas s'insurger: dura lex, sed lex, soit; cependant il est permis de s'apercevoir que tous, princes de la littérature, peuple et menu peuple, tout le monde y a perdu. Encore si on avait fait la part plus large de ce qu'on pouvait ou devait conserver! Il y a plus, en interdisant aux gens d'user de leur légitime héritage, on leur interdit aussi la faculté de se pourvoir ailleurs et de se faire de nouvelles ressources. Que s'il vous arrive de reprendre quelqu'une de ces expressions perdues qui même n'a pas été remplacée et qui vous viendrait juste à point pour dire précisément ce que vous voulez dire, on crie à l'archaïsme; que si vous essayez d'y suppléer par un terme que vous forgez, on crie au néologisme. Etrange inconséquence! tous les jours

nous entendons glorifier les anciens aux dépens des modernes, et ces mêmes laudateurs du temps passé seraient les plus empressés à vous appeler goth, visigoth, barbare, rétroactif, si vous tentiez de leur démontrer que nos ancêtres n'étaient pas des imbéciles.

Les regrets que nous donnons à l'ancien régime de notre langue pourraient se justifier par une foule d'exemples; nous en avons déjà cité quelques-uns, nous aurons encore occasion d'en rencontrer.

\* 46. Un substantif de la vieille roche qui a servi à la formation ou à la composition d'un grand nombre de mots, de noms, de locutions, est val, dont on a fait vallon, vallée, aval, contreval, avaler, devaler, ravaler, etc., etc.

Val ou vau est resté dans les nons propres de lieux, de sites, de terres, de fiefs : le Val-de-Grâce, le Val-des-Choux, le Val-Richer, le Val-Benoît, le Val-Sery, Vaucluse, Valenciennes peut-être, etc.?

Les val, vau, vallon, vallée, précédés de l'apostrophe de, du, de la, des, ou mariés à des adjectifs ou épithètes, sont devenus des noms d'homme: Duval, Delval, Delavallée, Grandval, Serval, Beauvallon, Valcreux, sans compter les Sainval et Valsain, les Florival, Dorival, Valcourt, tout ce monde bâtard de gentils-hommes éclos du Directoire, conquérants édentés de Paphos, qui ont fait leurs prouesses dans les romans, et qui roucoulaient triomphalement sur la scène de l'Opéra-Comique il y a quarante à cinquante ans.

Le pluriel vaux n'a plus guère de place que dans cette locution : aller, courir, chercher par monts et par vaux, en tous lieux, hauts et bas.

On dit encore en français aval, en aval, pour en bas, en descendant, c'est l'opposé de, en amont, en montant.

Parlant d'une affaire qui n'avait pas réussi, d'une fortune écoulée, d'espérances perdues, nos anciens employaient cette expression pittoresque: tout s'en est allé à vauleau. On disait aussi, selon une signification analogue, à vau de route, en désordre, précipitamment. Contreval signifiait en descendant, le long: « Contreval l'Escaut, » dit Froissart. (Chron.)

Le deglutire des Latins se dit en français avaler, c'est-à-dire faire descendre de la bouche, par le gosier, dans l'estomac les aliments. Les bonnes gens de notre pays prononcent envaler; cette manière de

dire a son avantage, elle différencie l'acception du verbe; en effet, avaler du vin, selon l'Académie, ne signifie pas toujours le boire, mais aussi le faire descendre dans la cave. A Douai, un avaleur de vin n'est pas celui qui a l'habitude intempérante de cette boisson; mais c'est l'officier, l'homme de peine de l'octroi, qui a pour fonctions de faire descendre et placer dans la cave les tonneaux de vin. Je n'entends pas dire pour cela que ce digne fonctionnaire n'aime au moins autant envaler qu'avaler cette réjouissante purée d'octobre; nous savons, au contraire, qu'il y a parfaite compatibilité entre l'amour pour la profession et le goût pour l'objet de cette profession.

En terme de jardinage, avaler une branche, c'est la couper près du tronc, ce que nous dirions coper jus. (Remarques, § 15.)

Nous ne rappelons pas les exemples de l'emploi divers des verbes avaler et ravaler, soit comme verbes neutre, actif ou personnel, ni de leurs substantif et adjectif; ils sont indiqués au Dictionnaire de l'Académie; nous nous demandons seulement pourquoi les législateurs et régisseurs du langage croient devoir stigmatiser certains mots bien inoffensifs d'ailleurs, qu'ils inscrivent au vocabulaire officiel, et dont, par conséquent, ils permettent ou autorisent l'usage. Ainsi, je lis sous la rubrique dévaler, « descendre, aller d'un lieu haut à un » lieu bas; exemples : dévaler les degrés, dévaler une montagne, » dévaler de sa chambre, etc. » Or, après qu'on a expliqué la signification du mot avec la manière de s'en servir, voilà qu'on lui attache cet écriteau assez désobligeant : « Il est vieux et populaire. » Qu'estce à dire? Vieux? si c'est une raison pour le rebuter, pourquoi alors proscrire ou frapper d'ostracisme dévaler plutôt que beaucoup d'autres mots plus vieux encore que vous admettez sans ces restrictions? Populaire? mais c'est justement parce qu'il y a longtemps qu'il sert et qu'il est de bon et commode service, qu'il est populaire. Il est vraiment curieux de voir qu'en France, où l'on est si gourmand de popularité, on fasse tant la petite bouche et on montre tant de dédain à l'égard de ce qui est populaire.

D'aval dérive le substantif avalasse ou avalaison, « chute d'eau » impétueuse qui vient des grosses pluies formées en torrents. » L'Académie nous avertit que ces mots sont peu usités; cela veut-il dire qu'on n'en doive pas faire usage?

Les habitants des montagnes et surtout des vallées ne savent que trop bien ce que sont des avalanches. Il n'y a guère que chez nous, et notamment dans vos contrées charbonnières, que l'on connaisse l'avaleresse, la fosse, le puits par lequel on arrive au charbon. En m'indiquant ce terme, avaleresse, vous dites très-judicieusement, mon cher ami, que dans un pays où tout le monde court à la fortune, en cherchant la pierre philosophale sous terre, ce mot n'est pas sans importance. Je crois que c'est Fontenelle qui a dit que de chercher la pierre philosophale avait cela de bon, qu'en cherchant ce qu'on ne trouvera pas, on trouve quelquefois ce qu'on ne cherchait pas.

- \* 46. Votre charbon et votre pierre philosophale, mon ami, me remettent en mémoire certain jeu soi-disant innocent : vous n'ignorez pas ce que c'est que jouer à l'allumette, autrement dit, vetit bonhomme vit encore. A ce jeu, les partners se passent de l'un à l'autre une allumette enflammée, et celui entre les mains de qui le petit brandon s'éteint est condamné à donner un gage et à subir une pénitence. Autrefois on se servait, pour ce jeu, d'un charbon au lieu d'allumette, et l'on disait jouer à souffler au charbon. Dans une histoire de Jean d'Avesnes, un personnage, parlant des agréments qu'il trouve en certaine compagnie, dit : « Et qui moult me plaist, on » y fait beaucoup d'autres choses, comme dire des fables, se jouer à » souffler au charbon. » Rabelais, parmi les jeux auxquels se livre le jeune Gargantua, cite le jeu de souffler au charbon. Il n'y a pas bien longtemps encore que cette dernière manière de récréation a été remise en faveur. Seulement le charbon n'était que le prétexte, l'allumette se fesait d'un morceau de papier et se nommait action. On se la passait de compère à compère, et malheur à celui entre les mains de qui l'allumette arrivait éteinte.
- \* 47. En France, mon cher D., il a été décidé que le genre masculin était plus noble que le féminin (voir la Grammaire française). Un arrêt en forme, mais qui n'est pas motivé, assigne la préséance au genre masculin sur le féminin. Après tout, une grammaire n'est pas un code de galanterie; cette règle, d'ailleurs, est probablement issue de la Loi Salique. Un dicton populaire dans nos contrées semble avoir consacré cette prééminence d'un sexe sur l'autre : « Les écrits sont des » mâles (dit-on), et les paroles sont des femelles. » D'ailleurs,

c'est une question de haute politique, nous n'avons pas à nous y entremettre; qu'il nous suffise d'enregistrer les faits. Je ne connais pas la langue des Turcs; mais, d'après ce qu'on nous raconte des mœurs musulmanes, je parierais que, chez eux aussi, le masculin doit passer pour être plus noble que le féminin.

Au demeurant, il y a des langues actuellement vivantes et parlantes dans lesquelles le genre masculin et le genre féminin ne sont attribués qu'aux mots qui désignent des êtres animés et des choses qu'on personnifie ou qu'on animalifie, passez-moi l'expression; le reste est neutre. Il n'en est pas de même chez nous. Sans motif rationel, sans autre loi apparente que l'arbitre d'un caprice éventuel, on a féminisé ou masculinisé l'appellation de chaque chose ou objet; ce qui ajoute aux innombrables difficultés gratuites et inhospitalières dont est hérissée notre langue. Aussi les étrangers sont fort empêchés; en désespoir de cause, et à défaut de guide et de convention motivée quelconques, ils s'en rapportent à une règle qu'ils se sont faite, ils donnent à la chose possédée le genre de l'individu qui possède; de là cette manière de dire propre aux Anglais, et dont nous avons tort de nous moquer, « mon cravatte, son femme, » si c'est un homme qui possède, » ma schall, ma chapeau, » si c'est à une femme que ces objets appartiennent.

Encore si les conventions, tout arbitraires qu'elles fussent, une fois établies, avaient été maintenues fixes et constantes. Mais non; il est arrivé que ce qui était masculin est devenu féminin, ce qui a été féminin est maintenant masculin; pourquei, comment? on n'en sait rien. C'est ainsi que, par exemple, arbre, qui était autrefois féminin comme l'arbor ou arbos des Latins, est aujourd'hui masculin. Dans le roman de Rabelais, Xenomanes, qui compare Caresme-Prenant à Physis, allègue que « les enfants de Caresme-Prenant estoient comme » une arbre droite, que ceux de Physis estoient comme une arbre » renversée, les racines en haut et les feuilles en bas, etc. »

Poison, qui est à présent masculin, a été féminin jusqu'au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle, et il l'est encore chez le peuple et au village, où l'on dit de la poison. Au contraire, prison, qui était masculin comme il l'est encore en patois, est devenu féminin. En lisant votre Froissart, je vois que narire, qui est maintenant masculin, était féminin chez nos anciens; que reproche, que nous disons masculin, était féminin; que rencontre, aujourd'hui féminin, était masculin autrefois. Heur, bonheur, malheur étaient féminin; on se permet encore quelquefois de dire à la bonheur ou à la malheur. Dans Rabelais, mensonge est du féminin. Parmi les vers inscrits sur la dive bouteille, on lit:

- » Vin tant divin, loing de toi est forclose,
- » Toute mensonge et toute tromperie, etc. »

Ongle était féminin au XVIe siècle; Montaigne, à propos des divers usages et coutumes, dit « qu'il y a des pays où l'on ne coupe en toute » la vie ni poils, ni ongles; ailleurs où l'on ne coupe que les ongles » de la droite, celles de la gauche se nourrissent (s'entretiennent) » par gentillesse. »

Je voudrais bien savoir pourquoi on a mis au féminin étamine, appellation de l'organe sexuel mâle des fleurs, et pourquoi on a fait masculin le pistil, organe femelle de la fructification.

La langue française a des mots hermaphrodites, ou plutôt de sexe mobile et variable selon la circonstance et selon qu'on emploie ces mots au singulier ou au pluriel; orgue, par exemple, est dans ce cas; de sorte que, pour parler correctement, il faudrait dire : l'orgue de Saint-Pierre de Douai est un des plus belles orgues du pays.

\*47. En plusieurs rencontres déjà, nous avons parlé des vicissitudes de la lettre r, soit qu'on l'ait supprimée, qu'on l'ait déplacée ou qu'on lui ait substitué une autre lettre. Anciennement, on disait, et l'on dit encore en patois colidor pour corridor. Au XIV siècle, on disait melle pour merle, oiseau; je vois dans un vocabulaire latinfrançais d'alors, merula traduit par melle. Froissart emploie indifféremment melancolieux, merencolieux, merincolieux, pour mélancolique, mérancolie ou mélancolie, et aussi le verbe merancolier ou melancolier. (V. Chron.)

Autrefois hurler (hululare) s'écrivait huler et se prononçait houler. Dans nos contrées, on dit encore houler, mais on lui donne l'acception d'un verbe actif; houler quelqu'un, c'est le poursuivre de cris, de huées, en un mot c'est le huer. Nous avons vu que le dos, la partie postérieure du tronc, s'écrivait dours ou dors, etc. Mais si on a assez souvent retranché l'r, on l'a quelquesois incorporé dans certains mots: débailler, par exemple, vieux verbe qui signifiait ouvrir, découvrir, et dont on a sait débrailler; être débraillé, c'est avoir les vêtements ouverts, dénoués, déboutonnés. On se tromperait si l'on croyait que débraillé serait une altération de l'orthographe de débrayé, comme qui dirait les braies, les culottes ôtées. Débrailler est le débailler des anciens, lequel est formé de la particule privative dé, dés, et de baille, porte-barrière, palissade, moyen de désense, de clôture; d'où les mots bailli (bajulus), baillage, par lesquels on désignait certains officiers ou offices.

- « Ils ont le premier baille outré
- « Clos de fossés et de palis. »

C'est-à-dire, ils ont franchi, passé outre, à la première barrière, qui était close de fossés et de palissades.

Revenons à débrailler, qui n'est pas autre que le vieux mot débailler, correspondant à l'abstractare des Latins. On lit dans les Statuts de l'église de Tours, de 1396 : « Si quis abstractaverit » puellæ pectus, vel turpitudinem mulierum, etc... scriptum est » enim, neque tetigeris, neque abstractaveris turpitudinem fæmi» narum, etc. » La version française du temps porte : « S'il a dé- » baillé la poitrine à la pucelle ou autres membres honteux des fem- » mes, etc..., il est escript, tu ne débailleras ni nattoucheras la lei- » desce des femmes, etc. »

En français, on a quelquesois substitué un t à l'r; ainsi notre verbe ravigoter, ranimer, rendre de la vigueur, remettre en vigueur, se disait autresois ravigorer, consormément à l'étymologie. Froissart écrit: ravigorer, revigorer, resvigourer.

Vous avez pu remarquer, mon cher D. (car je crois que les choses se passent à Valenciennes comme ici), vous avez pu remarquer que le patois était singulièrement enclin à éluder les r; c'est ainsi qu'on dit au singulier no, vo, leu, au pluriel, leus, pour notre, votre, leur, leurs: no mason, vo père, leus amis, notre maison, votre père, leurs amis. Dans certains cas, lorsque, par exemple, le pronom vo, votre, précède une voyelle ou un h muet, on lie le pronom au mot qui le suit par un n et on dit, vo n'affaire, vo n'infant, etc., pour

votre affaire, votre enfant. Il n'en est pas de même à l'égard du pronom no, notre, employé dans les mêmes circonstances; sans crainte de l'hiatus, on dit : no infant, no ami, no habit, notre enfant, notre ami, notre habit. Le patois a aussi ses caprices et ses exceptions.

Enfin, lorsque les pronoms notre, votre, soit au singulier, soit au pluriel, sont précédés de l'article le, la, des, de, du, de la, des, au, aux, comme le nôtre, du vôtre, des vôtres, aux nôtres, etc., on indique cette condition particulière du pronom en disant : el vol, del vol, de les noles, à les voles, etc. Exemples : voilà deux champs, celui-ci est le mien, celui-là est le vôtre, — chacun a ses peines, vous avez les vôtres, nous avons les nôtres, —je vais à mes affaires, allez aux vôtres, etc.; ces phrases se traduiraient ainsi en patois : v'là deux cans, écht'ichi é l'mein, cht'ila é l'vol, — chacun a ses paines, vous avez les voles, nous avons les noles, — é j'va à m'zafaires, allez à les voles, etc.

Si quelquefois on a substitué l'l à l'r, il est des cas où l'on a changé, au contraire, l'l en r. En français, pour dire boîter (claudicare), on dit clocher, par allusion aux oscillations alternatives d'une cloche en branle; on dit aussi en français aller à cloche-pied, et on appelle un boîteux un ban-croche, comparant sa démarche au mouvement de la ban-cloche. Il est assez souvent parlé chez les anciens chroniqueurs (Froissart en particulier) de la ban-cloche, la cloche du beffroi, la cloche des bans.

Lors de la première impression de cette lettre, et à cet endroit même (voir Archives historiques et littéraires du Nord de la France, t. III, 3° série), j'ai parlé du verbe couper, que je m'imaginais avoir dû être écrit autresois couter, m'appuyant sur ce que l'on disait et écrivait couteau, coutelas, coutelier; je m'autorisais pour cela du mot amputare, interprêté conter, que je lisais à tort, mais conformément aux vues de ma thèse, couter. Mais après réflexion et examen plus attentif, je pense que je me suis trompé, ainsi qu'on le pourra voir au n° 69 du Vocabulaire latin-français du XIV° siècle, où l'on trouvera la véritable signification ou acception du verbe latin amputare et du verbe français conter.

\* 48. Je n'ai pas rencontré le verbe bréler ou breller dans le Dictionnaire de l'Académie, bien qu'on y trouve le substantif brelle avec

cette définition: « Assemblage de pièces de bois en radeaux, dont on forme un train pour le faire flotter. » Cependant le verbe bréler est journellement employé dans le sens de comprimer, presser, réunir en faisceau ou en faix. On brèle un ballot ou une voiture chargée en pressant avec des cordes liées autour qu'on serre à l'aide d'un tourniquet. Brelle, bréler, proviennent évidemment du latin prelum ou prælum, presse, pressoir; le p a été converti en b.

En France, un jupon est une pièce de l'accoutrement de la femme, c'est la partie inférieure de la robe et qui s'attache au corsage. Dans nos villages, on appelle jupon une jacquette, un pourpoint, une veste d'homme, comme chez les Espagnols; seulement, ceux-ci disent ou du moins écrivent jubon. Dans une relation du voyage de Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique, on lit qu'il promit à celui qui le premier signalerait la terre, un pourpoint, un jubon de soie, jubon de seda.

\* 49. Je veux vous citer encore un exemple de transformation de lettres. J'y trouve l'occasion de nous reporter en souvenir à l'âge doré du collége. Le souvenir, mon ami, a bien son charme; ce n'est plus l'espérance, c'est vrai, mais le soleil couchant ressemble à l'aurore; il n'y a que cette différence, que celle-ci commence la journée, et l'autre la finit: l'une va en amont et l'autre en aval.—Donc, pour en venir à mon propos, nous avons en français le verbe lamper et son substantif lampée; on ne les emploie plus guère qu'en patois. Lamper signifie boire avidement et avec sensualité; une lampée est la portion de vin ou de liquide qu'on boit d'un coup. Conformément à son étymologie, lamper devrait se dire lamber, qui est le lambere des Latins, lequel signifie directement lécher, boire avec la langue. C'est dans cette classe qu'on appelait, je crois, la cinquième, qu'on nous faisait traduire les fables de Phèdre. Vous rappelez-vous celle du chien et du crocodile? Le chien prudent, qui a ses raisons pour ne pas s'arrêter, court en se désaltérant sur les bords du Nil; le crocodile hypocrite, qui, de son côté, a ses raisons aussi pour l'engager à ne pas se presser, lui dit:

.....Quam libet lambe otio, Nil vereri, etc.

C'est-à-dire, bois, lambe, déguste à ton loisir, tu n'as rien à craindre.

\* 50. Ces transformations, déplacements, variantes, suppressions ou additions sont fort fréquents, et ils ont donné lieu assez souvent à des équivoques et détournements du sens vrai et radical. Par exemple, notre mot savon vient évidemment du latin sapo, saponis; seulement, le v a été substitué au p. Du reste, on sait que le p, le b, le v se remplacaient, se substituaient l'un l'autre, selon le goût ou le sentiment euphonique, selon les temps et les contrées; or donc, de sapo on a fait savon, sur lequel on a modelé le verbe savonner. C'est bien, c'est régulier; mais ce qui n'est pas bien, ce qui est abusif, c'est, sous le couvert d'une métaphore, qui n'est, après tout, qu'un calembourg bâtard et de mauvais goût, c'est de dire, savonner quelqu'un, lui donner un savon, dans le sens de reprocher, lui faire des reproches, autrement dit, lui laver la tête. Je sais bien que l'Académie autorise ces locutions, car elle dit dans son Dictionnaire: « Savonner, nettoyer, blanchir avec du savon; par figure et familièrement, faire une verte réprimande. » L'erreur tient à ce qu'on a confondu savon et savonner avec saon et saonner, qui sont des mots plus anciens et qui ont une souche qui leur est propre; ils sont la traduction. saon de saonnium, saonatio; saoner, de saonnare (Voir Ducange). En justice, autrefois, on demandait à l'accusé ou au défenseur s'il avait quelque saon à alléguer contre le témoin, s'il voulait le saonner, c'est-à-dire s'il avait des reproches à lui faire, s'il avait des raisons à produire qui pussent faire suspecter le témoignage, la déposition du témoin. Dans l'ancienne Coutume de Normandie, au chapitre intitulé: Saonner, id est reprocher les témoins, on lit: « Et » quant il l'en aura ouy leurs dits et mis en escript, cil qui est en pri-» son doit estre amené devant eux, et lui doit-on demander s'il en » vaut aucuns saonner; et se il dit sur aucuns deux suffisant saon, » chose que disent ceux qui sont ainsi saonnez, ne doit estre en rien » contée; mais si le saon n'est suffisant, ce qu'il dira sera reçu avec » les autres. »

J'ai grand peur, mon cher ami, que tout ce ramassis de défroques surannées, que j'ai pourtant savonnées de mon mieux, ne vous charme pas. S'il en est ainsi, saonnez-moi; dites que je suis un fripier, un rapetasseur de vieilles défroques latines (qui aime bien châtie bien); je ne me plaindrai pas, et je tâcherai de vous dédommager dans ma prochaine.

V.

Douai, le 29 avril 1854.

Mon cher D.,

\*54. Dans mon avant-dernière lettre, en parlant du verbe faire (1), j'ai allégué une opinion sur l'origine ou plutôt sur l'étymologie de ce mot, qui procède, selon qu'on en est convenu, du facere latin. En tant qu'il signifie effectuer, produire un fait, il n'y a pas de motif de s'opposer à cette filiation, quoique le calque ne soit pas d'une exactitude rigoureuse. Mais j'ai prétendu, et je maintiens, que dans d'autres cas notre faire provient du fari des Latins, dont il a la conformation et la signification: fari, faire, dire, s'exprimer, parler, etc.

Les exemples de l'emploi du verbe faire, comme succédané de dire, fourmillent chez nos vieux écrivains et poètes. Pour n'en citer que quelques-uns, je lis dans un lai du XIII esiècle (2):

« Vassal, fit-elle, ke gardez ça?»

Vassal, dit-elle, que considérez-vous là (quoi vous arrête)?

- (1) Voir la troisième lettre, p. 121, \*43.
- (2) Le lai del Désiré. Lais inédits des XIII° et XIV° siècles. Francisque MICHEL.

« Avoi beu fiz! fets Desiré. »

Hélas! beau-fils, dit Désiré.

« Sire, fet-il, entent a moi. »

Sire, dit-il, entens à moi (écoute-moi).

Voici un vers de ce même poème où faire est employé selon les deux différentes significations de fari et de facere:

« Sire, fet-il, faire l'estut. »

Sire, dit-il, faire cela convient (il le faut).

Sans remonter si haut, nous pouvions nous en tenir à l'autorité de Molière, qui a employé volontiers cette locution. Dans l'École des Femmes, Agnès raconte à Arnolphe l'entretien qu'elle a eu avec la vieille émissaire qu'Ergaste, son amant, lui a envoyée :

- « Moi, j'ai blessé quelqu'un? fis-je toute étonnée.
- » Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas,
- » Ma fille, ont un venin que vous ne savez pas.
- » --- Mon Dieu! j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, etc. »

Dans ce couplet, fis-je et dis-je, fit-elle et dit-elle, sont employés plusieurs fois, alternativement, et l'un pour l'autre.

A l'appui de ma thèse, j'ai oublié d'indiquer aussi affaire, qui n'est pas autre chose que l'infinitif latin affari, aparler, littéralement affaire, employé substantivement comme cela se pratiquait et se pratique encore pour beaucoup de verbes : boire, manger, souper, dormir, souvenir, départir, avenir, etc., etc. Nos anciens, à cet égard, n'avaient pas de scrupules, tout verbe au besoin était substantif.

Remarquons que ces locutions: avoir à faire et avoir affaire, ont chacune une signification bien distincte; avoir à faire, c'est avoir à effectuer, à exécuter une chose, un acte; faire, dans ce cas, répond à facere, efficere, et demande un régime direct. — Avoir

affaire est bien différent; affaire est un infinitif substantif, masculin autrefois, aujourd'hui féminin; c'est l'affari des Latins (affaire, aparler). On a affaire à son notaire ou avec son avocat; on va chez le ministre où l'on a affaire; on a affaire de quelque chose; on est retenu pour affaire, etc.; enfin, l'affaire est ce dont on a à parler, à causer, de même que l'avenir est ce qui est à venir, à arriver.

Enfin, le verbe refaire, et particulièrement son passif, être refait, sont souvent employés en langage familier, selon une acception toute autre que celle qui leur serait attribuée, comme signifiant faire, exécuter une seconde fois ce qu'on a déjà fait. De celui qui a essuyé des rebuffades, qui a rencontré des contradicteurs, des opposants, on dit, il a été refait.

\* 52. Revenons à notre patois, on n'y rencontre guère d'expression, de locution ou de tournure de phrase qui n'ait sa raison logique d'existence avec ses titres d'origine, et presque toujours ses états de service inscrits quelque part : il ne s'agit que de les chercher.

J'ai indiqué ailleurs (1) cette tournure de phrase qui, je crois, n'existe plus que dans nos contrées, avoir ker, avoir cher, aimer, chérir; avoir pu ker, avoir plus cher, préférer, tenir plus à cœur, aimer mieux. On retrouve cette locution chez notre bon Froissart. Messire Jean de Hainaut, qui prête secours et assistance à la reine d'Angleterre pour la ramener dans son royaume : « J'aurais plus cher, dit-il, » à renoncer à tout ce que j'ai vaillant, etc., que la bonne dame fut par-» tie sans comfort et aide. » (Chron., chap. XVII.) Dans un autre chapitre, où il est question du mariage de la fille du comte de Hainaut avec le roi d'Angleterre Édouard: « Parquoi, dit Froissart, » monsieur son frère le comte de Hainaut lui voulut envoyer une de » ses filles, car il l'aurait plus chère que nulle autre pour l'amour de » lui. » — Au XIV° siècle, La Boetie, l'ami de Montaigne, dans son discours de la Servitude volontaire : « Donc, celuy-là (Lycurgue), » avec ses loix et sa police, nourrit et feit si bien les Lacédémoniens, » que chacun d'eux eut plus cher de mourir de mille morts que de » reconnoistre autre seigneur que la loy et la raison. »

\* 53. Voici encore une manière de locution qui s'est conservée

<sup>(1)</sup> Remarques sur le Patois, § 67.

presqu'exclusivement chez nous : j'ai du pain pour moi manger, de l'eau pour moi boire, un lit pour moi coucher; c'est à dire, pour que je mange, pour que je boive, pour me coucher; — ils passent le temps à leurs amuser, plutôt que leur dépêcher; ils passent le temps à s'amuser, au lieu de se dépêcher, etc. — Dans le roman de Jean de Saintré: « Notre maître, dit le petit Jehan, c'est ma mère qui » m'a envoyé de l'argent pour moi esbanoier, » pour m'ébaudir, me divertir. Froissart, en ses Chroniques, dit: « On a donné des vi-» vres aux soldats pour eux nourir (pour se nourrir, pour s'entrote-» nir). — Et commencèrent ceux de dedans d'eux défendre (à se dé-» fendre). — La flaireur de la mer leur grieve (c'est à dire, l'odeur » de la mer les incommode).—Les autres se rendirent en prison, quand » ils virent que leur défendre ne leur pouvoit aider (quand ils virent » que se défendre ne pouvait les aider.) »

\*54. Crier s'emploie encore à Douai comme chez vous, mon cher ami, en qualité de verbe actif, et selon le sens de gronder quelqu'un, réprimander un enfant, un inférieur. Dans une citation que nous avons faite précédemment à l'intention d'un autre mot, nous avons vu que, « lorsque les enfants aux Sarrasins brayoient, les femmes les » escrioient et disoient : « Taisiez-vous, vez-ci le roy Richard. » (Joinville.)

Molière aussi a employé le verbe crier selon l'acception que nous lui donnons. Arnolphe, dans l'Ecole des Femmes, que nous citions tout-à-l'heure, fait des reproches à Agnès:

- « Ah! ah! si jeune encore, vous jouez de ces tours.
- » Petit serpent que j'ai réchaussé dans mon sein.

Agnès.

» Pourquoi me criez-vous?

ARNOLPHB.

J'ai grand tort, en effet.

Agnès.

- » Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. »
- \* 55. En français, brave, adjectif, signifie courageux, vaillant. Il signifie aussi honnête, probe, digne. Dans notre patois, il a conservé

une acception qu'il avait autrefois; nous disons être brave, pour être bien habillé; se faire brave, c'est mettre ses plus beaux habits, c'est se parer pour paraître avec avantage. « Ah! que malaisément se peut » garder, disoit un grand homme, une femme qui est belle, ambi» tieuse, avare, convoiteuse d'être brave, bien habillée, bien diaprée.»
(Brantôme, Femmes galantes.)

On fait venir le mot brave du latin bravium, qui proviendrait luimême du grec et désignait le prix qu'on donnait à celui qui avait remporté la victoire dans les jeux. « ... Omnes quidem currunt, sed » unus accipit bravium. » (Saint Paul, épitre aux Corinthiens).

On avait les substantifs braverie, braveté, que l'on emploie encore chez nous pour signifier luxe des vêtements, ostentation, magnificence. « Ces misérables, dit la Boetie, voient reluire les trésors du » tyran et regardent tous ébahis les raions de sa braveté, etc. » (Servitude volontaire.)

Tallemant des Réaux, parlant d'un courtisan qui dépensait beaucoup pour sa toilette, dit: « C'était un garçon fort bien fait, fort pro» pre, qui ne manquait pas d'esprit; tout ce qu'il put avoir de cette
» charge et tout ce qu'il pouvoit attraper, tout cela s'en alloit en bra» verie. » (Mém., historiette de Beaulieu Picard.) Autre part, Tallemant dit que « Madame de Nouveau étoit la plus grande folle de
» France en braverie; pour un deuil de six semaines, on lui a vu six
» habits; elle a eu des jupes de toutes les couleurs à la fois. »

Dans Molière, M. Josse, de *l'Amour médecin*: « Pour moi, je » tiens que la *braverie*, que l'ajustement est la chose qui réjouit le » plus les filles. » Dans la même pièce, Sganarelle dit à sa fille Lucinde: « Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes que » tu voies plus brave que toi? »

\* 56. Les mots franc et franchise ne s'emploient plus, franc que pour dire libre, exempt d'imposition, de charge, de dettes, de tare ou de taxe, et aussi pour entier et complet; franchise, selon une acception analogue, que pour signifier la qualité de ce qui est franc, sincérité, candeur, exemption, immunité, etc. Dans notre patois, ces mots ont conservé la signification qui répond à courage, valeur, hardiesse, intrépidité. De quelqu'un qui est hardi, qui s'expose sans crainte au danger, qui brave le péril, on dit qu'il est fin franc (fin pour extrè-

mement), ou qu'il est d'une franchise sans pareille. On retrouve chez les anciens écrivains ces mots avec une acception analogue à celle que nous leur donnons encore. La Boetie, en parlant des peuples soumis au gouvernement d'un tyran, dit: « Ils vont au danger quasi » comme attachés, tous engourdis, par manière d'acquit, et ne se senvent point bouillir dans leur cœur l'ardeur de la franchise qui fait » mépriser le péril et donne envie d'achapter par une belle mort entre » ses compagnons l'honneur et la gloire. »

\* 57. Cette région du corps à laquelle les modernes ont réservé exclusivement le nom de ventre, a continué d'être appelée dans nos villages panse ou plutôt panche, selon la prononciation wallonne. C'est que véritablement ventre est un terme générique qui désigne toute cavité à parois bombées arrondies, et destinée à contenir quoi que ce soit. La boîte osseuse qui contient le cerveau était le ventre supérieur; la cavité qui contient les viscères abdominaux, pour parler comme les anatomistes, était le ventre inférieur, qu'on appelle encore le bas-ventre; le thorax, ou la poitrine, où sont les poumons et le cœur, était le ventre moyen; on appelle même encore ventricules ou petits ventres les petites cavités qui sont dans le cerveau, dans le cœur, etc.

Dans cette phrase: Avoir du cœur au ventre, ce qui équivaut à ce que nos romantiques de brocante nous ont si souvent répété: « qu'ils ont un cœur qui bat dans leur poitrine d'homme, » ventre est dit pour poitrine, comme dans ce vers du poème de Parténopœus:

## « Ú le cuer de mon ventre trait, »

(Ou le cœur tiré, arraché de ma poitrine.)

Froissart raconte le supplice qu'on fit subir à sire Hue-le-Dépensier (Hugh Spenser), favori du roi Richard II d'Angleterre (1326): « .... Et après lui fut le cœur tiré hors du ventre et jeté au seu, par-» tant qu'il étoit saux de cœur et traître, etc. » (Chron., liv. Ier, partie Ire, chap. XXIII.)

Dans une traduction française du Roland furieux de l'Arioste, imprimée à Lyon en 1604, le traducteur (1) fait dire à Renaud: « Mais

<sup>(1)</sup> Gabriel Chapuis, de Tours.

» comme celuy qui eusse moins de soucy de me voir tirer le cœur » du ventre, laissoy aller le mien (mon cheval) sans guide et sans » gouvernement. »

Le mot ventre a été aussi employé par les anciens poètes, métaphoriquement, dans le sens de intérieur du cœur ou de l'âme, conviction, sentiment intime:

- « En ceste guise s'accordèrent.
- » Et tantost à Kalles mandèrent
- » Ce qu'il pensoient en leur ventre. »

(Rom. de G. Guiart, vers 1785.)

C'est à dire, ils s'accordèrent en cette façon, en cette opinion, et aussitôt mandèrent à Charles ce qu'ils pensaient en leur âme et conscience, au fond du cœur, etc.

Remarquons en passant que le pronom *il*, dans cette phrase, ce qu'il pensoient, n'a pas d's final; preuve entre mille que l's n'était pas employé comme marque du pluriel.

A ce propos, et puisque nous sommes dans ce département, je ne sais pas pourquoi je me refuserais à parler du nombril, que les bonnes femmes de chez nous appellent boudine, boudinette, sauf votre respect et sous le couvert de Froissart, qui, racontant que des soldats passèrent un gué, dit sans façon : « Ils étoient en l'eau jusques à la » boudine. » (Chron.) En langage plus sucré, on dirait jusques à la ceinture.

\*58. Ecraventer est un verbe qu'on emploie figurément pour dire écraser, éventrer, massacrer, fouler au point de faire crever. S'écraventer de travail, c'est se crever de travail, c'est faire des efforts audessus de ce qu'on peut; être écraventé, c'est être pressé, comme écrasé dans une foule ou violemment comprimé de façon à n'en pouvoir plus. — Au XVI° siècle, on disait accraventer. En parlant de Caligula, qui fit tuer, par un de ses officiers, Césonia, une des femmes qu'il avait aimées, et qui fit massacrer la fille de cette même Césonia, Brantôme dit: « Fiez-vous à ces gens; tant il étoit sanglant, hélas! » La pauvre femme fut ocçise d'un coup d'espée à travers le corps » par son centenier; et la fille brisée et accraventée contre une mu- » raille, qui ne pouvoit majs de la méchanceté de la mère. » (Femmes galantes.)

- \*59. Avachir s'emploie pour dire amollir le cuir, élargir, assouplir des chaussures, afin de les rendre plus aisées. Dans notre patois, cette expression s'emploie métaphoriquement, comme on l'employait autrefois pour signifier rendre poltron, abâtardir, amollir le courage. Je ne connais pas l'origine de ce mot, à moins qu'il ne provienne de vacca, vache. On dit quelquefois, poltron comme une vache, comme une vache rouge. Au demeurant, La Boetie explique comment les peuples s'abâtardissent, s'amollissent et sont rendus plus faciles à opprimer et à façonner au joug: « Les tyrans connoissent bien cela, » et voyans qu'ils (les sujets) prennent ce pli, pour les faire mieux » avachir encore, ils y aident-ils. » (Servitude volontaire.) On appelait vache ou bache, la pièce de cuir qui recouvrait les bagages sur les diligences.
- \* 60. Faire sa tête, pour dire n'en faire qu'à sa tête, à sa volonté, faire un coup de tête, est une expression nouvellement remise en usage dans certain monde. Nos anciens disaient, faire sa têtée. « Le comte » douta que l'écuyer ne fit sa têtée » (Froissart, Chron.); c'est à dire, le comte craignit que l'écuyer ne fit un coup de sa tête.
- \*64. Dans nos contrées, de quelqu'un, et surtout d'un enfant qui est remuant, pétulant, qu'on ne peut discipliner, on dit qu'il est solant. Un vocabulaire du patois lillois, récemment publié (1), indique ce mot qu'il écrit solent, et il le donne comme l'équivalent ou comme proche parent d'insolent. C'est, je pense, une erreur; chacun de ces mots a une signification tout à fait distincte et une étymologie différente. Solent est une sorte d'adjectif participe présent du verbe soler ou souler, rassasier, fatiguer (on trouve chez les écrivains du seizième siècle et auparavant, ce verbe écrit diversement, soler, souler, saouler).
- « Soulant, soulante, dit l'Académie. Adjectif, qui soule, qui rassasie avec excès. Terme vieux et bas. » C'est toujours l'Académie qui parle. Quoi qu'il en soit, solent n'est ni le synonyme ni le congénère d'insolent, lequel, comme chacun sait, est formé de la particule négative in et du latin solere, avoir coutume, suivre la coutume; c'est-à-dire que l'insolent est celui qui dit ou fait ce qui n'est

<sup>(</sup>l) Revue du Nord.

pas conforme aux coutumes, aux usages, à la politesse, enfin qui a des façons d'être ou de dire *insolites*, tandis que le *solant* est celui qui fatigue, qui obsède, qui *soûle* par la pétulance de ses actes et de ses paroles. Et nous disons solant au lieu de soulant, comme nous disons corage, soci, copagnie, boire et minger tout sin so, au lieu de courage, souci, compagnie, boire et manger tout son soul, etc.

- \*62. Madouiller est un verbe que l'Académie n'a pas admis; si elle l'eut enregistré, c'eut été comme on écroue un malfaiteur, et avec un signalement en conséquence. J'avoue qu'il n'a pas les apparences pour lui. Néanmoins, il est d'assez bonne souche et point suspecte. Madouiller, que nous employons pour signifier, manier d'une façon peu convenable, grossièrement ou maladroitement, est l'ancien verbe madouler, maudoler (male dolare). On rencontre dans les vieux écrivains maudolé, maudaulé, modolé, selon le sens de mal fait, mal ajusté, impoli, rustique, qui n'est pas raboté, qui n'a pas été façonné avec la doloire, ensin qui est mal dolé (male dolatus). Notre mot nicdoule, par lequel nous désignons un nigaud, un maladroit à tournure gauche, est, j'imagine, de cette famille (nec dolatus), non dolé, qui n'a pas été dégrossi.
- \*63. Souglout, en notre patois, veut dire hoquet, aspiration et mouvement de déglutition bruyante et involontaire. Il provient très vraisemblablement du latin singultus, sanglot. Mais il n'est pas moins probable que c'est l'ancien mot seglout, qu'on retrouve chez les écrivains français du XII<sup>e</sup> siècle. Dans le poème manuscrit, les Miracles de la B. H. V. Marie, il est parlé d'un personnage qui tombe dans la mer et que la mort engloutit comme un seglout:
  - « En mer chai et mort l'englout
  - « Tout autre si comme un seglout. »

On lit dans Ducange: « Seglout, frustrum quod in uno haustu » deglutitur, » c'est-à-dire, seglout, morceau qu'on avale d'un seul mouvement de déglutition.

\* 64. A Valenciennes, je crois, comme à Douai et autres lieux, roboler est une expression en usage pour signifier, murmurer contre, manifester par des murmures ou des grognements le désir ou l'intention de regimber, de se revenger. C'est le reboare des Latins, qui signifie directement remugir, répondre par un mugissement. Je vois, dans un Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, reboare traduit par resognier, résonner (ne pas confondre avec raisonner). On lit dans Froissart que « le roi dam Pietre de Castille » étoit si crueux et si plein d'horreur et d'austérité, que tous les hommes le doutoient, et ressoignoient et le haioient si montrer lui » osassent. »

A Lille, on dit roborer. Lisez les très divertissantes Chansons et Pasquilles (1) de M. Desrousseaux, qui manie mieux que personne l'idiome lillois, et vous verrez:

- « Infin, tout d'puis ch'temps-là, Charlotte,
- » Dins sin ménach' port' les culottes;
- » Ouand eun' fo elle a commandé
- » Sin pauvre homm' n'oss' pu roborer. »

(La singulière Séparation, Chanson.)

Dans un sens analogue, on dit aussi en patois rognoner, pour murmurer, rechigner, grogner, être grognon. On trouve cette expression encore employée au XVII° siècle. Le duc de Saint-Simon, à propos du procès de préséance qu'il soutenait avec quelques-uns de ses amis contre les prétentions de M. de Luxembourg, dit, en parlant de M. de Monaco: « Il y étoit ardent, sauf ses parties et sa bourse, en» core payoit-il bien en rognonant. » (Mémoires, t. I, Ch. XVIII.)

\*65. Anonner est un verbe français qui signifie parler, lire ou répondre en hésitant, comme en tâtonnant (Dictionn. de l'Acad.). Ducange dit que c'est l'ancien verbe aioner, qui viendrait du latin aiones, voulant dire, premiers rudiments, premiers éléments des lettres; et il remarque qu'en certaines localités aioner est la même chose que balbutier. «Aioner in quibusdam locis idem est ac balbutire. » Je ne sais sî je me trompe; mais, sauf le respect dû à l'autorité puissante de Ducange, je pense que la véritable étymologie du mot français moderne anonner est dans l'interjection des Latins an non? expression de doute, d'incertitude ou d'hésitation. Qu'en ditesvous? ai-je raison? an non?

\*66. Asier est un vieux verbe qui n'est plus en usage qu'en pa-

<sup>(1)</sup> Chansons et pasquilles lilloises. Lille, 1854.

- tois. Il signifiait et signific encore chez nous, faire ou fournir, procurer ce qui est nécessaire, faciliter l'aisance; s'asier, c'est se mettre à l'aise (V. le Glossaire Ducange, au mot aisamenta). Asier est le verbe français aiser, dont on n'emploie plus que le participe passé adjectif aisé. Cependant on a conservé le verbe fréquentatif composé rassasier, et les substantifs aise, aisance, et l'adverbe aisément.
- \* 67. Auchier est le verbe français hocher, qui signifie agiter, secouer, branler. On sait ce que c'est qu'un hochet. Dans nos contrées. à celui qui cherche à atteindre un objet, qui prétend se rendre possesseur de quelque chose que l'on croit qu'il n'obtiendra pas ou qu'on est décidé à lui refuser, on dit dérisoirement et comme en manière de défi : « Quand t'el l'aras, t'el l'aucheras, » quand tu l'auras, tu le hocheras; comme qui dirait : quand tu le tiendras, tu l'agiteras, tu le brandiras en signe de victoire et de réjouissance. Je retrouve dans une traduction (XVe siècle) de la Chronique latine de Guines et d'Ardres (1), notre hauché ou hauchié employé métaphoriquement dans le sens de animé, agité, tenu en éveil par une passion; le texte latin porte: « Sed ideo cum pater suus, dùm adhuc » adolescentes degeret annos Herredus, circa canes studiosissimus » fuerit in venando, et propter idem studium pater ejus quando » que sumno consurgeret diliculo, etc. » Ce passage est ainsi traduit: « Mais pour ce que au tems de sa jeunesse (d'Herrede), son père » qui etoit fort auchiez à la chasse et déduict ez chiens, et pour ce » vacquier et entendre se levoit aucunes fois bien matin.»
- \* 68. Estomaquer, être estomaqué, sont des expressions assez anciennes, et dont l'origine ou l'étymologie n'est pas douteuse. Chez nous, elles ont dévié de leur primitive et légitime signification; nous les employons pour dire frapper, être frappé d'étonnement, être surpris, comme suffoqué par l'annonce d'une nouvelle ou l'explosion d'un événement. On comprend, du reste, comment, par une inclination instinctive vers la métaphore, on a pu être amené à comparer l'impression produite par une nouvelle saisissante, ou l'arrivée d'un événement inattendu, à l'effet d'un coup reçu dans l'estomac. Ce-

<sup>(1)</sup> Chronique de Guines et d'Ardres, par Lambert, curé d'Ardres (918—1208). Edité par le marquis de Godefroy Menil-Glaize. Un vol. in-8°. Paris, 1855, p. 224.

pendant, nous devons reconnaître qu'il y a abus. — Estomaquer, être estomaqué, descendent bien évidemment du latin stomachus et stomachari. Or, stomachus signifie proprement colère, courroux, indignation, dépit, humeur, mécontentement. C'est dans ce sens du moins que les écrivains de l'antiquité l'ont employé. Cicéron dit : « Stomachum alicui movere; » exciter la colère de quelqu'un, l'irriter. « Que mihi majori stomacho fuerunt quam...» cela m'a plus ému, plus révolté que... In stomacho, dans le dépit, etc., etc. Quintilien, par antiphrase, a employé stomachus dans le sens de bonace, résignation, patience, et à l'exemple du rhéteur latin, le lexicographe du XIV° siècle traduit stomachus par buonens (1).

Le verbe stomachari, aussi chez les auteurs latins, signifie s'impatienter, se dépiter, s'emporter, s'indigner, se tourmenter. « Stomachari cum aliquo (Cicéron), » s'emporter contre quelqu'un. — « Videbam Philippum stomachantem (id.), » je voyais Philippe en colère, furieux, hors de lui. — « Stomachor omnia (id.), » tout m'irrite, etc. Ajoutons que notre lexicographe du XIV° siècle, que je citais tout-à-l'heure, traduit stomachari par torcier, être tourmenté (2).

Estomaquer et être estomaqué n'avaient donc pas la signification que nous leur donnons aujourd'hui, et même ces expressions étaient encore employées à la fin du XVIe siècle, selon leur primitive et régulière acception. Brantôme raconte comment la dame Maria d'Avalos ayant été surprise avec son amant le comte d'Andriane par son mari, le prince de Venouse, celui-ci les fit massacrer par des gens apostés. « Il y eut, dit-il, des parents de ladite dame morte qui » en furent très dolents et très estomaqués (très irrités). » A un autre endroit du même livre, les Femmes galantes, on lit: « J'ai » connu une très grande dame, laquelle ayant veu un jour sa fille, » qui estoit une des belles du monde, estre en peine à cause de » l'amour d'un gentilhomme, dont son frère estoit estomaqué (con- » trarié, fâché, vexé), entre autres discours que la mère lui dit: Eh! » ma fille, n'aimez plus cet homme-là; il a si mauvaise grâce, il est » si laid, il ressemble à un vrai pâtissier de village. La fille s'en mit

<sup>(1)</sup> Voir le Vocabulaire latin-français, n° 2379.

<sup>(2)</sup> Ibid., nº 2380.

» à rire et mocquer et applaudir au dire de sa mère et l'advouer pour » semblable de pâtissier de village. »

\* 69. Des dictons, des proverbes, des adages, des jeux de mots ont pris cours selon les idées régnantes, les modes, les mœurs, les industries, etc. Le régime féodal, l'héraldique, la fauconnerie, la cour, les professions, les coutumes diverses ont fourni matière à une foule de locutions.—Dans les temps où la religion était l'hypomochlion de la société, le point de départ et le point aboutissant des sentiments, des idées, des mœurs, du régime de vie; quand le peuple vivait par et pour l'Eglise, élevé dans son atmosphère, nourri dans son giron, il était tout naturel qu'il y prît son langage. De là cette multitude de locutions qu'on emploie encore journellement et souvent sans songer à leur origine. Je ne veux vous en citer que quelques-unes, mais des plus vulgaires.

On n'est pas prophète en son pays. Cela signifie que ce n'est pas dans son pays qu'il faut s'attendre à être apprécié selon ses talents ou ses mérites. Cette locution a sa source dans les livres sacrés. Des exemples plus ou moins fameux n'ont que trop souvent, depuis Jérémie, confirmé la vérité de ce dicton proverbial. Le prophète d'Anathoth dit lui-même qu'il fut persécuté par ses concitoyens; non seulement ils ne voulurent pas l'écouter (noluerunt audire verba mea...Propterea dicit Dominus ad viros Anathoth, etc.), mais ils formèrent plusieurs fois le dessein de l'assommer à coups de bâton et de l'empoisonner.

Avoir bon dos, c'est être, ou du moins, être supposé capable de supporter le fardeau dont un autre ne veut pas être chargé; faire quelque chose sur le dos de quelqu'un, lui mettre une affaire sur le dos, c'est vouloir le rendre passible des frais ou des inconvénients de ce dont on profite, c'est lui imputer la responsabilité d'une iniquité, d'une mauvaise action. Ceux qui usent de ces façons de parler ne se doutent guère qu'ils font un emprunt au Psalmiste: « Supra » dorsum meum fabricaverunt peccatores, prolongaverunt inivaluitatem suam, » les pécheurs ont fabriqué, forgé sur mon dos, ils ont prolongé leur iniquité.

D'autres fois aussi, et selon une intention analogue, on dit dérisoirement d'un homme sur la complaisance, la mansuétude ou la longanimité duquel on croit pouvoir compter pour en abuser, c'est un quoniam bonus. Ce propos est non-seulement une lâcheté, une impertinence et un manque de charité, mais c'est aussi une profanation, puisque c'est employer dérisoirement et à malintention ces paroles de l'Écriture: « Confitemini Domino, quoniam bonus » (Ps.), nous avons confiance dans le Seigneur, parce qu'il est bon.

Ne pas donner ou ne pas jeter sa part aux chiens, pour signifier qu'on ne renonce pas, qu'on ne dédaigne pas de participer à quelque chose; cela est bon, ou cela n'est pas bon à donner aux chiens; dans une lettre bien connue de M<sup>mo</sup> de Sévigné: « Donnezvous votre langue aux chiens? » c'est à dire, renoncez-vous à deviner; ces locutions sont la traduction parodique d'un verset emprunté à une strophe de la prose chantée le jour de la fête du St-Sacrement:

| Ecce panis Angelorum,      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| •                          | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |  |
|                            | • |   |   | • |   | • |   | • |   |  |
| Non est mittendus canibus. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Voilà le pain des Anges,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| •                          | ٠ | • |   |   | • | ٠ | • | • | • |  |
| ٠                          | • | • |   | • |   |   | • |   | • |  |

Pain qui n'est pas à jeter aux chiens.

C'est à dire :

\* 70. Après le premier péché, quand l'homme eut goûté le fruit de l'arbre de la science et qu'il prétendit être son maître et sa providence à lui-même, le Seigneur lui a dit : « In sudore vultûs tui » vesceris pane tuo... Cum operatus fueris terram, non dabit » fructus suos, sed spinas et tribulos geminabit tibi. » C'est comme qui dirait : va donc maintenant, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, tu travailleras, tu tribouleras, etc. Cette traduction pourra bien vous paraître quelque peu sommaire; cependant, mon cher ami, vous allez voir qu'elle contient le sens et l'esprit du texte.

Qu'est-ce que c'est que tribouler? C'est un verbe fort ancien qui est resté dans notre patois, et qui signifie s'agiter dans des embarras, se tourmenter, se démener, se donner du mouvement pour se tirer des peines et des difficultés de la vie. Tribouler s'employait selon les divers modes de conjugaison. Des lettres rémissoires de 1379 portent : « Regnault de Villiers, renommé d'être usurier et grever, tribouler » et domager le menu peuple, etc. » Dans cet exemple, tribouler est verbe actif et répond à la signification de vexer, tourmenter. Dans d'autres lettres rémissoires d'une date postérieure, il est neutre : « Ainsi comme le suppliant tribuloit et demenait ses mains parmi » ledit coffre, etc. (An 1402). »— « Cellui deffunt triboula et fit tant » par son malice qu'il fit excommunier le suppliant. » (An 1410.)

Le Psalmiste a dit : « Et perdes omnes qui tribulant animam meam, » et vous perdrez tous ceux qui triboulent (qui tourmentent) mon âme.

Tribouil, triboulis, triboulement, substantifs, se retrouvent dans Froissart avec la signification de trouble, tribulation: « Quant on étoit si en tribouil en Angleterre, » etc.

La langue française a conservé le mot tribulation, qui exprime l'idée de tourments, afflictions, embarras, adversités, inquiétudes, chagrins, agitations, enfin tous ces ingrédiens qui servent d'assaisonnement à la vie de l'homme depuis la chute d'Adam.

La souche de ces expressions, tribouler, triboulis, tribulation, est le latin tribulus, lequel, comme chacun sait, veut dire, chardon, ronces, épines, herbe épineuse, etc. Ne dit-on pas encore en français de quelqu'un qui est dans l'anxiété de l'incertitude ou qui est inquiet de l'issue d'une affaire : il est sur les épines? Un philosophe du boulevard a défini la vie : un sentier rempli de ronces (tribulis) et d'épines. Un autre moraliste de même acabit a dit que l'oreiller du remords est rembourré d'épines.

Enfin, tribouler et tous les mots de cette famille emportent l'idée de trouble de l'esprit ou d'actes désordonnés. Le fou de François I<sup>er</sup> se nommait Triboulet. Je crois que gribouiller, gribouillage ne sont qu'une extension ou une transformation de tribouler, tribouillage; il n'y a eu que le t à changer en g. Ce sont de ces transfigurations qui ne sont pas rares dans l'histoire des mots de la langue; et cela nous donne raison du nom de gribouil, celui qui se jette dans l'eau peur de la pluie, et de tous les gribouils qui tribouillent sur cette

terre où les chardons, les ronces et les épines ont continué de prospérer depuis les premiers temps du monde.

La ressemblance de conformation orthographique fait penser à notre triboulette, sorte de pot ou de mesure avec laquelle on sert à boire aux familiers du cabaret. Cependant, triboulette a une toute autre origine; ce mot est formé de la particule tri ou tré, exprimant l'excellence, le superlatif, et de boulette ou bowlette, issue de l'allemand, du flamand ou de l'anglais, bowl, en français bol: « Bol, s. m., est une altération du mot anglais Bowl. Coupe, vase demisphérique qui sert à prendre certaines boissons, etc. » (Dictionn. de l'Acad. franç.)

\* 74. Pour terminer cette lettre déjà trop longue, mon cher D., je désire vous soumettre mon opinion sur l'étymologie d'un mot qui certainement ne figure pas au Dictionnaire de l'Académie, quoique dans ces derniers temps ce mot ait été, je ne dirai pas-anobli ni ennobli, mais rendu presque parlementaire, attendu la circonstance : c'est blagueur, dont je veux parler. — Qu'est-ce qu'un blagueur? On me répond, c'est celui qui dit ou fait des blagues. Mais qu'est-ce que c'est que blaques? Au physique et plastiquement, ce sont de petits sacs, de petites outres en cuir, en vessie ou en étoffe quelconque destinées à contenir le tabac des fumeurs; et métaphoriquement, ce sont des discours, des phrases ou des paroles plus ou moins retentissantes, mais creuses et sans consistance. Vous paraît-il invraisemblable que blaque procède de flasque ou flaque? Il n'y a que la première lettre à changer. On appelait ainsi une espèce de sac, d'outre ou de besace de cuir ou de toile, et même on a conservé le nom de flasque pour désigner le sac où le chasseur met ses munitions, poudre et plomb.

Toujours est-il que la qualification de blagueur (vaniloquus, vaniloquens des Latins), correspond à peu près à celle de borderes ou bourdeur de nos anciens, celui qui conte des bourdes, des sornettes (dans le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, je vois vaser traduit par borderes), et avec un peu de complaisance aussi, ne peut-on pas admettre que de gourde on a sait bourde?

Après tout, je ne tiens pas plus que de raison à ces hypothèses. Mais ce que vous ne pourrez vous refuser à admirer avec moi, c'est l'analogie de destinée qu'ont eue certains mots. — Froissart nous a conservé ces paroles que je ne sais quel seigneur adresse à un autre personnage:

« Va, tu n'es qu'un bourdeur! »

Et de nos jours, M. Proudhon, qui n'a pas toujours dit si vrai, a jeté du haut de la tribune à ses bons amis cette apostrophe mémorable:

« Allez, vous n'êtes que des blagueurs! »

Croyez bien, mon cher D., que je ne suis ni l'un ni l'autre de ces gens dont parlent Froissart et M. Proudhon, quand je vous prie d'agréer l'assurance de mon affection et de mon dévouement.

## VI.

Du 1er septembre 1854.

Mon cher D.,

\*72. Il est à remarquer que ce qui fait un des caractères propres aux ouvrages du moyen-âge, peinture, sculpture, architecture, c'est le soin minutieux des détails et de tout ce qui peut contribuer à compléter l'expression pour traduire les sentiments et indiquer les intentions: tout se tient. Il en est de même à l'égard du langage parlé. Nous avons déjà signalé plusieurs locutions ou mots de la vieille langue dont le sens ou le pittoresque était complété par l'adjonction ou la greffe de syllabes, de particules significatives; nous avons, entre autres, cité précédemment notre expression guimorce, qui est le mot

amorce ou morce (mordere, mordre, supin morsum), auquel nous avons ajouté la particule gui, nom de la glu, de manière à compléter le sens de la locution et à indiquer le but final de l'objet dont on parle, qui est de faire s'empêtrer dans la glu ceux qui viennent mordre à l'appât.

Voici encore un exemple de ces mots composites et de signification complexe en usage dans notre patois. Nous appelons hape schars un avare avide, un grippe-sous, celui qui est âpre au gain et qui hape tout ce qu'il peut. —Or, eschars signifie avare, celui qui épargne: « Et » fut de son temps, dit Froissart, le plus eschars que l'on scût. » — Escarseté signifiait épargne, avarice. Par cette ajoute de hape, qui peint l'action, et en disant hape schars, nous avons donné plus de force significative à l'expression.

Piésente est aussi un mot composé qui chez nous signifie sentier, ruelle, petit chemin étroit, qui n'est pas plus large qu'il ne faut pour y mettre le pied. Dans nos vieux écrivains, on rencontre assez fréquemment le mot sente, qui est la traduction du latin semita. Dans le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, je vois semita traduit par sente. On disait en manière de diminutif, sentelle, sentelette, sentine. Une sente laronnesse était un chemin dérobé. Je pense que le mot français sentinelle, celui qui est commis à la garde d'un poste, d'un chemin, en provient, et par une extension ou comparaison peu congrue, on appelle sentinelles ce qu'on rencontre aux abords des sentines ou des ruelles étroites.

A propos de chemin, remarquons que pour dire une route, un chemin, en patois nous disons quemin, et pour cheminée queminée, comme les Picards. Je trouve dans Rabelais, au chapitre XXV, intitulé: « Comment nous descendîmes en l'île d'Odes, en laquelle les chemins cheminent, » je trouve, dis-je, ce mot écrit de deux façons : chemin et quemin. Il est vrai que notre joyeux curé n'écrit quemin que lorsqu'il parle de la route de Péronne à Saint-Quentin: « J'y re-» congneu, dit-il, pareillement le vieux quemin de Péronne à Saint-» Quentin, et me sembloit quemin de bien, de sa personne. » C'est sans doute par égard pour l'idiome picard, puisque partout autre part il écrit chemin.

\*73. Au demeurant, il n'est pas rare de rencontrer chez les an-

ciens écrivains des exemples de ces sortes de variantes pour l'orthographe d'un même mot dans le même livre, dans la même page, voire dans la même ligne. C'est ainsi que dans mon vieux Vocabulaire latin-français, je rencontre manoa et manica, qui signifient une manche, une manche d'habit, une mitaine, traduits l'un et l'autre par mance; et manubrium, signifiant un manche d'outil, la poignée d'un instrument, est traduit par manche. Des gens qui trouvent des raisons à tout, diront que cette différence d'orthographe impliquait peut-être une différence ou une variante de prononciation, afin d'éviter l'équivoque. Mais quelle explication donnera-t-on pour cet autre exemple que je trouve dans ce même Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, où amussis, qui signifie régle, équerre, niveau, est traduit par plons à macon, c'est à dire plomb ou niveau qui sert aux maçons; et cementarius, maçon, celui qui emploie le ciment, est traduit par machon?

Après tout, mon cher ami, la question sur le mode de prononciation et d'accentuation et ses variations, est et sera toujours, j'en ai peur, sujette à contestation. Il aurait fallu et il faudrait, pour s'étayer dans cette étude, qu'à chaque époque, pour chaque dialecte, un contrôleur juré, un greffier, un savant eut pris le soin de consigner les lois conventionnelles de la prononciation et d'indiquer par raison démonstrative le geste ou l'action physique des lèvres, de la machoire, de la langue ou du larynx, correspondants à tel ou tel son ou voix, à tel ou tel signe représenté par l'écriture, ainsi que le fait le professeur de philosophie de M. Jourdain. Mais ce soin, par impossible, eut-il été pris, que nous n'en serions pas plus avancés. On a parlé avant d'écrire. La multiplicité, la variété infinie des dialectes, la diversité des modes d'articulation qui tient au génie, au goût, à l'organisation, aux mœurs, au sentiment phonique des divers pays et contrées, font que l'on n'aurait abouti qu'à un dédale inextricable, ou plutôt à un chaos logomachique comparable à celui dans lequel les ouvriers de la tour de Babel ont fini par patauger.

Je pense, sauf votre meilleur avis, que pour l'histoire de la langue et de ses variations, ce qu'il y a de mieux à faire d'abord est d'observer exactement et simplement les faits, les noter, les classer avec précision pour les comparer, sans viser prématurément à d'autres résultats que ceux affirmatifs ou négatifs qui découlent naturellement de l'observation ou de la comparaison, mettant de côté, ou tout au moins ajournant les idées préconçues et hypothétiques, les préméditations, les entichements systématiques; enfin suivre la méthode qui seule a réussi pour l'étude et l'avancement des sciences physiques.

Qui est-ce qui nous dira comment se prononçait maçon, macon, machon, dont nous parlions tout à l'heure; musser, cacher, que je vois écrit tantôt mucer, mucher, mussier, mucier? comment amonceler, qu'en patois nous prononçons amoncheler. et que notre lexicographe du XIV° siècle écrit amonceler, quoique quelques lignes plus bas il traduise exagere par démoncheler (1)? comment muable (mutabilis), que je trouve écrit muaule, muavle, muable? comment gant (chirotecha), que nos anciens écrivaient wants, ainsi que prononcent encore les Brabançons? et février, Lefevre, qu'on a écrit féburier, Lefebure, Lefeure, etc., etc.?

\*74. Quant aux voyelles, c'est bien une autre affaire. Comment s'arrangeait-on, par exemple, de l'u et de l'o? Assurément, la tradition pratique a bien son utilité, mais c'est un guide auquel on ne peut se fier sans réserve. Ainsi, faut-il croire que l'on prononçât comme on écrivait autrefois corage, covrir, boteux, ainsi qu'on prononce encore en patois, mais qu'on prononce et qu'on écrit en français de nos jours courage, couvrir, boiteux? Pourquoi donc cou, dos, sou, qui se sont écrits col, dours, sol, se prononcent-ils en français cou, dos, sou, tandis qu'en notre patois ils se disent co, dous, sou, etc. Peut-être n'en savez-vous rien, mon cher ami, ni moi non plus; au demeurant, c'est savoir beaucoup que de savoir qu'on ne sait pas, et il n'y a pas de honte à dire après Socrate : « Ce que je sais le mieux, » c'est que je ne sais pas. »

Pour en revenir au sujet des variations et des vicissitudes que l'u en particulier et l'o ont subies, et sans parler des temps où le v et l'u étaient représentés par le même signe écrit, disons que la voyelle u est d'une phonation sourde, et ce semble, assez réfractaire et répugnante aux étrangers, car il n'y a guère qu'en français, que je sache, qu'on lui donne le son qu'indique si plaisamment le professeur de

<sup>(1)</sup> Vocabulaire latin-français du XIV siècle, nº 945.

philosophie de M. Jourdain: « La voix u se forme en approchant les » dents sans les joindre entièrement, et en allongeant les lèvres en » dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout » à fait: u... Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la » moue; d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous » moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que u. » Il n'y a qu'à entendre parler dans notre langue les Anglais, les Allemands, les Italiens pour juger du malaise qu'ils éprouvent à prononcer notre u. En effet, il est si peu favorable à l'émission de la voix, que nos professeurs de chant ont renoncé à l'appellation de la note ut, et qu'ils lui ont substitué celle de do qui, si elle n'est pas beaucoup plus sonore, est au moins plus agile et s'articule plus facilement.

Selon toute probabilité, autrefois l'u, dans la plupart des cas, se prononçait ou. Je ne sais depuis quand on s'est mis à dire u. Je pense que cette réforme ne date guère de plus loin que le XVI° siècle. Toutefois, au temps de la reine Marie de Médicis, l'usage en était déjà assez établi pour qu'il fût ridicule de dire ou au lieu de u; témoin M<sup>me</sup> de Bautru, femme du conseiller au Grand Conseil : elle se faisait appeler M<sup>me</sup> Nogent, nonobstant son mariage, et la raison qu'elle en donnait, au dire de Tallemant des Réaux, est qu'elle ne voulait pas être appelée M<sup>me</sup> Bautrou par la reine Marie de Médicis, qui prononçait le français à la manière des Italiens.

Malherbe reprochait à Racan de faire rimer qu'ils ont eu avec vertu ou battu, parce, disait-il, qu'on prononçait à Paris le mot eu, participe passé du verbe avoir, en deux syllabes, é-u. Du reste, cette dernière façon de prononcer é-u existe encore chez le peuple à Paris. Voici, sur cette ancienne prononciation parisienne, une autorité qui mérite d'être recueillie; elle prouvera en même temps que la voyelle o aussi, dans beaucoup de cas, sonnait ou. Balzac écrivait à Chapelain: « Dites-moi si vous approuvez la prononciation de Paris, qui » coupe la monosyllabe eu: j'ai é-u, il a é-u, et qui rend Rome, » lionne comme ils sont écrits, tandis que toute la France prononce » Roume, lioune. » (Lettre de Balzac à Chapelain.)

\*75. M<sup>me</sup> de Barré, belle-sœur de Conrart, fort jolie femme, mais qui ne se piquait pas de parler selon les ordonnances de la docte cabale, un jour qu'elle était à se promener avec Conrart et Sapho (nom poétique de M<sup>lle</sup> de Scudéry) et autres beaux-esprits, s'avisa de dire : J'ai été norie.— « Il ne faut pas dire cela, lui dit Conrart, d'un ton ma-» gistral; il faut dire nourrie. »

Dans nos contrées, on prononce encore à la façon de M<sup>me</sup> de Barré; nous disons norir, noriture. Ce que nous appelons noretier, noretière, est ce qu'en France on appelle nourrisseur, nourrisseuse, les personnes dont l'industrie est d'élever des bestiaux, et qui font commerce des produits de ces animaux. — A Douai, un norrechon est un nourrisson.

Chez les plus vieux écrivains français, on trouve écrit diversement nurrir, norrir, nourir:

- « Li mien baron nurrit vos ai longtemps. »

  (Chanson de Roland.)
- De Carlemagne sun seignor ki l'nurrit. »

(Id.)

« De mon nevou ke j'avoie norri. »

(Gérard de Vienne.)

Dans le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, je vois editus traduit noris,—educare, nourir,—educatio, nourrechon,—alimonia, noreture,—alumpna, noretière, etc. Y avait-il une manière de prononcer unique, malgré la diversité d'orthographe, et quelle était-elle?—Au XVIe siècle, Montaigne, La Boetie, Rabelais, Charron, écrivent nourrir, nourriture.

A cette occasion, remarquons que ce n'est que depuis assez peu de temps que ces expressions nourrir, nourriture, ont été restreintes exclusivement à ce qui concerne les aliments, le boire et le manger; autrefois elles avaient une acception plus complexe, elles s'entendaient de ce qui a rapport à l'éducation morale, physique, intellectuelle, et aussi de ce qui concerne l'élève et l'entretien des animaux, voire même de la culture des végétaux. Montaigne, parlant des divers usages des peuples concernant l'entretien des ongles et de la chevelure, dit: « Il y a des pays où l'on ne coupé en toute la vie ny » poil ny ongles; ailleurs où l'on ne coupe que les ongles de la » droite, celles de la gauche se nourrissent par gentillesse, ou ils » nourrissent tout le poil du côté droit tant qu'il peut croistre, et

» tiennent raz le poil de l'autre costé; et en voisines provinces, celle-» cy nourrit le poil de devant, celle-là de derrière et rasent l'oppo-» site. » (Essais.)

Voici nourriture dans le sens d'éducation, de coutume : « La na-» ture de l'homme est telle que naturellement il tient le pli que la » nourriture lui donne. » (La Boetie, Servitude volontaire.)

\*76. Chez nous, mouser signisie bouder, saire la moue, murmurer, parler à voix basse ou inintelligiblement, comme celui qui n'ose pas se plaindre ou manisester sa mauvaise humeur. C'est un exemple de la prononciation de l'u en ou. Muser, en français, ne signisie plus précisément la même chose que notre mouser; cependant, c'est le même mot disséremment prononcé, et ils proviennent tous deux du latin musare. Dans le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle que je cite souvent, je trouve musitare traduit runer, qui signisiait murmurer, grogner. W. Briton, dans son Glossaire étymologique, dit: « Musitare verbum est frequentativum, frequenter musare. » Est autem musare idem quod dubitare vel cum silentio murmurare... Musat qui murmurat (1). »

Selon le sens de *muser*, comme on l'entend maintenant en français, bagnauder, perdre son temps à des riens, s'attarder, nous disons, nous, s'amuser (ad musare). Dans ce cas, l'u ne se prononce pas ou. A celui qu'on envoie en commission, on dit : allez, dépêchez-vous, ne vous amusez pas.

\*77. Acouveter ou acoveter, l'un et l'autre se disent en patois et s'écrivent dans nos vieux auteurs. Acouveter donc, être acouveté, est une expression en usage dans nos pays; elle emporte l'idée de couvrir complètement, inopinément et par surprise, comme quand on est pris sous un filet, sous un éboulement. Acouveter, quoique d'origine étymologique différente, répond assez bien au sens de acclapare, verbe de la basse latinité, qui signifie couvrir, enterrer, comme dans cette phrase: « ...Quondam tanta fuit nix... quod oc-» cupavit et acclapavit fere duo millia ovium (Inquisit. an. 1268, ex schedis Pr. Mazanges); c'est à dire, autrefois la neige fut si grande... qu'elle couvrit et acouveta (enterra) deux mille moutons.

<sup>(1)</sup> Manusc. nº 82 du Catalogue des Mss. de la Bibliothèque de Douai.

Vous connaissez ce dicton proverbial de nos contrées : « Si le ciel tombait, il v aurait bien des alouettes acouvetées. »

On retrouve dans les vieux poètes français acoveter ou acouveter, selon le sens de couvrir, barder, revêtir.

> « Et fut trestout de fer acoveté. » (Agolant, p. 163.)

« Cors et cheval avoit acoveté. »

(Ibid.)

## Et dans le poème de Guillaume Guiart :

- « Les champs de sanc acouveter,
- » Gens genchir destriers regeter, » etc.
- \*78. Les accidents arrivés à la prononciation et à l'orthographe ont été pour beaucoup dans les diverses fortunes et vicissitudes que les mots ont eues, et cela a fait tomber beaucoup de ces mots dans le domaine du patois. Nous avons, par exemple, truc, qui signifie adresse, finesse, facon adroite de pratiquer une chose. On dit de quelqu'un qui est adroit, qui a le tour (le chic, comme on dit maintenant), qui sait la manière de s'y prendre : il a le truc. C'est le vieux mot trut, qui signifiait tour, finesse, adresse. Témoin ce passage d'un ancien poète français, auteur de l'Histoire de Jean IV, duc de Bretaqne:
  - « François prenoient trop divers noms
  - » Pour faire paour aux Bretons;
  - » Mais ils savoient plus de viel trut
  - » Que vueille truie qui est en rut. »

C'est à dire, les Français prenaient beaucoup de noms divers pour faire peur aux Bretons; mais ils (les Bretons) savaient plus de vieux tours qu'une vieille truie qui est en rut.

Notre expression patoise druguin ou drukin, faire quelque chose en drukin, signifie agir en cachette, comme un sournois, comme un fourbe. Il me paraît vraisemblable que druquin a une origine analogue à celle de notre truc, et qu'il n'est que la prononciation altérée de trutin, qui signifiait menteur, imposteur, fourbe. C'est le

mot de basse latinité trutinus. « ... Unde passim vox hæc usurpatur pro mendaciorum confictoribus, » etc. (1).

On prononce assez volontiers dans nos contrées sarge pour charge (onus); c'est que nous avons conservé la marque orthographique originaire du mot latin sarcina ou sarcia, qui signifie fardeau, charge, bagage. Dans des lettres rémissoires de l'an 1397, on lit: « In sex paucas mensuras frumenti, vix facientes sarciam unius » animalis; » c'est à dire en français, six petites mesures de froment faisant à peine la charge d'un seul animal.

En notre patois aussi, trou, ouverture, se prononce trau, ainsi qu'on le trouve écrit chez les vieux écrivains:

« Grant trau r'a fait en son écu. »

(Partonop., vers 3004.)

- « Dont ne laissa bois ne plaiscie,
- » Haie ne champ, trau ne buisson. »

(Roman de Renart, vers 994.)

\*79. Les besoins de l'homme en société, concernant les choses essentielles à la vie, comme ce qui regarde les ressources du langage, ont été dans tous les temps à peu près les mêmes : rien de nouveau sous le soleil, il y a longtemps que Salomon le sage l'a dit. A Douai, on fait assez fréquemment usage d'une sorte d'interjection, afin de provoquer l'attention et l'assentiment en invoquant le témoignage confirmatif de la personne à qui l'on s'adresse : émon? ou estmon? qui correspond à est-ce vrai? n'est-il pas vrai? qu'en dites-vous? assurément, donc. Par exemple : J'ai fait tout mon possible, émon? on ne doit pas m'en demander davantage. — Vous y viendrez, émon? Cela revient à dire : j'ai fait tout ce que je pouvais certainement, — vous y viendrez, n'est-ce pas?

On rencontre cette locution chez les anciens écrivains et jusque dans le XVI<sup>e</sup> siècle; je crois même l'avoir aperçue en quelqu'endroit de Molière. Brantôme ne se fait pas faute de l'employer: « C'est mon » vraiment, ne vous en pensez pas moquer, »—c'est certain, vraiment, ne pensez pas vous en moquer.

Desperriers emploie l'interjection mon dans le sens de donc, je

<sup>&#</sup>x27;(1) Voir le Glossaire de Ducange, au mot trutinus.

vous prie. Il rapporte qu'une femme qui sollicite auprès de l'évêque du Mans pour faire recevoir son fils à la prêtrise, quoiqu'il soit eunuque, voulant raconter comment cela est arrivé, dit: «Agardez mon, » monsieur, quand il étoit petit, il cheut du haut d'une échelle, et » se rompit..., » etc. (Nouv. XVII). —Autre part, Desperriers transcrit un dialogue assez plaisant entre une femme de chambre et la dame qui voulait l'engager à son service : «Et comme la bonne chambrière qui disoit à celle qui l'alouoit : — Voyez-vous, madame, je » vous servirai bien, mais...—Quel mais? disoit la dame. — Agardez » mon, disoit la garse : j'ai les talons un petit courts; je me laisse » cheoir à l'envers; je ne m'en saurais tenir; mais je n'ay que cela en » moy. » (Nouv. XLVIII.)

Dans le discours des bonnes gens de nos contrées, particulièrement à Valenciennes, savez est une sorte d'interjection dont on use assez fréquemment comme invitation ou avertissement pour appeler l'attention et la raviver. Savez est un moyen oratoire analogue à l'écoutez dont sont parsemés les comptes-rendus des Chambres anglaises. Votre Froissart, dans ses Chroniques, dit sachez. « Le roi » anglois, sachez, avoit si grand désir de sa besoigne avancer, qu'il » lui convenoit poursuivre et attendre toutes les volontés et désirs du » duc son cousin. »—« Quant tous furent là venus, sachez que la ville » fut grandement pleine de seigneurs. »

\*80. On cultive dans les environs de Douai, notamment dans les terrains noirs et marécageux du village de Sin-le-Noble, une sorte de rave ou raifort gris, connu ici sous le nom de rémola ou remoulat, et qui se vend par bottes au marché aux légumes. Cette racine, dans sa primeur, est admise en qualité de hors-d'œuvre sur la table du riche. Et puis, comme elle est peu coûteuse et d'ailleurs très savoureuse et aiguisant l'appétit, elle commence vers le mois de mai et continue pendant quelque temps à faire partie intégrante de la nourriture du pauvre et de l'ouvrier, qui en assaisonnent le pain du déjeûner et du goûter. Je me suis quelquefois demandé d'où pouvait provenir ce nom de remolat, que je n'ai rencontré dans aucun vocabulaire ni dictionnaire. Sans chercher, comme on dit, midi à quatorze heures, je pense que ce mot est formé du vieux verbe remoler ou remouler, repasser sur la meule, raiguiser, parce qu'en effet ce

condiment a la propriété d'aiguiser, de provoquer ou de rappeler l'appétit. Je trouve remoller employé métaphoriquement et avec la signification de remémorer, rappeler à la mémoire, raviver les souvenirs.

« Ichi après voel remoller » Un miracle du saint soller. »

(Miracles de la B. V. M.)

Vous voyez dans Ducange que le vieux mot français remoller correspond au latin rememorare.

A propos de légumes, disons qu'il y a une certaine racine potagère qu'en français on appelle panais ou panaise, et que chez nous on nomme pasterna, à peu près comme nos anciens qui écrivaient pastenague ou pasternague.

\*81. Passant du règne végétal à une autre sorte de produits de la création, disons qu'il y a de par le monde un petit insecte, parfaitement inoffensif d'ailleurs, qui, lorsqu'on le touche, se met en boule comme le hérisson ou le porc-épic; il habite les lieux humides et obscurs et niche dans les fentes ou les rainures des fenêtres et des portes fermées. On prétend que c'est de là que lui vient le nom de cloporte ou clauporte, clausi porca, comme qui dirait porca, porc, truie, clausi, de fermeture, de lieu fermé ou clos. Soit, ce n'est pas notre affaire à nous qui l'appelons pochelet diu, apocope euphonique de porcelet de Dieu. Je l'ai parfois entendu nommer pourceau du bon Dieu et aussi cochon Saint-Antoine.

Les mœurs, les habitudes, les gestes particuliers des animaux leur ont fait donner des noms distinctifs. Une sorte d'araignée à très longues pattes a été appelée en français faucheur, à cause de sa démarche. Chez nous, on la nomme maréchal, parce qu'on a comparé, avec plus de justesse, je crois, les mouvements de ses longs bras à ceux du maréchal-ferrant qui bat son fer.

\*82. Dans nos contrées et aussi dans beaucoup de provinces de France, requinquer, se requinquer, signifie s'habiller, approprier sa toilette pour une circonstance, se parer, changer de linge et de vêtements.

«...Je me r'quinque pu vite que ça.»
(Desaugiers.)

On a dit que requinquer était une extension du verbe recincer, qui aurait autrefois signifié rincer, laver avec de l'eau nette, auquel cas rincer serait une apocope de recincer. Je ne sais pas si rechincher, recincer (rekinker, prononciation wallonne), a jamais signifié rincer, dans le sens de laver. Mais je pense que chincer, rechincher provient bien plutôt de chinche ou chince, chemise (camisa), linge de corps. Ducange cite un exemple où chincherie est employé selon le sens de lingerie: « Chincherie une fois par an, 2 deniers. »

Chincher ou chinchier signifiait à peu près ce que nous appelons maintenant fripier. Il y a encore à Rouen une rue des Chinchers, laquelle était autrefois habitée exclusivement par les fripiers, marchands d'habits.

On retrouve chez d'anciens poètes cités par Ducange chainse, cheinse, chinsil, avec la signification de chemise, vêtement, robe.

- « Trayés vous arrier,
- » N'atouchiés pas à mon chainse,
- » Sire chevalier. »

(Vieux poète, ms.)

- « Et Rogier s'amie apele,
- » Si l'a par la chainse pris. »

(Autre poète.)

- « Qui plus est blanche que nul pans de cheinsil. »
  (Roman de Garin.)
  - « Dras de cheinsil li ont fet endosser,
  - » Chemises et braies, chauces de pailles cler. »

lbid.

- \*83. Autrefois, aux XIIe et XIIIe siècles, le coq se nommait jas (voir le Glossaire de Ducange), d'où j'imagine que notre verbe jaser pourrait bien provenir. Voici mes motifs. Disons d'abord que jaser, verbe neutre, selon tous les vocabulaires, y compris celui de l'Académie, signifie causer, babiller.
  - « Ah! jamais les amants ne sont las de jaser. »

Nous voyons aussi que jaser signifie parler indiscrètement, révéler un secret, une chose que l'on devait tenir secrète, divulguer un acte sans nécessité, etc. (Dictionnaire de Trévoux.)

- Or, l'abbé Lebœuf, en son Mémoire inséré dans le Recueil de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres (1), cite un fragment d'une ancienne version française de la Passion de Notre-Seigneur selon saint Matthieu; l'épisode du reniement itératif de saint Pierre est raconté; il est dit comment à chaque dénégation le coq (li jas) divulgue la défection de l'apôtre: « ... Et cil (Pierre) encommenceit excommunier et jurier: Ke je ne sai ke cest hom soit ke vos dites. Main- » tenant lo parax (2) chanteit li jas... Se recordeit Pierre la parole » Jhesus. » C'est à dire, celui-ci (Pierre) commença à faire des imprécations et à jurer: je ne sais quel est cet homme dont vous par- lez. Incontinent, de la même manière, le coq (li jas) chanta (autrement dit, le coq jasa), et Pierre se rappela les paroles de Jésus.
- \*84. Qué tout! pour quel tout! est une locution exclamative dont on use fréquemment dans nos contrées pour dire, quelle grande quantité! quel nombre considérable! Exemple: Qué tout l'argent il a gagné! combien d'argent il a gagné! Qué tous les gens il y a rassemblés! que de gens sont rassemblés!
- \*85. En patois, donner ou recevoir un atout, c'est donner ou recevoir un coup bien asséné et qui a un effet marqué. Pour exprimer que quelqu'un a reçu une blessure, un coup définitif qui l'a abattu, tué ou mis hors de combat, on dit: il a reçu son atout. Atout, dans ce cas, est une allusion à ce qu'on appelle, en terme de jeu de cartes, l'atout, la triomphe, la couleur de la carte qui retourne et qui a le privilége, sur celles qui ne sont pas de cette catégorie, de faire faire les levées. Le mot atout est formé de la particule a, ad, qui entre, comme bien savez, dans une foule de mots de la vieille langue pour en préciser le sens ou pour en spécifier la signification, aparler, atoucher, aconduire, apareiller, etc., et tout appartient évidemment au vieux verbe toldre, toultre ou touter, signifiant enlever, prendre, emporter, rafler. On lit dans Froissart, en ses Chroniques: « Il lui tolt son héritage. » « Les Français nous toltront le

<sup>(1)</sup> Année 1751, p. 725.

<sup>(2)</sup> Lo parax signifie pareillement, de la même manière, encore, et non pas sur-le-champ, incontinent, comme il est dit au Glossaire français, d'ailleurs très précieux, dont est enrichie la nouvelle édition du Glossaire de Ducange.

» pont, etc. »—Je vois toute à l'état de substantif dans le Vocabulaire latin-français du XIV° siècle; privatio, privation, action d'ôter, d'enlever, est traduit par toute. Nos anciens avaient l'adverbe ou préposition atout pour signifier avec, ensemble, en même temps, du même coup. L'adverbe itout est employé dans certaines provinces de France selon le sens de totum idem, tout de même. Ce qu'on appelle la vole au jeu de l'écarté, n'est-ce pas le coup par lequel on fait toutes les levées? Whole, en anglais, signifie tout.

Puisque nous tenons les cartes, et par occasion, permettez-moi encore, mon cher D., une divagation. Sans être un joueur d'académie, on peut ne pas ignorer que le schelem est, par rapport au whist, ce que la vole est à l'écarté. Or, le schelem est un coup très piquant et dommageable, et si celui qui l'essuie n'est pas ce qu'on peut dire un beau joueur, il maugrée, il maudit le sort. — Schelem, ou plutôt schelm, ainsi qu'on disait et qu'on écrivait autrefois, était une manière de juron, une expression de colère ou de dépit menaçant, correspondant à scélérat! traître! pendard! Le Dictionnaire de Trévoux dit: « Schelme, vieux adjectif hors d'usage il y a longtemps: scélérat, méchant, etc. » Ménage et Borel trouvent les racines du schelm dans le latin scelestus, scelestissimus. D'où qu'il vienne primitivement et quel que soit son géniteur, toujours est-il que schelm est allemand: « Schelm, fripon, coquin, filou, pendard, scélérat, traître, etc. » (Dictionnaire allemand-français de M. Henshel.)

Autrefois, avant que nous en eussions fait schelem pour le placer dans le dictionnaire de l'académie des jeux, schelme était en usago selon le sens que nous avons dit. En preuve, parmi les exemples qu'on en pourrait citer, voici une anecdote que nous rencontrons dans les Mémoires de Tallemant des Réaux; elle date du commencement du XVII°, siècle.

Louis d'Astarac, vicomte de Fontrailles, gentilhomme du Languedoc, qui, d'ailleurs, avait de l'esprit et du cœur, était, ce dit-on, fort laid de visage, bossu par derrière et par devant, et avec cela très petit et très gros. Laissons parler Tallemant: « C'est apparemment Fon-» trailles qui irrita le plus Cinq-Mars contre l'Eminentissime (le car-» dinal de Richelieu); car il étoit enragé contre le cardinal, et voici » pourquoi: Fontrailles, Ruvigny et autres étoient à Ruel dans l'an» tichambre du cardinal; on vint dire que je ne sais quel ambassa» deur venoit; le cardinal sort au devant de lui dans l'antichambre, et
» ayant trouvé Fontrailles, il lui dit, le raillant un peu fortement :
» Rangez-vous, rangez-vous, monsieur de Fontrailles, ne vous mon» trez point, cet ambassadeur n'aime pas les monstres.— Fontrailles
» grinça les dents, et dit à lui-même : Ah! schelme, tu me viens de
» mettre le poignard dans le sein, mais je te l'y mettrai à mon tour,
» ou je ne pourrai! Après, le cardinal le fit entrer et goguenarda avec
» lui pour raccommoder ce qu'il avoit dit; mais l'autre ne lui a ja» mais pardonné. Cette parole-là a peut-être fait faire la grande con» juration qui pensa ruiner le cardinal. »

\*86. On dit communément et même on écrit prendre des airs de maître, ou se donner des airs de grand seigneur, avoir l'air d'un honnête homme. Ces locutions sont même autorisées par le Dictionnaire de l'Académie, qui en donne des exemples. Parmi les nombreuses acceptions qu'il attribue au mot air, il indique celle-ci: « Air signifie encore manière, façon; il se dit de la manière de parler, d'agir, de marcher. » Certes, dans ce cas, air ne signifie pas le fluide transparent et élastique qui forme l'atmosphère. Pourquoi donc l'écrivez-vous air et non pas erre, comme on écrit erres, errements, qui sont restés dans notre langue. Erre signifiait démarche, allure, habitude, manière d'être, marche, voyage, route, traces suivies: « Certes, je serois outrageux de vouloir démentir nos livres et de » courir ainsi sur les erres de nos poètes. » (La Boetie, Servitude volontaire.)

Ce n'est pas qu'on ne trouve dans le Dictionnaire de l'Académie les mots erre, erres et errements, avec la signification qui leur appartient, c'est à dire, erre, train, allure; errements, erres, voies; mais nos législateurs du langage en restreignent l'emploi à quelques cas et sous certaines réserves; ainsi: « erre, selon l'Académie, n'est usité que dans ces phrases qui même ont vieilli: aller grand erre, faire trop grande dépense; ce jeune homme va grand erre, il aura bientôt mangé tout son bien. » L'Académie l'autorise aussi comme terme de marine et pour signifier la marche, le sillage, le plus ou moins devitesse d'un bâtiment, etc.; ce qui ne l'a pas empêchée, au mot air, de donner comme exemple de l'emploi qu'on en peut faire, ces

locutions: prendre des airs, se donner des airs de maître, de savant, de bel esprit, etc.; comme si on prenait l'air aux champs, le grand air, ou, quand on a trop chaud, qu'on se donnât de l'air en ouvrant une fenêtre, de la même manière qu'on prend l'erre ou les erres d'un grand seigneur, en affectant la démarche et les allures d'un haut personnage, etc., etc. Erre et air ont chacun une signification, une étymologie, une orthographe distinctes; ils ne peuvent avoir le même emploi.

\*87. Suivons notre propos. Je comprends jusqu'à un certain point la répugnance à l'égard des néologismes; je comprends les délicatesses même exagérées d'un orgueil qui tient à honneur de se contenter de l'héritage de ses pères sans vouloir s'enrichir davantage; mais vouloir s'ennoblir et prendre des erres de grandeur en dédaignant son patrimoine, en répudiant des titres et droits bien et dûment acquis, voilà qui est, ce me semble, une prétention absurde en même temps qu'une duperie ridicule. Avec ce beau système, on en est venu à se dépouiller du nécessaire, on a récusé les mots qui ont, ou plutôt qui avaient un sens spécial et distinct, pour se réduire à des termes vagues et généraux qu'on est obligé de déformer ou de faire prêter démésurément afin d'en revêtir des idées pour lesquelles ils n'avaient pas été faits. Cette manie de renoncement fait que souvent nous ressemblons à ces sottes gens qui répètent à chaque phrase chose ou machin, pour combler le déficit de leur mémoire.

Ainsi, pour ne parler que des substantifs les plus usuels, ce que nos anciens désignaient par le mot huis, nous l'appelons porte; en parlant de ce qu'ils nommaient baille, nous disons encore porte, bien que huis, baille et porte fussent choses différentes.

Qu'est-ce donc, à proprement parler, qu'un huis? C'est une ouverture, un détroit, une embouchure, une brèche par laquelle on entre ou l'on sort: huis, ostium, huisserie, huisserium.

- « Et l'uis par où ils entrèrent
- » Onques oueil tel ne regardèrent. »

(Roman d'Athis, ms.)

- « Tel cuide de l'ostel issir,
- » Qui a l'us ne put avenir. »

(Roman du Rou, ms.)

Dans une charte de 1320, citée par Ducange, au mot huisserium, on lit: « Avons donné congié... de faire une entrée ou huisserie suf-» fisant de six piés de haut et de quatre piés et demi pour entrer et » issir de l'une maison en l'autre en une cave. » Dans une autre charte de 1400: « De saisine et possession... de y faire et avoir huis-» series ou entrées une ou plusieurs, pour aller au long desdits murs » anciens, » etc.

Qu'est-ce que baille, bail ou baile (bailleium)? C'est un moyen de défense, de fortifications, des murs, des palissades qui entourent un enclos, une ville, une maison.

Dans des lettres rémissoires de l'an 1427: « Icellui Loys monta par-» dessus la muraille de la court ou bail du dit ostel, pour ce que la » porte ou entrée de la dite court ou bail etoit fermée, etc. »

Dans le roman de la Rose:

- « Elle (la tour) est dehors avironnée
- » D'un baile qui va tout entour :
- » Si qu'entre le baile et la tour
- » Sunt li Rosiers espés planté. »

La porte (porta) ou les portes sont les valves (valve), les battans, les ais mobiles qui servent à fermer l'huis, l'ouverture par laquelle on entre ou on sort.

Quand le bail n'a pas de portes, ou quand celles-ci sont fermées et qu'on n'en a pas la clef, force est d'escalader, comme a fait ce Loys dont nous venons de parler, qui monta pardessus la muraille, parce que la porte du bail était fermée.

A la messe du jour des Rameaux, lorsque le célébrant, étant en dehors, devant les portes de l'église, frappe trois fois avec le bâton de la Croix pour demander passage, il dit: « Attolite portas, » enlevez, ôtez, ouvrez les portes, etc.

\*88. Parlons des différentes sortes de balais. Je lis dans le Dietionnaire de l'Académie cette définition: « Balai, plusieurs poi» gnées de verges, de joncs ou de plumes, liées et emmanchées au
» bout d'un bâton, et dont on se sert pour ôter les ordures. » Soit, voilà
pour la forme générique; mais vous chercherez en vain les mots qui
spécifient les différentes sortes de balais. Autrefois, on avait le ramon,
l'escoube, l'escoubette, etc. La jeune servante, la fille de chambre

qui balavait, qui époussetait le boudoir, se nommait escouberette, d'où je pense (soit dit en passant) que soubrette nous est resté. Quant au ramon, ce mot n'est plus guère d'usage que dans le patois de nos contrées; il désigne cette sorte de balai fait de menues branches de bois de bouleau, de jonc ou de genet, ou de cameline, et qui sert à balaver les grosses ordures. Voici ce qu'en dit'il'Académie : « Ramon, vieux mot qui signifiait balai... » — Je recours au verbe ramoner, et je trouve : « Ramoner, nettoyer une cheminée avec la ratissoire. » Nous voilà bien avancés, n'est-ce pas? Je m'adresse donc au Glossaire de Roquesort, qui, du moins, le spécifie ainsi : « Ramon (de ramus), aînsi nommé parce qu'il est composé de petites branches. » Je le veux bien; cependant, j'aime autant croire que son nom de ramon lui vient de ce qu'il sert à ramonceler, à mettre en mont (on écrivait autrefois mon) ce qu'on balaie.

Au demeurant, il y a eu au XVIe siècle un noble philosophe, auteur d'un traité de géométrie pratique (1), qui a été beaucoup plus explicite en ce qui concerne le ramon, sa forme, les éléments qui le composent, ses usages, voire même les caractères mystiques en raison desquels notre savant géomètre, philosophe et poète, proclame le susdit ramon comme le symbole des trois justices humaines, haute, moyenne et basse. Voyez plutôt:

- « ... En Picardie, on appèle un ramon ce que les Parisiens ont ac-» coutumé de nommer et appeler un balay. Chascun sait ce que c'est, » et à quoy il sert en la maison.
- » Il est composé de trois parties : premier de verd et menu bois;
- » puis, d'un long bâton servant de manche, par quoy on peut dire » que les trois justices humaines sont joyeusement contenues et ex-
- » primées sur le ramon. Car le verd'et menu bois sert souvent à faire
- » verges pour chastier et corriger les petits enfans, tant en leur mai-
- » son que à l'eschole. Et ce signifie la basse justice sur l'orbe infé-
- » rieur de l'homme. Le baston signifie la moyenne justice, chastiant

<sup>(1)</sup> Geométrie practique, composée par le noble philosophe maistre Charles de Bovelle, et nouvellement par luy revue, augmentée et grandement enrichie. - Petit in-4°. A Paris, de l'imprimerie de Regnaud Chaudière et Claude, son fils. M. D. XLVII.

» d'un baston les grands garsons et varlets sur leur dos. La hart » signifie la haulte justice, estreignant le col des enfants ou servi-» teurs incorrigibles, lesquels ne pour verges ne pour baston ne se » veulent amender et mieuls valoir. Et ce est demonstré assez clere-» ment par la figure du ramon. Et aussi par ce présent rythme, dé-» clarant le tout plus au long. »

Je vous envoie copie textuelle de ce curieux ryhtme, ainsi que des illustrations qui l'accompagnent, pour le cas où vous jugeriez à propos d'en amuser vos lecteurs.

Adieu.

#### VII.

Douai, 10 novembre 1854.

Mon cher D.,

\*89. Encore un coup, le patois n'est pas un bâtard produit de la corruption du langage. Ce qu'on appelle maintenant patois n'est autre que la langue telle que la parlaient nos ancêtres; et si corruption il y a, c'est le français qui se pratique actuellement qui est une altération, une transformation, si l'on veut, pour parler poliment, de cette langue primitive à laquelle on a fait perdre son originaire simplesse, ses natives vertus ou propriétés. Cette vérité, je pense, n'a plus besoin de démonstration, elle résulte de l'examen comparatif que chacun peut faire du langage ancien avec le parler de nos jours. — Assurément, nous n'aspirons pas à une réforme rétroactive, nous ne

prétendons pas revendiquer pour notre patois des droits et privilégesde primogéniture, et nous ne songeons pas à établir une précellence logique et pratique d'un langage sur l'autre. Ces vœux et prétentions seraient absurdes; d'ailleurs, comme disent les légistes, il y a prescription; et puis, dans ce bas monde, rien ne ressuscite, mais tout est développement et métamorphose (1): c'est ce que nos philosophes du jour appellent progrès. Progrès, soit; je le veux bien, pourvu qu'on s'en tienne à la signification du mot, c'est à dire, « avancement, marche en avant » (2), bien entendu relativement au point d'où l'on part, que ce soit du midi, du nord, du levant ou du couchant, et à la réserve aussi du droit que chacun a d'examiner après le voyage si la ligne suivie a rapproché ou éloigné du but. Quant à nous, il nous suffit de mettre en évidence des faits qui font voir que parce que l'on s'exprime aujourd'hui autrement qu'on parlait autrefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que la langue ancienne soit un langage corrompu': autrement ne veut pas dire mieux ni pire.

Avant de terminer, ou du moins de suspendre ce bavardage épistolaire auquel vous voulez bien donner place dans vos Archives, je veux rappeler encore quelques exemples qui viendront pour la plupart à l'appui de ma thèse : qu'il n'y a presque pas de mot, d'expression, de tournure de phrase appartenant au patois véritable, qui n'ait sa raison d'être légitimée par la saine logique, et ses titres d'état-civil inscrits aux monuments de la vieille langue.

\* 90. Adober, adouber ou adauber, se dit à Douai, comme chez vous, sans doute, mon cher D., pour signifier rhabiller quelqu'un de toutes pièces, lui dire son fait, le rendre pénaud et embarrassé; cette expression, que nous employons en manière de dérision et par figure ou métaphore, se retrouve chez les anciens écrivains avec sa signification sérieuse et directe, de revêtir de toutes armes offensives et défensives. Exemple: « Trente compagnons bien armés et adoubés: » se portèrent à cette entreprise. » (Froissart, Chron.)

Et avant Froissart:

« Quand il (Désiré) est venuz en âge

<sup>(1)</sup> Lucrèce, De natura rerum.

<sup>(2)</sup> Dictionnaire de l'Académie.

- » Li reis l'ama et tint mult cher;
- » Puis l'adoba a chevaler (l'arma chevalier).
- » Quant chevalier feu Desirez
- » Hastivement est mer passez, etc, »

(Le Lai del Désiré.-XII siècle.)

C'est à dire, quand Désiré fut venu en âge, le roi l'aima et le tint en grande affection, puis l'arma chevalier; quand Désiré fut chevalier, sans plus attendre, il passa la mer.

Les quatre fils Aymon, envoyés par leur père, se présentent à la cour de Charlemagne, et Richard, le plus hardi des quatre, demande au grand empereur de les équiper et de les armer chevaliers. Charlemagne, enchanté de leur bonne mine et de leur tournure, y consent.

- « A un lundi en bel establisson.
- » Les adouba le roy de France et de Laon. »

  (Roman des quatre fils Aymon.)

Un lundi, en bel appareil, le roi de France et de Laon les arma.

- \*94. En notre patois aussi, de quelqu'un qui est dans une malheureuse position et qui n'a pu réparer les dommages de la fortune, on dit : le voilà bien réteulé. On appelle éteule (stipula) le chaume, la paille; on en avait fait les verbes éteuler, qui signifiait ramasser de la paille, couvrir en chaume, et réteuler, raccommoder un toit, une couverture de paille. De là la signification de notre mot réteuler, employé dans le sens que nous avons dit, parlant de celui qui est mal accommodé des biens de la fortune et qui a employé des remèdes pires que le mal.
- \* 92. Chez nous encore, enfardelé, être enfardelé, est une façon de dire qu'une personne a la tournure ou la démarche embarrassée et empêchée, comme si elle était empaquetée ou qu'elle fût sous le poids d'un faix, d'une charge. Enfardelé est formé évidemment du substantif fardel, fardeau, qui signifie charge, faix. On a conservé en français le mot farde; on dit en terme de procédure, une farde de papiers, de titres, etc. Nos anciens avaient le verbe enfardeler, qui signifiait mettre en paquet ou charger en fardeau : « Et firent trous- » ser et enfardeler draps, robes, etc. » (Froissart, Chron.)
  - \*93. Au nombre des mots que la langue française a perdus, est le

verbe subtiler. On a bien les mots subtil, subtilité et même subtiliser, mais subtiler n'est plus que dans le patois et chez les anciens écrivains; il signifie autre chose que subtiliser, lequel, comme verbe actif, signifie rendre menu, subtil, délié, pénétrant, et comme verbe neutre, raffiner, chercher trop de finesse, et aussi selon le sens actif, tromper, soustraire malignement. Mais subtiler veut dire simplement chercher des moyens, mettre les ressources de son espritet de sa réflexion à trouver des combinaisons. Exemple: « Encore subtiloit » et imaginoit le roi de France nuit et jour, comme il se pourroit ven- » ger de ses ennemis. » (Froissart, Chron.)

- \* 94. Tout le monde, académicien ou ignorant, est en droit de dire: j'ai des engelures; mais il n'y a plus qu'en patois qu'on puisse se permettre l'emploi du verbe engeler. Etre engelé, c'est être pris de la gelée. Votre Froissart dit: « Il avoit si fort gelé, qu'on pouvoit bien » venir jusqu'aux murs sur les fossés tous engelés. »
- \* 95. Dans nos villages, on appelle abrouche, des abrouches, la filasse de lin ou de chanvre qui a été peignée et dont on garnit la que-nouille. On dit de quelqu'un qui a beaucoup à faire pour démêler des difficultés et arriver à ses fins : il a gramment d'abrouches as' quénoule. Ce mot abrouche s'écrivait abroche (on sait que l'o se prononçait comme la diphtongue ou); abroche est formé de la particule a, ad, et du substantif broche. Une broche est une sorte de cheville ou de bâton pointu qui forme la quenouille. On appelle aussi broche ou broque le fil de fer dont on se sert quand on file au rouet. Vous savez bien qu'à Lille en Flandre, la fête du Broquelet est la fête des fileuses et des dentelières.

Or, les éperons, il y a quelques siècles, n'avaient pas de ce que l'on appelle molettes; ils étaient simplement garnis ou armés d'une pointe ou broche, et pour dire éperonner un cheval, on disait abrocher. Exemples: « Les chevaucheurs chrestiens vinrent abrochans jusque » là; » c'est à dire, les cavaliers chrétiens vinrent éperonnant fréquemment (piquant des deux) jusque là. —On disait aussi, selon le même sens brocher: « Adonc brocherent des éperons cette part. » — « Et commencèrent a brocher chevaux des éperons. » (Froissart.) Dans la petite phrase patoise: il a gramment d'abrouches as quénoule, j'ai à dessein souligné l'adverbe gramment qui se retrouve

chez les anciens écrivains, notamment dans Froissart. En notre patois, on dit gramment pour beaucoup, en grand nombre. Il ne faut pas que l'on croie que ce mot ait précisément la signification de l'adverbe français grandement; celui-ci s'applique à l'étendue, à la capacité, et gramment est relatif au nombre ou à la quantité. Nous disons: quand on a gramment de richesses, on peut vivre grandement,—il s'est logé grandement, parce qu'il a gramment d'enfants.

- \* 96. En patois, on dit encore brondeler, pour chanceler, avoir une démarche mal assurée, comme un homme ivre ou comme celui qui a peur et qui n'est pas ferme à son poste. Au XIVe siècle, on écrivait brandèler. Votre Froissart dit : « Et les seigneurs anglois avoient » mis une autre bataille (un autre bataillon) sur aile, dont le comte » de Warvich et le comte de Penneberoch, le sire de Berkeler, le sire » de Milleton et plusieurs autres bons chevaliers étoient chefs, et se » tenoient cils (ceux-ci) a cheval pour reconforter les batailles (les ba-» taillons) qui brandeleroient, » etc.
- \* 97. Dans nos cantons de Douai, dans votre Hainaut, à Lille, à Cambrai, dans l'Artois, dans la Picardie, etc., on dit faire enmarvoyer, pour signifier faire endéver, impatienter, faire perdre la tramontane. Marvoyer ou maruoyer est un ancien verbe neutre qui signifiait endéver, extravaguer, s'égarer dans ses paroles ou sa conduite, être hors de la voie, hors du bon sens (male viare des Latins); c'est un exemple de transformation de l'l en r, comme on en rencontre assez fréquemment.

Dans le roman de Gérard de Nevers, nous lisons : « Quant ils vi-» rent que par ung seul homme eulx dix estoient desconfit, et les » autres qui devant la porte estoient, cuiderent tous maruoyer, sans » plus attendre vinrent a secours. »

Dans le dict du Barisel, on trouve le participe passé marvoié (male viatus).

- « Tres doux peres, pour Diu merchi,
- » Hui a un an que je fui chi,
- » Si marvoiez et si dervez
- » Tres dous peres que vous savez,
- » Si vous contiez tous mes pechies
- » A mon grant ire et courchies. »

On a encore en français le verbe neutre endéver, qui a à peu près la même signification que enmarvoyer ou marvoyer. On dit endéver, faire endéver, pour se tourmenter, s'impatienter, faire impatienter, etc.; c'est l'ancien derver ou enderver. Dans la Chronique de Saint-Denis, on rencontre avec cette signification derver ou desvoier indifféremment.

Dans les vocabulaires latin-français des XIII° et XIV° siècles, on lit: «Deviare, exorbitare, derver,—Insania, desverie,—Amentia, » derverlée,—Deviare, hinc vox vulgaris endesver. »

En confirmation de ce que nous avons déjà remarqué, on voit combien l'existence et la position sociale de la lettre r a été précaire et éventuelle.

- \* 98. Dans nos contrées peuplées de moulins, on appelle étaque ou attaque la maîtresse pièce de la charpente d'un moulin et à laquelle aboutissent, s'attachent ou s'appuient les autres pièces. C'est comme qui dirait l'épingle qui fixe et soutient l'ajustement. Etaque est le stacha des Latins, staca des Italiens, qui signifie épingle, agrafe, fibule, ce que dans d'autres pays on appelle estaque. « Sta-» cha acicula, italis staca, idest quo vestis constringitur, pro-» vincialibus aliisque, estaque. » (1) Dans un inventaire rapporté par Murator, il est parlé d'une épingle ou agrafe d'or qui servait à attacher le manteau :'« Stacha una auri pro attachendo man-» tellum. » Ce bijou était orné de onze rubis ou balais, de onze saphirs et de quatre-vingt-douze perles, etc.-Il faut convenir que notre patois a des métaphores un peu bien robustes; d'une épingle, d'une fibule ou d'une agrafe, fussent-elles d'or et tout étincelantes de pierres précieuses, à une étaque de moulin, quelque mignonne qu'on la suppose, il y a loin.—Après tout, si des obélisques sont des aiguilles de Cléopâtre, des étaques peuvent bien être des épingles de moulin.
- \*99. En français moderne, affliger, affligé, affliction ne se disent plus guère qu'en parlant des peines de l'âme ou du cœur. Dans nos contrées, cela se dit encore relativement aux maux physiques. D'une personne qui a quelqu'infirmité ou difformité des membres ou du corps, d'un boiteux, d'un bossu, d'un aveugle, d'un manchot, de

<sup>(1)</sup> Ducange, Glossaire, au mot stacha.

celui qui est estropié, on dit qu'il est affligé; de celui qui a reçu une blessure ou subi une maladie par l'effet ou suite desquelles il a perdu l'usage de quelque partie du corps, on dit qu'il est devenu ou qu'il est resté affligé.— En terme de jurisprudence criminelle, les peines afflictives sont les peines ou châtiments corporels et physiques qui frappent directement la personne du condamné. Au demeurant, je trouve dans le Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, multa traduit par aflitions.

- \*100. En patois, déclaquer une arme, un fusil, un canon, c'est le faire partir. Au XIVe siècle, on disait, ou du moins on écrivait decliquer: « Ils escarmoucherent un petit devant les barrieres, mais » on les fit retraîre, car ceux du Quesnoy decliquerent canons et » bombardes qui jetoient grands carreaux. »—« Sitôt qu'ils virent les » canons decliquer, » etc. (Froissart, Chron.)
- \* 101. Hantise est un mot de la vieille langue qui répond à peu près au mot français, plus moderne sans en être meilleur, fréquentation. Tout vieux qu'il soit cependant, on le trouve encore dans le Dictionnaire de l'Académie. Mais concevez-vous, mon cher ami, la colère dénigrante de M. Gattel, qui le signale comme étant vieux, bas et populaire? Malgré cet arrêt, il n'en fait pas moins bonne figure dans notre dicton proverbial que je rencontre dans Froissart: « La hantise fait l'amour. »
- \* 102. Eclipse, éclipser, s'éclipser, se disaient et s'écrivaient autrefois comme ils se disent encore en notre patois, esclipe, escliper, s'escliper. Nous lisons dans notre providentiel Froissart: « Ils s'es-» clipèrent en mer et cinglèrent à pouvoir; » c'est à dire, ils s'échappèrent et se cachèrent en mer et cinglèrent tant qu'ils purent.— Esclipe est formé du latin clypeus, le bouclier qui servait à se garantir dans le combat.
- \*103. Toudis, qui est employé chez nous pour l'adverbe toujours, se rencontre fréquemment chez les vieux écrivains. Il a subsisté jusque bien avant dans le XVI° siècle. Rabelais nous raconte que dans le royaume de Dypsodie, les habitans natifs du pays avaient sucé dès leur naissance, avec le lait de leurs mères nourrices, la douceur et la débonnaireté du règne de leur seigneur, « et en icelle etoient toudis » confits et nourris. »

\*404. Le pouce, le plus gros et le plus court des doigts de la main ou du pied, se nommait au village poche, polsche, selon la prononciation wallonne du vieux mot polz, qui vient du latin pollex: « Une grosse planche épaisse de quatre polz. » (Froissart, Chron.)

De même que nous appelons poche le pouce, nous disons pocher, pour signifier presser avec le pouce. Pocher une poire, une pomme, une pêche, des olives, c'est presser ces fruits avec le pouce de manière à les meurtrir en y imprimant l'empreinte du pouce. En français, on dit un œil poché, une figure pochée, dans le sens de meurtri, de froissé. Par métaphore, en patois, on dit de quelqu'un qui est dans l'affliction, qu'il a le cœur poché, comme qui dirait le cœur navré.

Souvent aussi, en patois, pour les pouces, on dit les pinces ou peins, ainsi que je trouve écrit dans une ancienne traduction française du Lévitique, au chapitre XIV, versets 14 et 25, où est décrit le procédé employé par le prêtre pour purifier un coupable.

Voici d'abord le texte latin: « Assumensque sacerdos de sanguine » hostiæ quæ immolata est pro delicto, ponet super extremum » auriculæ dextræ ejus qui mundatur et super pollices manus » dextræ et pedis, etc. » — Notre traducteur du XIII• siècle s'exprime ainsi: « Et le aignel (l'agneau) sacrifié, de son sank (de son » sang) mettra-t-il (le prêtre) sur le derrein (l'extrêmité) del oreille » destre de cil (celui) qui est moundé (purifié) et sur les peins de sa » main et de son pes (pied) destre. »

La traduction de M. Lemaistre de Sacy porte: « Et ayant sacrifié » l'agneau, le prêtre en prendra du sang, qu'il mettra sur l'extrémité » de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur les pouces de sa » main droite et de son pied droit. »

Notre verbe français pincer en provient; n'est-ce pas avec le pouce que l'on pince, que l'on fait un pinçon? Le bout du fer ou du pied d'un cheval se dit pince; on sait ce que c'est que les pinces d'une écrevisse, d'un crabe, d'un homard.

A ce propos, je me rappelle la boutade assez divertissante d'un philosophe de campagne. Je crois, mon cher D., que ce sage était de vos contrées; c'était, si je ne me trompe, un juge de paix ou un adjoint à la mairie de quelque village des environs de Valenciennes, Bruai, je pense? n'importe. —Il dit comment il se défend contre les atteintes de la mort; j'en ai retenu cette phrase: « Quand la cruelle » meurtrière me veut saisir par la pince des pieds, je me remue, je » me secoue, je me regimbe... — Oh! oh! fait la camarde, comme le » gaillard frétille, il n'est pas commode à emporter; je reviendrai une » autre fois. »

Je le répète, mon cher D., il n'y a pas d'expression, de mots du patois, je dis du vrai patois, dont l'usage ne puisse être légalisé d'après des titres écrits et justifié par une déduction logique.

- \* 105. Marchander, autrefois, signifiait tout simplement commercer, faire le commerce, être marchand; et marchander, selon le sens exclusif qu'on lui donne aujourd'hui de balancer, hésiter pour faire une chose, débattre les conditions d'un marché, se disait comme il se dit encore en patois, bargaigner: « On ne peut pas, dit Froissart, » bargaigner et achapter tout sur un jour. »
- \*106. Amanière signifie en patois, qui a la manière, qui a la pratique, qui sait comment s'y prendre. Nous avions autrefois le verbe manerier, pour signifier connaître la manière; c'est dans ce sens que Froissart l'emploie.
- \* 107. Au village, la méquaine est la servante de ferme, la maritorne, la fille de service qui fait les gros ouvrages du ménage. On trouve dans les vieux écrivains meschine avec la signification de notre mot méquaine: « N'y avoit dedans fors menus gens meschines et varlets » (Froissart, Chron.); c'est à dire, il n'y avait dedans que petites gens, servantes et valets.

Ce mot avait son masculin; on appelait meschin ou meskin un domestique; c'est de là que vient le mot français mesquin. On disait aussi meschinage, pour désigner le service, la condition de celui ou de celle qui sert. Une meschinette était une petite fille, une petite servante. Borel fait dériver cette famille de mots de l'hébreu mechinach...?

\* 108. En français, on a encore le verbe frayer, dans le sens de marquer une route, rendre un chemin praticable, mais on n'a plus le substantif frai ou froi, qui signifiait trace ou ligne indiquant la trace. Les mots français effrayer, effroi, effroyable en proviennent.

L'effroi est un état de l'âme qui fait qu'on perd le jugement et qu'on ne sait plus discerner le chemin, le frai ou froi, à prendre ou à suivre.

- \* 109. Une saquoi signifie chez nous une chose de peu d'importance, un brimborion: c'est l'apocope de la phrase, je ne sais ou on ne sait quoi.
- \* 410. Le mot huvette est un diminutif de huve, qui signifiait ornement de tête, coiffure de femme. Dans une pastourelle pleine de grâce et de naïveté qu'on lit dans vos Trouvères cambrésiens, mon cher D., un galant chevalier demande à une bergère si elle veut de lui pour son ami:
  - « Belle, votre ami serai
  - » Ne jamais ne faudrai
  - » Robe auroie de drap de soie
  - » Fermax d'or, huves, corroies. »

Belle, je serai votre ami, jamais ne vous serai infidèle, vous aurez robes de drap de soie, boucles et bracelets d'or, bonnets et ceintures.

Toutefois, notre huvette n'a plus cette fleur de jeunesse pimpante qu'elle avait au temps des Trouvères. C'est pire que le bonnet de coton qui, du moins, siége encore triomphalement sur le crâne juvénile de nos campagnards et des vigoureux rouliers de la Bourgogne; on dit même qu'il couronne encore le front virginal des fraîches bachelettes de la Normandie; tandis que l'huvette, chez nous du moins, n'est plus qu'un symbole de caducité, une coiffure de nuit soutenue par un ruban et à l'usage des vieillards et des infirmes.

\* 111. En patois de chez nous, on dit joe pour joue, et on appelle une joe, un soufflet appliqué sur la face. En parlant d'une personne qui a perdu son embonpoint et dont le visage est amaigri, on dit qu'elle est éjoée. Dans les lexiques latin-français anciens on écrit joe; j'y vois branchia, branchie, l'ouïe des poissons, traduit par joe.

Veir ou vire, contraction du latin videre, voir, se dit encore dans nos contrées : allez vire, allez voir; mout à vire, montre que je voie, etc. — Dans une petite pièce de vers inscrite en épitaphe sur la tombe de Nicolas de Hanin, autrement dit le Poissonnier, on lisait:

- « Jesus telle merchy li face
- » Qu'il puisse veir sa douche face. » (1)
- \*112. Joupper, ioupper, houpper, au village, signifie appeler, proférer un certain cri pour appeler. « On n'oyoit jamais, dit Frois-» sart, ni crier ni joupper, ni renommer aucunes enseignes ni au-» cun seigneur. » En terme de chasse, on dit encore houper pour appeler ses compagnons. (Dict. de l'Acad.)

Maintenant, en français, on dit japper, en réservant ce mot pour désigner certain cri, l'aboiement du chien. Et en patois, de celui qui crie en parlant, on dit qu'il a une sière jappe.

\* 443. Enfin, l'exclamation oh! dont on use pour que les chevaux s'arrêtent, est employée assez fréquemment dans nos vieux écrivains comme substantif et il signifie temps d'arrêt : « Il n'y a entre eux nul ho. » (Froissart, Chron.)

Hue est une autre exclamation pour pousser en avant. On appelait hu le bruit qui annonce une armée en marche. On lit encore dans votre Froissart: « Le bruit et le hu en vint jusques à l'ost » (l'armée).

Dia est l'invite destinée à faire prendre la route diagonale; cette expression m'a bien l'air d'être grecque.

De celui qui se cabre ou qui est sourd aux indications, aux conseils qu'on lui donne, on dit qu'il n'entend ni à hue, ni à dia, ni à ho. Je ne voudrais pas être de ceux-là, mon cher ami; il me semble que nos lecteurs me disent, ho! et je m'arrête. Toutefois, je ne détèle pas; ce ne sera, si vous le voulez bien, qu'un temps de relai ou plutôt une station.

Adieu, tout à vous, en tout, partout et pour tout.

(1) Voyez au Cameracum christianum, de M. Le Glay, p. 209, note 2.

#### LISTE

#### PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

# DES MOTS PATOIS

Dont il est parlé dans les Lettres.

#### A

| ABROCHER, verbe, eperonner.                                                                                                       | <b>35</b> .           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABROUCHES, subst., étoupes, fil                                                                                                   | <b>ass</b> e.<br>*95. |
| Acouverer, verbe, couvrir ent                                                                                                     | • • •                 |
| ment et par surprise.                                                                                                             | <b>*7</b> 7.          |
| Adober, verbe, revêtir.                                                                                                           | <b>*9</b> 0.          |
| AFFAIRE, verbe subst., ce doi<br>a à parler.                                                                                      | nt on<br>*51.         |
| Applicé, substadj., blessé,<br>tilé, qui a perdu l'usage<br>membre ou d'un sens; estre<br>boiteux, borgne, bossu, r<br>chot, etc. | d'un<br>pié ,         |
| AFFOLER, verbe, fouler, blesser tropier.                                                                                          | es-<br>*8.            |

Amaniéré, adj., adroit, habitué à un service, qui a la manière. \*106. Amuser (s'), verbe, perdre son temps, s'attarder. Anonnen, verbe, hésiter en parlant, Aour, subst., moisson, récolte. \*36. APARLER, verbe, adresser la parole à quelqu'un. Asien, verbe, mettre à l'aise, faciliter. \*66. ATTAQUE, subst., pièce de charpente, attache, épingle. (V. Étaque.) \*98. ATEMPRANCE, subst., modération. 12

Atemprement, adverbe, avec modération. \*20 Atremper, verbe, modérer, mettre d'accord, ajuster. \*20.

AUCHIER, verbe, hocher, branler.

\*67.
AVACHIR, verbe, amollir, assouplir.

\*59.

#### R

BAILLE, subst., palissade, fortification, mur de clôture. BANCROCHE, subst.-adject., boiteux. \*47. Basnou, subst., le bas du dos. \*2. BASTRINGUE, subst., bal de guin-\*19. guette, danse bruyante. \*30. BEDO, subst., petit enfant. Bersaglier, subst.-adj., archer. \*6. Bersail, Bersault, subst., but auquel on vise. BERSAILLER, BERSER, verbe, lancer, tirer des flèches vers un but. \*6. Biberon, subst.-adj., buveur de \*17. profession. BIBLOT, subst., bimbelot.(V. Guise.) Blagueur, subst.-adj., hableur. \*71.

BOUDINE, BOUDINETTE, subst., nombril, ombilic. Bourdeur, subst.-adj., qui fait des contes en l'air. \*71. Bradé, adj., gâté, détérioré. •31. BRADER, verbe, gâter, détériorer. \*31. Braire, verbe, pleurer, se plaindre, gémir, geindre. \*28. Brave, adj., bien habillé, paré. \*55. Braverie, braveté, subst., parure. luxe d'habillements. \*55. Brèle, subst., presse. \*48. Bréler, verbe, presser. \*48. BROCHER, verbe, éperonner. \*95. Brondeler, verbe, chanceler, n'être pas ferme à son poste.

#### C

CADENCE, subst., chute. \*21.

CASUEL, adj.-subst., fortuit, cas fortuit, fragile. \*37.

CHARBON (jouer au), verbe, jouer à souffler au charbon. \*46.

CHIENS (ne pas donner sa part aux), locution proverbiale, faire du cas de ce qui est échu. \*69.

COLIDOR, subst., corridor. \*47.

COMPARAISON, subst., assimilation.

\*42.

COMPARAISON (faire), verbe, traiter
d'égal à égal.

CONVERSER, verbe, fréquenter. \*15.

COULER, verbe, crouler, tomber en
ruines.

\*2.

CRIER, verbe, réprimander, gronder.

\*54.

#### D

DADE, subst., datte, fruit du dattier. \*2. DADIER, subst., dattier. \*2. DÉBRAILLER, verbe, découvrir les parties du corps cachées par les vêtements. \*47. DÉCLAQUER, verbe, faire partir une arme à feu. \*100.
DÉFUNQUER, verbe, mourir, quitter son poste. \*32.
DÉGRAIGNER, verbe, se moquer de quelqu'un. \*25.
DERVER, verbe, endéver. \*97.
DÉVALER, verbe, aller en descendant, rouler en bas. \*46.
DIA, interj., exclamation pour faire prendre la direction diagonale. \*113.

DORELOT, subst.-adj., jeune enfant que l'on berce. \*30.

DORELOTER, verbe, soigner, donner des soins caressants comme à un enfant. \*30.

Dos (avoir bon), locution proverb., être à même de supporter ce dont on vous charge. \*69.

Dous, dours, subst., dos. \*2.

DRUKIN (en), adv., en cachette, sournoisement, malicieusement. \*78.

#### E

Écraventer, verbe, écraser, éventrer, fouler. Écuyen, subst., qui porte écu. \*10. Éjok, adj., qui a perdu l'embonpoint de la face. Énon, interj., est-ce vrai? n'est-il pas vrai? Empaigner, verbe, heurter, pousser violemment, s'opposer. \*40. Empainte, subst., insulte, attaque, heurt, choc, ce qui s'oppose. ÉNEUCHÉ, adj.-part. passé, rassasié, qui ne peut plus avaler. Enfardelé, adj., embarrassé sous le poids d'un fardeau, empaqueté. Engelé (être), verbe, être pris de la gelée, être raide de froid.

Enmarvoyer (faire), verbe, faire endéver. Envaler, verbe, avaler les aliments ou les boissons. ERRE, subst., démarche, allure, train de vie. \*86. ERREMENTS, subst., direction, marche, habitudes adoptées. Escliper (s'), verbe, s'éclipser, se dérober, s'échapper. \*102. Escondire, verbe, empêcher, défendre, refuser, cacher. ESCOUBETTE, ESCOUBERETTE, subst., petit balai. Estomaquer, verbe, irriter, contrarier. ÉTAQUE, subst., maîtresse pièce de la charpente d'un moulin. ÉTEULE, subst., chaume, paille. \*91.

#### F

FAIGNANT, adj., qui hésite, qui s'épargne. \*3.

FAIRE, verbe, dire, parler, déclarer, prononcer. \*43.—\*51.

Fais (à), adv., à faix, à tas, tout d'un tas, à mesure. \*7. Fais (tout à), adv., tout d'un faix, d'un morceau, tout d'une fois. \*7. FAIT (à peu de), adv., facilement, sans effort. "7.
FEINDRE, verbe, hésiter, agir timidement. "3.—\*4.
FEINDRE (se), verbe, s'épargner.
"3.—\*4.

FOLLIER, verbe, folktrer. \*30.
FRANC, adj., hardi, courageux. \*56.
FRANCHISE, subst., hardiesse, bravoure. \*56.
FRAI ou FROI, subst., trace, chemin, ligne à suivre. \*72.

#### G

\*23. GANE, adj., jaune. •23. GANISSE, subst., jaunisse. \*46. GENRES (masculin et féminin). \*13. GORGOTINE, subst., gibet. GRAMMENT, adv., beaucoup, en grande quantité. \*95. GRIBOUIL, subst., sot, maladroit. \*70. GRIGNE, subst., grimace, mécon-\*25. tentement.

GRIGNER, verbe, grincer. \*25.
GRIGNEUX, adj., chagrin, mécontent, colère. \*25.
GUIMORCE, subst., amorce, appât. \*72.
GUISE, subst., morceau appétissant. \*35.
GUISE, subst., bimbelot, morceau de bois taillé en pointe des deux côtés. \*35.

#### H

Hantise, subst., fréquentation.

\*101.

Hape-schars, adj., avare, grippesou.

\*72.

Ho, interj., exclamation pour faire
arrêter, temps d'arrêt.

\*113.

Houler, verbe, poursuivre de
huées, hurler.

\*47.

HOUPER, verbe, crier pour appeler.

\*112.

Hu, interj., exclamation pour pousser en avant.

\*113.

Huis, subst., ouverture par laquelle on entre et sort.

\*87.

Huvette, subst., coiffure de nuit.

\*110.

#### I

ITOUT, adv., tout de même. \*85.

### J

Jas, subst., coq. \*83.

Jaser, verbe, parler indiscrètement. \*83.

Joe, subst., joue. \*111.

Joli, adj., mignon, charmant, gai, spirituel, plaisant. \*18.

Jolieté, subst., qualité de ce qui est joli. \*18.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JOLIER, verbe, orner, embellir, en-<br>joliver. *18.<br>Jone, adj., jeune. *23.                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Jou, pronom personnel, je, moit<br>*23.<br>Jupon, subst., veste. *48.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kemin, substantif, chemin, route. *73.  Lampée, subst., gorgée de boisson. *49.  Lamper, verbe, boire en léchant,                                                                                                                                                                                                                                         | K  L  M | Ker (avoir plus), verbe, préférer, aimer mieux. *52.  déguster. *49.  Layer, verbe, laisser, remettre à un autre temps, permettre. *24.                                                                                                                                                                                            |
| Machon, subst., maçon. *73.  Madouiller, verbe, manier gauchement, grossièrement. *62.  Maplé, adj., accablé par la chaleur, affaissé, amolli. *34.  Mainer, verbe, mener. *22.  Malengroin, subst., mauvaise humeur. *27.  Malengroisné, adj., qui est de mauvaise humeur. *27.  Marchander, verbe, faire commerce, vendre ou acheter marchandise. *105. |         | MARVOYER, verbe, endéver, s'impatienter. *97.  MAUTALENT, subst., mauvais vouloir, malveillance. *41.  MÉKAINE, subst., desoin, ce qui est utile, nécessaire. *41.  MON, interj., certes, donc, assurément. *79.  MORGUES, subst., grimaces. *26.  MOULT, adv., beaucoup, très fortement. *14.  MOUSER, verbe neutre, bouder. *76. |
| Neuche, subst., morceau, bouchée. *35. No, pron. possessif, notre. *47. Nol., pron. possessif, nôtre. *47. Norbehon, subst., nourrisson, élève. *75.                                                                                                                                                                                                      | 1       | Noretier, noretière, adj., nour-<br>risseur, nourrisseuse. *75.<br>Noreture, subst., entretien, édu-<br>cation. *75.<br>Norir, verbe, faire des élèves, en-<br>tretenir, éduquer. *75.                                                                                                                                             |

#### 0

OLIETTE, subst., pavot, plante oléagineuse. \*36.

#### P

Panche, subst., panse, le ventre.\*57.

Pasterna, subst., panais. \*80.

Patuan, subst., patois. \*1.—\*2.

Peumier, subst., poramier. \*5.

Pince, pins, subst., pouce du pied, gros orteil. \*104.

Plaisir, verbe, plaire. \*38.

PLEUVIR, verbe, pleuvoir. \*38.

PLON, subst., plomb, instrument de niveau. \*73.

POCHE, POLS, subst., pouce. \*104.

PROPHÊTE en son pays (n'être pas), dicton proverbial. \*69.

PUN, subst., pomme. \*5.

#### 0

Qué rou! adv., combien! quelle grande quantité. \*84.

Quoniam bonus, adjectif, bonasse.
\*69.

#### R

Ramon, subst., gros balai. \*88. RANDON, subst., impétuosité, élan. \*13. RANDONNER, verbe, attaquer vivement. RATAFIA, subst., liqueur de fruits. \*16. \*16. RATE, subst., portion, part. RAVIGORER, verbe, rendre de la vi-\*47. gueur, ranimer. REBRACHER, verbe, retrousser ses \*29. manches. REFAIRE, verbe, contredire, réfu-\*43---\*51. ter.

Rémola, substantif, rave, raifort. \*80.

REQUINQUER (se), verbe, se rhabiller, se parer, changer d'habillement, faire toilette. \*82.

RÉTEULER, verbe, raccommoder, restaurer, recouvrir en chaume.

Rez (au), adv., à ras. \*13.
ROBOLER, verbe, murmurer, regimber. \*64.

ROGNONER, verbe, réchigner, grogner. \*64.

#### S

SAON, subst., reproches. \*50.
SAONNER, verbe, reprocher. \*50.
SAOUOI, subst., brimborion. \*109.

SARGE, subst., charge, fardeau. \*78. SCHELME, subst.-adj., schelem. \*85. Souberette, subst., femme de chambre, soubrette. \*88. SENTIMENTAL, adj., ce qui fait impression sur les sens ou excite le sentiment. \*15. Soci, subst., la fleur du souci. \*39. SOLANT, adj., obsédant, fatiguant, soulant. \*61. **\*63**. Soughour, subst., hoquet. Southnement, adv., soudainement. **\*2**. SUBTILER, verbe, chercher des \*93. moyens, s'ingénier.

#### T

Taisir (se), verbe, se taire. \*38. TALENT, subst., désir, intention, vouloir. \*41. TANT (a), adv., pourtant. \*12. TANT (entre), ado., pendant, durant, tandis. Tere (faire sa), verbe, faire sa volonté, tenir tête, faire un coup de tête. **°6**0. Toubis, adv., toujours. \*103. Touter, verbe, rafler, enlever, em-\*85. porter.

TRAU, subst., trou. \*78 TREMPER, TEMPER, verbe, modifier, combiner, tempérer. \*20. TREUVER, verbe, trouver. \*32. TRIBOULEMENT, subst., trouble, agitation, désordre. TRIBOULER, verbe, agiter, troubler, s'agiter. TRIBOULETTE, subst., pot, mesure •70. de cabaret. TRINQUER, verbe, boire. \*17. Truc, subst., adresse, habileté. \*78.

VENTRE, subst., cavité, poitrine. \*57. \*47. No, pron. possessif, votre.

Vol., pron. possessif, vôtre. Volant, subst., paume, raquette, volets. \*5.

# VOCABULAIRE LATIN-FRANÇAIS

(XIVe SIÈCLE.)

Parmi les précieux manuscrits que possède la Bibliothèque de la ville de Douai se trouve un volume in-folio sur parchemin (1), con-tenant divers traités relatifs à la linguistique, savoir:

- 4° Une dissertation en latin sur les mots les plus difficiles que contient la Bible. Ce premier traité est une sorte de glossaire étymologique, disposé selon l'ordre alphabétique. Il a été connu de Ducange, qui le cite textuellement en plusieurs rencontres sous le simple titre de Vocabulaire de Guillaume Briton (2). Il est écrit sur deux colonnes et commence ainsi : « Difficiles studeo partes » quas Biblia gestat pandere...» Il remplit environ les cinq sixièmes du volume et se termine par ce souhait ou cette prière : « Christo » valeat nec plus isto. »
  - 2º Un traité de ce même Guillaume Briton, en vers latins hexa-
- (1) N° 82 du Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de la ville de Douai.—Vol. in-f°, vélin, XIV° siècle, sur deux colonnes, majuscules et initiales de couleur (provenant de Marchiennes).
- (2) Dans l'index des auteurs des livres latins manuscrits, cités comme autorités par Ducange en son Glossaire, ce Guillaume Briton est ainsi désigné: « Guillelmus Brito, ord. FF. Min., in Vocabulario biblico scripto circa an 1870, cod. reg. et in bibl. corbiensi. » (Voir page 442 du volume supplémentaire au Glossaire de Ducange, édité par M. J.-A.-L. Henschel. Paris, Didot frères, 1850.)

mètres, sur les mots ou locutions grecs contenus dans la Bible. Ce poème est précédé d'un fascicule de quatre pages sur les noms hébreux. Il est terminé par cette inscription en lettres rouges, où l'auteur se nomme : «...Hic finit parvus tractatus de nominibus grevis tam in Biblia quam extra contentis, orate pro anima » Britonis. » (4)

3° Le volume est terminé par un simple vocabulaire latinfrançais.

Ce vocabulaire, qui est comme le complément des autres traités et qui fait le sujet de notre travail, n'est, à proprement parler, qu'une liste ou recueil sommaire de plus de deux mille six cents mots latins placés à la suite les uns des autres, dans un ordre alphabétique à peu près exact, chacun de ces mots ayant à côté le mot français qui lui correspond. Il forme un cahier de dix-neuf feuillets écrits sur trois colonnes au recto et au verso. L'écriture en est semblable à celle des traités précédents, quoique les caractères soient d'un module un peu plus petit que celui de l'écriture du premier traité et un peu plus grand que celui du traité en vers. Il commence au verso du dernier feuillet du poème : De dictionibus grecis, etc.

Nous avions pensé tout d'abord que ce vocabulaire, lequel est,

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre ce Guillaume Briton, de l'ordre des Frères-Mineurs, avec deux autres écrivains ses prédécesseurs, connus aussi sous le nom de Britton ou Briton, et qui appartiennent au XIII siècle. L'un, Guil-telmus Britto, désigné communément sous la rubrique Guillaume-le-Breton, est l'auteur d'un poème latin de plus de neuf mille vers, qui a pour titre: Philippidos libri XII; ce poème est précieux pour l'bistoire de Philippe-Auguste.—L'autre, Jean Britton, évêque d'Hérefort, était un célèbre jurisconsulte anglais (il est cité aussi par Ducange); il mourut en 1275. Il a recueilli et rédigé en langue française les textes des lois et coutumes d'Angletorre. On trouve ce recueil imprimé dans le tome IV des Traités sur les Coutumes anglo-normandes de Houart (1776).

ainsi que nous l'avons dit, comme un complément des ouvrages qui le précèdent; était aussi de W. Briton (4); mais un examen plus attentif nous a démontré que cette attribution n'était pas exacte. La manière d'orthographier certains mots est différente. Par exemple, le Glossaire étymologique de Briton écrit conspersio, arundinetum, ariolus, ariolari, etc., et le Vocabulaire écrit conspertio, harundinetum, hariolus, hariolari.—Mais, pour citer des preuves plus explicites et plus décisives, l'adjectif intempestus, au n° 1491 de notre Vocabulaire, est traduit par seris, c'est à dire serein, opportun, favorable : « La mer qui étoit belle coie et seri » (Froissart, Chron.); d'où il suit que la préposition in d'intempestus est prise selon le sens de en, pour; tandis que Briton, au contraire, dans son Glossaire étymologique, donne à la préposition in l'acception de la négative ou privative : « Intempestus, ta, tum, dicitur incongruans, inutilis, sine tempore, » etc.

Le Vocabulaire indique au nº 4504 INTERNICIO, qu'il ne traduit pas, mais dont il donne la signification en disant: interfectio idem. Au Glossaire de Briton, à propos de ce mot, on lit: « Internecio, internecionis, dicitur mors sive necatio. Quidem legunt et scribunt internetio alii internicio; EGO NON APPROBO. »

Au na 441, le Vocabulaire dit: « Conopeum, cortine, » et W. Briton, dans le Glossaire: « Canapeum, et non conopeum, » etc.

Au nº 4564 du Vocabulaire, vous lisez : « Lanterna, lantierne. » Briton écrit laterna, et donne ainsi raison de cette orthographe : « Laterna a latio latis, quia ibi latet candela. Quidem dicunt Lanterna, quod nichil est. »

Ces preuves, auxquelles nous pourrions en ajouter d'autres, témoi-

<sup>(1)</sup> Nous avons publié ce Vocabulaire latin-français en 1851, sous le nom de W. Briton.

gnent suffisamment que le *Vocabulaire latin-français* que nous allons examiner, n'est pas, comme nous l'avions pensé en premier lieu, de Guillaume Briton, auteur du *Glossaire étymologique* et du poème renfermés dans le même recueil.

Au reste, l'important ici, comme pour tous travaux de linguistique, est d'être fixé sur l'époque à laquelle appartient l'ouvrage qu'on étudie. Or, il ne peut y avoir de doute à cet égard, relativement à notre Vocabulaire latin-français, qui est évidemment du même temps que les traités de W. Briton, c'est à dire du XIVe siècle; l'écriture, la forme des caractères et des signes abréviatifs, le système orthographique, tout indique cette époque. Il y a plus, l'emploi de certains mots patois ou expressions appartenant spécialement au langage qui se parle encore dans nos contrées, nous porte à croire qu'il est l'ouvrage d'un religieux de l'abbaye de Marchiennes (1), né dans le pays même ou qui y a vécu, et à qui le dialecte ou idiome local était familier.

Mais, quel que soit l'auteur du Vocabulaire latin-français, il nous a paru que le travail que nous avons entrepris ne serait pas tout à fait sans fruit. On comprend de quel secours peut être pour l'étude du patois un vocabulaire latin-français du XIVe siècle, en ce qu'il sert à déterminer la signification et la valeur que les mots avaient alors. En effet, la langue latine est une langue morte depuis longtemps, et par conséquent fixe et qui n'a plus varié. Le mot latin ayant en regard sa traduction, il y a moyen d'apprécier la signification réelle de l'expression française en la contrôlant par le mot latin auquel elle correspond.

<sup>(1)</sup> Le volume est indiqué au catalogue comme provenant de l'abbaye de Marchiennes; il porte en effet une annotation dont l'écriture est connue pour être celle du religieux Godin, dernier bibliothécaire de cette abbaye.

D'après notre travail sur un simple vocabulaire, quelque léger et restreint que soit ce travail, on jugera de l'importance qu'auraient, pour l'avancement des études linguistiques, des travaux analogues exécutés par des hommes plus capables et plus autorisés que nous, et sur les anciennes traductions françaises comparées aux textes latins originaux : les versions des Saintes-Ecritures, la Bible anciennement traduite, les vies des SS. Pères, les lettres d'Abeilard, la règle de saint Benoît, les histoires, les traités spéciaux, bon nombre de chartes et actes, etc., etc. On n'a à cet égard que l'embarras du choix entre les nombreuses et diverses traductions en langue vulgaire, depuis les XII<sup>e</sup>, XIII<sup>e</sup>, XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles jusqu'au commencement du XVI°. Il ne s'agirait pas seulement alors de fixer la véritable signification des mots, leur étymologie et leur origine, mais aussi de porter quelque lumière sur des points encore fort obscurs, et on aiderait à la solution, soit négative, soit positive, de questions encore pendantes concernant la manière de prononciation, le système d'accentuation, d'abréviation, les modes de conjugaison et de déclinaison, l'accord des genres, la construction des phrases et tout ce qui constitue le génie de l'ancienne langue française et son mécanisme pratique, ses transformations, les variations qu'elle a éprouvées, selon les temps, les localités, etc., etc.

Disons qu'à certains égards, pour l'étude du vieux langage, les écrits, notamment les traductions, en prose, nous semblent préférables aux écrits en vers. Il est vrai qu'autrefois la différence des styles consistait moins dans le choix de l'expression, l'emploi convenu ou l'exclusion de tels ou tels mots ou termes, que dans la nature ou l'essence même du sujet; je veux dire que chaque genre, poème, histoire, drame, chronique ou mémoire, n'avait pas encore sa rhétorique de convention et comme officielle, et un vocabulaire qui lui

fût spécialement affecté. Toujours est-il, cependant, que les exigences de la règle, en ce qui concerne le rhythme, la mesure, la rime, la césure, l'euphonie, tributs que le versificateur en tout temps est obligé de payer à l'oreille et même aux yeux, nécessitent l'emploi de ressources exceptionnelles dont la langue commune n'a pas besoin.

Notre travail à nous s'est borné à transcrire textuellement et littéralement le Vocabulaire du XIVe siècle, c'est à dire chaque mot latin avec son acolyte français, et nous avons ajouté pour chaque article nos remarques, réflexions, observations et éclaircissements sur l'acception ou signification de ces mots, sur l'emploi qui en a été fait, les altérations et variations qu'ils ont subies; nous avons étayé nos preuves d'exemples comparatifs puisés à des sources respectables et authentiques, et nous avons pris soin de noter tout ce qui nous a paru utile pour éclairer l'histoire du patois et en particulier de l'idiome de nos contrées.

On n'apprécie peut-être pas assez la valeur des résultats—négatifs ou positifs — qu'on obtiendrait de la simple observation de faits recueillis avec un esprit dégagé de toute préoccupation dogmatique ou d'école, de tout système préconçu.

En matière d'histoire du langage, pas plus qu'en matière de toutes autres histoires et sciences dites d'observation, il ne faut pas se hâter de conclure. Recueillez et notez les faits à mesure et tels que vous les rencontrez, les conclusions se formeront d'elles-mêmes. Amassez des matériaux, l'architecte viendra qui les mettra en œuvre.

# **VOCABULAIRE**

#### LATIN-FRANCAIS

(XIV° SIÈCLE.)

#### A.

#### 1. ABAVUS, TRAVES.

Traves, trisaïeul.

Abavus est dans Cicéron avec la signification de trisaïeul, et dans Pline, au pluriel (abavi), avec celle de ancêtres, aïeux.

Ave est employé par Froissart pour aïeul, ancêtre:

Le ave du duc de Guerles le maria à la fille de Berthaud de Malines. (Froissart, Chron.)

#### 2. ABDICARE, REFUSER.

Refuser, refuser, abdiquer, se démettre, ne pas reconnaître, écarter, dénier, s'éloigner, s'abstenir, ne pas accepter, sont les principales significations données au verbe latin abdicare.

Digitized by Google

13

Abdicare multa significat que habentur per hos versus. abdicat expellit removet que refutat et abdit. denegat absentat. ac inhibere notat. Has significationes potes colligere ex Papia, etc. (Gloss. étymol. de W. Briton, Ms. nº 82 du Catalogue des Mss. de la Bibliothèque de la ville de Douai.)

#### 3. ABIGERE, EN SUS CACHIER.

En sus cachier, en sus chasser, chasser de. Abigere, ab, de, agere, pousser, faire marcher devant soi, faire avancer.

Abigo, abegi, abigere, etc., id est a se agere, avertere, separare, fugare. Unde abigens dicitur fur jumentorum et pecorum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Puer, abige muscas. (Cicero, de Oratore, l. II, cap. 60.)

Nous verrons au nº 896 de ce Vocabulaire, expultio traduit par decacemens. (V. aussi nº 863, excidere, fors cacier.)

Chasser, autrefois se disait, ou du moins s'écrivait cachier, cacier ou cacher.

Le roi a ses barons a dit Qu'il voulait le blanc cerf cachier Por la coutume renhauchier. Monsignor Gauvin ne plut mie Quand il ot la parole oie. Sire, fet-il, de ceste cace N'aurois vous ja ne gré ne grace.

(Roman d'Eres et Enide, cité par Roques.)

Le roi se tenoit en la sauvage Ecosse et là cachoit. (Froissart, Chron.)

Dans nos contrées de Flandre, Hainaut, Artois, Picardie, on dit encore cachier ou cacher (du bas-latin cachiare), pour chasser, aller à la chasse, et cache, pour chasse, substantif.

Cacher se dit aussi en patois selon le sens de chercher, être en quête, poursuivre, pourchasser. Dans un acte du XVI<sup>e</sup> siècle (1547), relatif au droit d'avoir des cygnes, etc., on lit cette phrase, dans laquelle le mot cacher est employé selon cette dernière acception:

Par tous lieux en cachant et cherchant les dits cygnes.... pour les signer par les signeurs. (V. Le Glay, Nouveaux Analectes, p. 22.)

On désigne aussi chez nous par l'appellation de cachoire le fouet qui sert aux conducteurs de bestiaux pour chasser devant les animaux; la clacoire indique le fouet qui claque et dont on se sert comme moyen de signal et d'avertissement; par exemple, le fouet du postillon.

Sus, dans le poème de Partonope, vers 6226 et 3702, a l'acception de tout à fait, partout.

En français, sus est une exclamation encore en usage pour signifier, levez-vous, partons, etc. On dit encore courir sus, poursuivre, comme on poursuit un animal qu'on chasse.

#### 4. ABLACTARE, ESPANIR.

Espanir, sevrer, écarter de, priver de, par métaphore épanouir.

Ablactatio triplex est sicut dicitur in Hist. R. A prima est a lacte mamille que fit in tertio anno. secunda a lacte infancie que fit in V° IJ. tertia a lacte puericie que fit IX° IJ. et sic movetur puer a nutrice. a pedagogo. a tutore. (Gloss. étym., W. Briton, Ms. 82.)

Boutons y ot petits et clos,
D'autres furent un poi plus gros,
Si en eust d'autre moison,
Et qui s'aprestoient d'espanir
Et à perfection venir. (Rom. de la Rose.)

Ablactare, qui proprement signifie sevrer, séparer un enfant du lait de sa nourrice, est traduit par espanir. Est-ce une métaphore, comme qui dirait que l'enfant au point d'être sevré est épanoui à la vie?

Dans nos contrées, on dit épanir pour épanouir. Cependant, je rencontre dans Froissart le participe passé espain, avec l'acception de privé de, qui éprouve une privation. Exemple :

De toutes douceurs propices à leurs complexions, les François estoient tous espains.

Espains serait le participe passé du verbe espanir, priver de, séparer de.

#### 5. ABNEPOS, cousins en tiert.

Cousins en tiert, cousin en tiers, cousin au troisième degré.

Dans les vocabulaires ou dictionnaires latin-français modernes, on traduit abnepos par arrière-petit-fils du fils ou de la fille.

Remarquez que cousin, au singulier, est écrit avec un s à la fin, et que tiers est écrit tiert.

Cousin en tiers, id est in tertio gradu, etc. (V. Gloss. Ducange, ad voc. co-sinus.)

Cousin en tiers, cousin au troisième degré. (Ibid.)

#### 6. ABNUERE, ESCONDIRE.

Escondire, refuser, faire signe que l'on refuse, repousser, retirer. En français, on dit éconduire dans le sens de conduire dehors (econducere), éloigner avec ménagement quelqu'un de chez soi, et par extension, refuser à quelqu'un avec ménagement ce qu'il demande (V. Dictionn. de l'Acad.). Cependant, il y a eu confusion: escondire ou écondire et éconduire ne sont pas précisément la même chose et n'ont pas directement la même signification. Escondire est le verbe de basse latinité escondire ou excondicere. On trouve dans les écrits des XII°, XIII° et XIV° siècles de nombreux exemples de l'emploi de ce verbe, soit en latin, soit en français roman, rapportés par Ducange. Econduire, verbe français moderne, signifie proprement et directement conduire dehors, et l'escondire ancien, quelquefois employé avec le pronom personnel, signifie refuser, se refuser à telles ou telles conditions, à un arrangement, n'en plus vouloir, s'en retirer.

Escondire (s'), s'excuser, prétexter des excuses, etc.

Escondire, empêcher, désendre, repousser, contredire. (Glossaire franç., dans le supplément au Glossaire de Ducange.)

On lit dans Froissart:

Ce benedict n'escondissoit nulle grâce. (Chron).

#### 7. ABRUPTA, DESRUBANS.

Desrubans, desrube (diruptum), précipice, caverne, ravins, rochers abruptes.

Abrupta est pris ici, je pense, comme adjectif-substantif, et desrubans signifie cavité de rochers, crevasse, caverne, précipice formés par la disjonction, la séparation, l'écroulement, la diruption de rochers. Déruban est de la famille et répond à la signification du vieux substantif déruble ou dérube (diruptum), qu'on retrouve chez les anciens écrivains.

> Dessous celle roche où il ert Battoit la mer en un anuble En un havre sous un derruble.

(Roman de Gauvin, cité par Roquesort.)

Desrubant, dérube, précipice, ravin.

Par ces vallées et par ces derubant.

(Gérard de Vienne, vers 3795.)

Es desrubant li tygre maignent.

(Partonope, vers 5895.)

Vers un dérube se voloir apraier.

(Agolant, vers 316.)

Vit un dérube qui molt fit à doter.

(Agolant, vers 396.)

(Voir le Gloss. franç., suppl. au Glossaire de Ducange.)

#### 8. ABSONUM, DESCORDAUBLES.

Descordaubles, discordable, ce qui est hors d'accord, ce qui est dissonant, qu'on ne peut accorder au physique, au figuré ou au moral, ce qui donne lieu à la discorde.

Descordable, contentieux, qui est en dispute, discordant, en désaccord. (Gloss. franç., suppl. au Gloss. Ducange.)

### 9. ACATES, PIERRE PRÉCIEUSE.

Pierre précieuse, pierre précieuse, l'agathe.

Achates est proprium nomen viri. Item achates, tis, sicut dicit Ysid. XVoethimol. gemma est reperta primum in Sicilia. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

# 10. ACONSIRE, APARLER.

Aparler, parler à, haranguer, adresser la parole à, discourir, traiter d'affaires. (V. Roquefort.)

On lit dans Froissart:

Quant messire Guillaume de Namur fut premièrement aparlé de cette matière. — Les seigneurs qui de ce l'aparloient. (Chron.)

Je n'ai pas rencontré le verbe latin aconsire; il est ici probablement pour aconcire ou aconciere, qu'on trouve avec la signification de assembler, exciter, ameuter, etc.

Dans nos contrées, on dit encore aparler, pour parler à quelqu'un, lui adresser la parole. (V. Lettres sur le Patois, \*33.)

# 11. ACCETABULUM, VAISSIAUX.

Vaissiaux, vaisseau, vase, réceptacle.

Dans les vocabulaires, acetabulum, écrit avec un seul c, est traduit par vase à mettre du vinaigre, vinaigrier. Pline l'emploie en parlant des cavités qui reçoivent (accipiunt) la tête des os pour former certaines articulations; par exemple, l'articulation coxo-fémorale. Sénèque lui donne la signification de gobelet d'escamoteur. Dans Pline, acetabulum indique une mesure de capacité qui contenait le quart de l'hémine.

### 12. ACIDUS, AIGRES.

Aigres, aigre, aigri, acide.

Selon toute apparence, les mots acidus et aigres sont ici adjectifs. L's final d'aigres indiquerait-il l'accentuation de l'é, et aigres se prononçait-il aigré, qui est aigre, qu'on a rendu ou qui est devenu aigre, qui est aigri?

### 43. ACINUM, AISNE DE ROISIN.

Aisne de roisin, esne de raisin, grappe, rasse ou rasse de raisin.

Acinus a dans Pline l'acception de grain de tout fruit à grappe,
acinorum nucleus, et dans Cicéron, de pépin du grain, pépin.

On lit dans le Glossaire étymologique de W. Briton:

...Acinus ab aceo. aces. dicitur scilicet granellum uve. Unde Paulinus exprimit humentes acinos succumque liquentem..... Tamen aliqui dicunt hoc acinum. Inde infra ubi exponitur uva.

.... Arillus est granellum quod est in racemo. quod alio nomine dicitur acinus. (W. Briton, Ms. nº 82.)

Aisne de roisin signifie-t-il grappe de raisin ou vaisseau, vase à mettre du vin, vaisseau où se met la vendange? En Picardie, en Brie et dans une partie de la Champagne, l'esne est la vendange qu'on retire de la cuve pour mettre sur le pressoir. C'est dans ce sens que le mot esne est employé dans le Roman de la Rose. Exemple:

Et les raisins aux champs grapoient Sans mettre en pressouer, n'en esne. Le miel descouroit des chesnes.

D'une autre part, esne, aesne, aine, a signifié rafe ou rafle de raisins, grappe de raisin qui a été pressée, et ce qu'en français nous appelons marc.

Voici ce que dit Ducange:

Esna, scopus uvarum. Gall. marc, alias ainsne et forté esne.

Il cite deux exemples tirés, l'un d'une charte en latin de 1278, et

l'autre d'une charte de 1330, écrite en français. Dans la première il est dit :

Eustachius quondam vice comes Mesiaci Miles, olim in extremis laborans, legavit abbati et conventui Vallis B. M. ut ipsi religiosi possint aquam ponere in esnis suis vignearum, quas possident in parochia et territorio Mesiaco. (Ex carthul. Vallis B. M. Diœces. Paris.)

### La charte de 1330 dit:

Les bonnes gens du pays... doivent tous les vins qu'ils pressent le disime pot, le disime muy ou le disime tonel et demeure tous les aisnes au seigneur.

# 14. ACETUM, ASIL.

Asil, acide, vinaigre.

On retrouve le mot asil ayant la signification de vinaigre ou acide, et écrit esil et esjouil.

Mes le sablons et li vins et l'esil L'eust eteint, si s'enfust entremis.

(Garin Le Loherens.)

Esil idem est quod acetum. (V. Ducange, Gloss., au mot Ignis græcus.)

### 45. ADDICERE, DESTINER.

Destiner, destiner à, attribuer, adjuger, vouer, consacrer à, dédier.

## 46. ADDULTUS, VENGIES.

Vengies, vengé, qui s'est vengé.

Addultus avec deux d ne se trouve pas dans les vocabulaires latins, et adultus n'y est indiqué qu'avec le sens de adulte, accru, qui a grandi, etc. Dans Tite-Live et Ovide, ultus se rencontre signifiant vengé, qui s'est vengé; iræ ultæ, colère satisfaite, assouvie. (Tit.-Liv.)

L'i de vengies sert probablement à modifier l'accent de l'é qu'on prononçait fermé. Dans le patois de nos contrées, on dit encore, vengié, cangié, pour vengé, changé.

## 47. ADEPS, CRAISSE.

Craisse, graisse.

Adeps dicitur pinguedo. et est proprie interior pinguedo. super carnem arvina vel lardus dicitur, etc. (W. Briton, Gloss. étym., n° 82.)

### 48. ADDITAMENTUM, AJOUSTEMENT.

Ajoustement, ajoutement, ajustement, ajoutage, addition, augmentation, détails.

### 19. AFFOROS, DEFORS.

Defors, dehors, du dehors.

Afforos ne se trouve pas dans les vocabulaires modernes. On lit dans Ducange:

Aforis, Gallis, de dehors, etc.

#### 20. AFFECTARE, CONVOITIER.

Convoitier, convoiter, aspirer à, poursuivre avec ardeur, affecter, dans le sens de désirer, ambitionner, rechercher une chose avec ambition.

Affecter le pouvoir suprême, affecter l'empire, le premier rang. (Dict. de l'Académie française.)

### 21. AFFECTIO, TALENS.

Talens, désir, convoitise, besoin, disposition, empressement, bon vouloir, amour, mouvement de l'âme en faveur d'une chose ou d'une personne.

Quand il vit que le duc de Normandie n'avoit talent de y aller. — Les François qui ne se veoient pas a jeu parti (à jeu égal) n'eurent talent d'attendre. (Froissart, Chron.)

Sisara fut vaincus et chaciez des fiz Israel; si torna en la meson d'une buene dame qui avoit nom Debora por dormir, car granz talanz de dormir li estoit pris; et la dame aperçut qu'il estoit des enemis au peuple d'Israel; si li ficha, cant il dormoit, a un mail, un clou de fer parmi les deux temples outres, si l'ocist. (Comm. sur le Sautier, fol. 173, v°.)

Le substantif talent est resté dans la langue française, mais il a changé d'acception; il signifie maintenant don naturel, disposition, aptitude pour l'exercice d'un art.

Ne forçons point notre talent,

Nous ne ferions rien avec grâce. (La Fontaine.)

Autrefois on disait *mautalent*, pour mauvais vouloir, mauvaise disposition, mécontentement.

Le roi d'Angleterre sentit et conçut que son cousin lui disoit toute vérité: si se rapaisa et refrena son mautalent, et fit le chevalier de Bretagne venir devant lui. (Froissart, Chron.) (V. Lettres sur le Patois, \*41.)

V. nº 1923, perperam, mautalent.

22. AFFECTUS, idem est.

#### 23. AFFECTUOSE, DESIRAMMENT.

Desiramment, avec désir, avec goût, avec affection.

### 24. AGE, ORE AZ.

Ore az, ore, maintenant, az, agis, va. Cela correspond à la locution des Latins, nunc age! dans le sens de allons donc, courage, va donc, etc.

Dans nos contrées, on dit corage.

Ore, a ore, maintenant, à présent. (V. Gloss. franç., suppl. au Glossaire de Ducange.)

### 25. AGELLUS, PETIT CANS.

Petit cans, petit champ.

Dans nos contrées, champ se dit encore can.

#### 26. AGRICULTURA, WANAGE.

Wanage, gagnage, produit, profit de la culture.

Wanage, dans ce sens, se dit encore dans nos campagnes.

Waagner, waigner, gagner, profiter. (V. Guilmot, suppl. au Glossaire de Roquefort.)

On fait le ban a tous ceus ou a celes qui waigneront deniers a lor bras et a leur force que on pait leur loier de tele monoie que on les aura loueis, etc., et si venge-on les veneus a Douisiens ou a Artisiens. (An 1248, Registre aux bans et édits, fol. 18.)

.....Por que elle renge (rende) por li no por sen baron a le ville de Dowai de çou que il unt waigne par pekiet (péché)..... et de toutes celes de qui il wagna onkes aucune cose par mal raison u par pekiet, etc. (Testament du mois de march 1269, cité par feu M. Guilmot, au mot pechiet.)

On appelle aussi chez nous wange, du latin vanga, le hoyau, la houe, les outils pour labourer la terre.

## 27. AGRESTIS, CAMPIESTRES.

Campiestres, champêtre, rustique, qui est de la campagne ou qui concerne les champs.

### 28. AGILITAS, LEGIERTES.

Legiertes, légèreté, agilité.

## 29. AGONISARE, LUITIER.

Luitier, lutter, combattre, travailler, attaquer, assaillir.

Agon mortis corporis et animi extrema colluctatio. Gall. agonie. (Glossaire Ducange.)

Agonizare, laborare, etc. (Ibid.)

Agonizare, invadere, adoriri, impetere, attaquer une place. (Hist. obsid. Jadrensis, cap. 4.) — Viriliter ipsum (montem) cœpit agonizare. Galli dicerent, travailler. (Ibid.)

Dans nos villages, d'un mourant qui agonise, on dit, il laboure (V. Remarques sur le patois, § 36,) et assaillir quelqu'un d'injures, l'accabler de mauvais traitements, se dit agonir, dans le sens actif.

### 30. ALEATOR, JUERS AS TABLES.

Juers as tables, joueur aux tables.

On appelait table, la table, le tablier sur lequel on jouait aux darmes, aux échecs, au trictrac, aux dés, et par extension, ces jeux euxmêmes. Exemples:

Le bel acueil povez trover,
Ou qu'il se puisse a vous jouer
Aux eschies, aus dez, aus table,
Ou a autre jeu delitable.... (Roman de la Rose.)
Se sont servis joieusement
De soulas et desbatement

De jeus de dez, d'eschies, de tables Et d'outrageux mets delitables. (Ibid.)

Dans nos contrées, on dit juer pour jouer, et ju pour jeu.

### 31. ALLIVIO, ESLAVASSE.

Eslavasse, élavasse, crue subite d'eau, inondation, débordement, accroissement, élévation, alluvion.

Allivio est ici pour alluvio, ainsi qu'il est écrit dans W. Briton.

Alluvio alluvionis et hec alluvies et hoc alluvium dicitur aquositas aquarum inundantium. usurpatio riparum ex aquis, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms.)

Eslavedium pluviales aquæ per itinera campos que decurrentes, rusticis Dumbensibus laveides et availles, etc.; nostris lavasse, alias elavasse et eslavasse.—Se il avenoit que li yauue dudit biés s'encrussent par eslavasse, etc....—Tres souvent les coulis pleines et eslavasse redondoient ès fossés dicelle ville. (An 1428. — V. Glossaire Ducange, ad voc. eslaveidium.)

### 32. ALGERE, AVOIR FROIT.

Avoir froit, avoir froid.

### 33. ALGOR, FROIDURE.

Froidure, froidure, le froid.

Remarquez que notre auteur a écrit froit avec un t, et qu'il écrit froidure avec un d.

### 34. ALIAS, AUTRE FIE.

Autre fie, d'autrefois, autrement, d'ailleurs.

Dans nos contrées, on dit encore fie pour fois, diction numérale, et alfie pour à la fois.

Alefie avant aloit.

Alefie retornoit. (Roman du Rou, f. 222.)

35. ALIBI, ALLEURS.

Alleurs; ailleurs, dans un autre lieu.

## 36. ALICUBI, EN AUCUN LIU.

En aucun liu, en quelque lieu, quelque part.

C'est par abus que les modernes ont fait d'aucun, d'aucunement, des mots de signification négative. Aucun, alques, est une contraction du latin aliquem, aliquis, quelqu'un, quelque.

(V. Genin, Variat. du Lang. franç.)

## 37. ALIUNDE, DAUTRE LIU.

Dautre liu, d'autre lieu, d'ailleurs, d'un autre lieu. Dans nos contrées, on dit encore liu pour lieu.

# 38. ALIOQUIN, AUTREMENT.

Autrement, autrement, sous d'autres rapports, en outre, de quelqu'autre manière.

# 39. ALIQUATENUS, AUCUNEMENT.

Aucunement, jusqu'à un certain point, un peu, en quelque saçon.

— Même observation pour aucunement que pour aucun, n° 36.

Aucunement n'avait pas l'acception du négatif nullement, il signifiait la même chose que l'aliquatenus des Latins, que Pline, Pétrone, Sénèque emploient avec la signification de jusqu'à un certain point, pendant un temps, quelque peu, et que notre auteur traduit par aucunement.

### 40. ALIQUANTUS, DAUCUN GRANT.

Daucun grant, qui est assez grand, assez considérable, qui est de certaine grandeur, soit de dimension, de nombre ou de capacité.

Même remarque qu'aux nºº précédents concernant le mot aucun et ses composés.

### 41. ALIQUANTUM, AUCUN LIU.

Aucun liu, quelque peu, un peu, assez. Pour le mot liu, voir le nº 37.

### 42. ALIQUANTULUM, IDEM EST.

On voit, on a pu voir et l'on verra que notre auteur s'en tient souvent, pour la traduction des mots, à une indication sommaire et au sens générique, sans distinguer les nuances spécifiques et synonymiques.

### 43. ALIQUANDIU, AUKES LONGEMENT.

Aukes longement, quelque peu longuement (durablement), pendant assez longtemps, de quelque durée.

## 44. ALIMONIA, NORETURE.

Noreture, nourritures, aliments, élève, éducation.

Dans nos contrées de Flandre, on prononce noriture, de même qu'on dit noretier pour nourrisseur, nourrissier; noretière, pour nourrisseuse, nourricière, qui nourrissent ou élèvent des bêtes à l'étable.

Voir plus bas alumpna, noretière, nº 163.

(V. Lett. sur le Patois, \*75.)

### 45. ALNUS, ANNES.

Annes, aune ou aulne, arbre.

Le mot aune, nom d'une mesure ancienne qu'a remplacée le mètre, viendrait-il d'aune, nom de l'arbre dont le bois aurait servi à faire cet instrument de mesurage, ou bien viendrait-il de aun qui signifiait ensemble, avec ensemble, avec union, à l'unisson?

Pensez de vos tenir aün Eissi qu'au grant chaple commun Ne seiez dotanz n'esbahis.

(Chron. des ducs de Normandie.)

On rencontre dans Froissart l'adverbe ouniement avec l'acception de tout à la fois, ensemble.

Ils contraingnoient si ouniement le pays.

Les archers anglois qui etoient en leurs barges (barques) traioient si ouniement (tiraient avec un tel ensemble) et si roidement que a peine ne s'osoit nul aparoir... (Chron.)

Aüner, aüneir, aünir, aünere (adunare) signifiait unir, rassembler, joindre ensemble, compter, mettre sur la même ligne.

En la sale fu fes li feus Et il meime en fu keus Les malades i *aŭma* Et puis apres au roi pria.

(Fabliau du vilain Mire.)

On verra plus loin que notre auteur traduit ulna par paume et anne, n° 2506; unire, unir, réunir, par auner, n° 2508; et unio, union, action d'unir, de réunir, d'assembler, par asamblée, n° 2509.

C'est sans doute dans le sens d'aunir, avec la signification de mettre ensemble, égaliser, mettre sur la même ligne, au même niveau, qu'on emploie cette locution:

Mesurer quelqu'un à son aune.

46. ALLEC, HERENS.

Herens, harang.

Dans nos contrées, on prononce heren ou herin.

47. ALLIA, AUS.

Aus, ail, pluriel aulx, sorte d'oignon ou de bulbe d'une odeur et d'une saveur très fortes.

48. ALLODIUM, ALUES.

Alues, alleu, héritage (terme de jurisprudence féodale).

49. ALPES, mongiu.

Mongiu, montagneux, montagnes.

Alpes, vocati non modo montes, qui Italiam ab Gallia et Germania de-

terminant, sed etiam universim quivis montes altiores, etc. (Gloss. Ducange.)

Je n'ai pas rencontré d'exemple de l'emploi du mot mongiu.

### 50. ALTERCARE, PLAIDIER.

Plaidier, plaider (placitare), discuter, disputer, débattre, contester.

La cause est, que quant il plaidie
Nul n'est pour l'adverse partie.

(Le testament de Nesson.)

#### 51. ALTERCATIO, PLAIS.

Plais, plaid (placitum), débat, dispute, altercation.

### 52. ALTRINSECUS, DE TRAVIERS.

De traviers, de l'autre côté, de côté et d'autre.

### 53. ALVUS, VENTRES.

Ventres, ventre, cavité, entrailles, poitrine, matrice, etc.

Ventre n'était pas autrefois exclusivement réservé pour désigner l'abdomen; il signifiait cavité qui contient les organes. La boîte du crâne, qui contient le cerveau et ses annexes, se nommait ventre supérieur; la cavité pectorale était le ventre moyen, et la cavité abdominale était ce qu'on appelle encore le bas-ventre.

Les ventricules sont des petites cavités, des espèces d'alvéoles. En terme d'anatomie, les ventricules du cerveau, les ventricules du cœur. (Dict. de l'Acad.)

Ventre signifiait aussi matrice.

De là cette locution, le ventre anoblit ou n'anoblit pas, selon qu'on veut dire que les femmes transmettent ou ne transmettent pas par elles-mêmes la noblesse.

Quand on dit avoir du cœur au ventre, ventre est dit pour poitrine, comme dans ce vers de Partonope:

> U le cuer de mon ventre trait. (Vers 4530.) (V. Lettres sur le Patois, \*57.)

### 54. AMBAGES, DOUTANCES.

Doutances, doute, incertitude, soupçons, détours, ambages.

Doutance est encore en usage dans nos contrées.

Pour la doutance de ces gens là....

(Froissart, Chron.)

#### 55. AMBIGERE, DOUTER.

Douter, douter, être en doute, hésiter, balancer entre les deux. Douter est souvent employé par Froissart et autres écrivains du XIV siècle selon le sens de craindre. En français, on dit encore redouter.

### 56. AMBITIO, CONVOITISE.

Convoitise, convoitise, brigue, ambition.

### 57. AMBITIOSUS, convoiteus.

Convoiteus, convoiteux, désireux, solliciteur, ambitieux.

# 58. AMETISTUS, AMISTES.

Amistes, améthyste, pierre précieuse.

### 59. AMPHITEATRUM, CERCLES DE VIN.

Cercles de vin, cercle de vin, tonneau de vin, rondelle. On lit dans Ducange:

Amphiteatrum, chercle de tonnel, in glossar. lat.-gall. ex cod. reg. 7692. Aliud anno 1352. ex cod. 4120: Amphiteatrum, circinus à vin. Circulus, Gall., cercle.

On dit encore en français du vin en cercle, pour dire du vin en tonneau, du vin qui n'est pas encore mis en bouteilles.

Dans nos pays de Flandre, on appelle rondelle une sorte de tonneau où l'on met la bière.

#### 60. AMPHORA, BUIRE.

Buire, buire, cruche, pot, vase à anses, amphore.

En Flandre, on appelle encore buires les vases dans lesquels les paysannes mettent le lait qu'elles apportent à vendre en ville.

Au dehors de la ville a une tres belle fontaine, ou par usage, tous les matins, les femmes de la ville viennent a tout buires et autres vaisseaux et là puisoient. — En habit de femmes et buires en nos mains, réunis dans la prairie. — Chacun de nous prit sa buire et les emplimes. (Froissart, Chron.)

Le diminutif burettes est réservé pour désigner les petits vases à goulot où l'on met l'eau et le vin qui servent à la messe.

### 64. AMFRACTUS, CREVECHE.

Creveche, crevasses, anfractuosités.

### 62. AMICARI, AMER.

Amer, aimer, s'aimer mutuellement, s'associer, s'unir, s'accorder, sympathiser.

Por rien ne mi tendroie De bien *amer* 

Si je dame trovoie. (Gobin de Rains.)

Nous verrons aux nos 97, appellere, et 2523, zelare, traduits aussi par amer.

### 63. AMICIRE, AFFUBLER.

Affubler, affubler, vêtir, revêtir, envelopper, couvrir d'un voile, d'un manteau ou de quelque vêtement.

Affubler (affibulare), c'est proprement attacher un manteau, un vêtement, avec des agrases, des affiquets, des épingles, des fibules.

Affubler n'est plus guère pris que dans un sens dérisoire et dans le style familier. (Dict. de l'Acad.)

# 64. AMICTUS, VESTURE.

Vesture, vêture, prise d'habit, vêtement, voile, habit, ce qui sert à vêtir.

# 65. AMMINICULARI, AIDIER.

Aidier, aider, soutenir, appuyer, étayer.

# 66. AMMINICULUM, AIVE.

Aive, aide, soutien, appui, étai.

Notez que aidier, aider, est écrit avec un d, tandis que aive, aide, est écrit avec un v.

# 67. AMPLIARE, ACROISTRE.

Acroistre, accroître, augmenter, élargir, amplifier.

68. AMPLUS, LARGES.

Larges, large, ample, spacieux.

Digitized by Google

#### 69. AMPUTARE, CONTER.

Conter, accuser, contester, imputer, citer en justice, plaider.

Nous voyons qu'amputer a signifié autrefois accuser, imputer, citer en justice, et plus spécialement accuser un homme ou une femme de débauche et de prostitution, de putage, putainage, comme on dit en notre patois.

Hinc nostris amputer, deputer et imputer; putagii seu meretricatûs crimen alicui imponere, mulierem putam, etc. (Gloss. Ducange, ad voc. putagium.)

.... Icellui Michel dist au suppliant qu'il venoit de voir la femme de Denys du Tertre, et que certainement il le *imputeroit* a office lui et la dite femme. (Lettre remiss. an. 1593.)

Thibault d'Orenge dit qu'il avoit cognu charnelement la fame Jehan Connivet, et si estoit marié, et que il l'amputeroit d'office a sens. (Lett. rémiss. an 1404.)

### (V. Ducange, Gloss., au mot putagium.)

Contens, contest signifiait contestations, et conteur, conteor, avocat, procureur.

Conteor est que aucun establit pour conter pour lui en cort. (Ancienne coustume de Normandie.)

### 70. AMPULLA, AMPOULE.

Ampoule, ampoule, vase, fiole à ventre bombé, bulles, burettes, vase qui contient le saint chrême.

Ampulla, vasis et ministeriis ecclesiasticis vulgo accensentur. Brevi. loq.: ampulla est vas amplum, sive olla ampla, etc.

.....Dedit etiam altaris optimas et mirabiles ampullas ad servitium altaris, etc. (Cod. vatic. ap. Baronium, an 1145.)

Ampullarum præterea usus fuit ad oleum pro catechumenis et infirmis et chrisma conservandum. (V. Gloss. Ducange.)

Ampoule, dans le sens de fiole, petite bouteille, ne se dit plus en français que de la Sainte Ampoule, fiole où l'on conservait l'huile qui servait à l'onction des rois de France dans la cérémonie du sacre. (Dictionnaire de l'Académie.)

### 71. AMURCA, LIE D'OLIVE.

Lie d'olive, lie, marc d'olives.

### 72. AMUSSIS, PLONS A MACON.

Plons a macon, plomb à maçons, niveau, instrument qui sert aux maçons pour mesurer le niveau d'une muraille, pour s'assurer de l'aplomb.

Perpendiculum instrumentum est cementariorum quod alio nomine amussis. id est plumbatum quod ipsi dimittunt ad perpendendum equalitatem muri, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. nº 82.)

Nous voyons ici (plons a macon) macon; plus bas nous verrons, nº 277, cementarius traduit par machon, puis nºs 1540 et 1542, manica et manca traduits par mance, manche d'habit, et nº 1544, manubrium traduit par manche, manche d'un instrument, poignée. De ces variations d'orthographe dans le même auteur, et qui plus est, dans la même page, résultent des incertitudes sur la prononciation des mots. (V. Lettres sur le patois, \*73.)

### 73. ANACHORITA, HERMITES.

Hermites, ermite, anachorête, solitaire.

### 74. ANALOGIUM, LETRINS.

Letrins, lutrin, pupitre.

# 75. ANGARIARE, DESTRAINDRE.

Destraindre, astreindre, obliger à un service, à une corvée, à un impôt, imposer.

# 76. ANCEPS, DOUTEUS.

Douteus, douteux, ambigu, équivoque, incertain, non assuré, double.

## 77. ANGERE, DESTRAINDRE.

Destraindre, serrer, presser, resserrer, opprimer, suffoquer (actif, neutre et passif).

# 78. ANIMI EQUIOR, DE PLUS SOEF CORAGE.

De plus soef corage, de plus doux courage, d'un cœur, d'un sentiment plus doux, plus débonnaire, d'une humeur plus douce, plus bienveillante, d'un esprit plus tranquille. Un batel ont cil de la nef
Mis jus en leve (en l'eau) moult soef (fort calme).
Un lit i ont fait bon et bel.
Soef (doux, moelleux) i mettent le toussel (la toison).

(Partonope, vers 1968.)

Il l'en est auques plus soef.

(Il lui en est alors plus agréable.)

(Ibid.)

Vostres chers oncles qui souef vous norri.

(Votre cher oncle qui doucement vous élève, vous éduque. (Garin Le Loherens, t. I, p. 146.)

Je l'ai norri soef.

(Agolant, vers 173.)

Il est probable que *corage* se prononçait généralement *courage*.

Toutefois, dans nos contrées, on prononce traditionnellement *co-rage*.

### 79. ANUS, VIELE.

Viele, vieille, une vieille, vieille femme.

### 80. ANNONA, BLES.

Bles, blé, récolte de l'année, provision, denrées, subsistance, vivres.

Annona ab anno dicitur. seges unius anni, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

## 81. ANNOTATIO, NOTE.

Note, note, remarque, annotation.

# 82. ANTICIPARE, AVANCHIER.

Avanchier, anticiper, avantager, prendre par avance, prendre les devans, devancer.

Anticipare pro accipere haberi in codice Palatino Capitolini monet Salmasius, pag. 70.

Anticipare, avancier; anticipium, avantage, in gloss. lat.-gall., ann. 1352.

— Anticipium, avantaige, in vocabul. compend. (Gloss. Ducange.)

# 83. ANTEDOTUM, MEDICINE.

Medicine, médecine, remède, préservatif, antidote.

# 84. ANTELUCANUM, DEVANT LE JOR.

Devant le jour, devant le jour, avant le jour, l'époque de la journée qui est avant le jour. Antelucanum est pris ici comme substantif adverbial, comme qui dirait l'avant-jour, de grand matin.

Antelucanus. a. num. id est ante lucem existens. una dictio est. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 85. ANTIPIRGIUM, ESCRENS.

Escrens, écran, devant de feu, peut-être crémaillère?

Antipirgium, cramaillé. Vocab. compend. (V. Gloss. Ducange.)

### 86. ANTIQUARI, AVILLIER.

Avillier, devenir ancien, vieillir, envieillir, être rétabli dans son état ancien.

Antiquare, in antiquum statum restituere, etc.

..... Alii, antiquare, ad statum revocare. Aliud lat.-gall. antiquari, esveller. (V. Gloss. Ducange.)

### 87. ANTISTES, EVESQUES.

Evesques, évêque, prélat, supérieur, préposé, chef, pontife.

Evêque, evectus, d'evehere, élever de, porter de, enlever.

Et portabunt te in manibus suis, ne unquam offendas pedem ad lapidem. (V. Remarques sur le patois, § 61.)

## 88. APPERTIO, ouvreture.

Ouvreture, ouverture, action d'ouvrir.

### 89. APIX, HAUTECHE.

Hauteche, hautesse, hauteur, sommité, sommet, cime, pointe, élévation.

Apex summitas dicitur. qui a pedibus remotus, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

La tierce science si est géométrie, par qui nous avons les mesures et les proportions des costés, par lonc par lé, par hautesce. (Brunetto Latini, l. I.)

L'ung veult acquerir bruit et los,

L'autre honneur, triomphe et haultesce.

(P. Grégoire, Menus propos, Mère sote.)

Hautesse ne se dit plus que comme qualification du titre honorifique du sultan.

90. APIS, ES, APICULA.

### 91. APOLOGUS, EXEMPLES.

Exemples, exemple, apologue, récit, discours, histoire d'un fait offert en exemple ou dont on doit prendre exemple.

Autrefois, on avait le verbe s'exempler, selon le sens de prendre exemple. (V. Glossaire Ducange, au mot exemplare.)

### 92. APOCRIFUM, FORS DAUTORITE.

Fors dautorite, hors d'autorité, l'apocryphe, ce qui est apocryphe.

Apocrypha quæ ab hæreticis sive schimaticis conscripta et prædicata sunt. (Glossaire Ducange.)

### 93. APOSTATARE, RENOIER.

Renoier, renier, apostasier, désavouer.

Renoier ou renaier, de reneare.

Renegare. idem quod reneare. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Renégat, infidèle, se disait renoié:

Il me fit amener mes mariniers devant moy, et me dit que il estoient touz renoiés; et je li dis que il n'eust jà fiance en eulx. (Joinville, Histoire de saint Louis.)

A plusieurs grands pillards françois reniés ils firent trancher les têtes. (Froissart, Chron.)

### 94. APOTECA, ESPESSERIE.

Espesserie, épicerie, lieu où l'on garde les épices, office, officine, boutique d'épicier, apothicairerie, magasin.

## 95. APOSTECARIUS, IDEM EST.

Notre auteur indique apostecarius comme synonyme d'apoteca.

Apotecarius, codicis Ms. nomen, in tabul. S. Petri Carnot. quasi sit apotheca, seu horreum rebus quam plurimis refertum. (Glossaire Ducange.)

# 96. APPARITOR, BEDEAUS.

Bedeaus, bedeau, appariteur, huissier, sergent, archer.

## 97. APPELLERE, AMER.

Amer, aimer, chercher à, s'appliquer à, être attiré ou entraîné vers. Remarquez que amicari, n° 62, a aussi été interprété amer, ainsi que nous verrons zelare, n° 2636.

Roquesort dit que ce n'est que vers la sin du XVº siècle qu'on a écrit aimer, au lieu de amer.

#### 98. APLUSTRE, GOUVERNAUS.

Gouvernaus, gouvernail, aplustre.

Aplaustrum pro aplustrum vel aplustre est porro aplustrum, tabulatum ad decorandum superficiem navis adpositum. (Glossaire Ducange.)

Gouvernaus: en ces ness de Marseille a deux gouvernaus qui sont attachés à deux tisons si merveilleusement que sitot comme len auroit tourné un roncin, len peut tourner la nes a destre et a senestre. (Joinville, Histoire de saint Louis.)

Aplustre vient-il de ad et lustrare? ou de ad et plaustrum?

### 99. APPENDICIUM, APLENTIS.

Aplentis, appentis, accessoire, appendice.

Je n'ai trouvé nulle part aplentis. Serait-ce le mot appentis auquel on aurait ajouté un l? ou bien aplentis serait-il formé de a, ad, et plenté, plenité, abondance, plénitude, grande quantité, et signifierait-il complément, supplément, qu'on ajoute à une chose pour la rendre entière et complète?

### 100. APPETERE, DESIRER.

Desirer, désirer, appéter, désirer vivement.

## 404. APPETIBILIS, TALENTABLES.

Talentables, désirable.

Voir n° 21, affectio, talens, et n° 1923, perperam, mautalent.

## 102. APPLICARE, PLOIER.

Ploier, plier l'un sur l'autre, appliquer.

Dans nos contrées, plier, selon ce sens, se dit plo-ïer.

# 403. APPREHENDERE, HATIR.

Hatir, saisir, appréhender, prendre par autorité de justice.

Hatir ou hastir, haster, du latin hasta.

Hasta posita (Cicéron), vendre par autorité de justice. Jus hastæ, droit de saisie. (Voir le Dictionn. latin-franç. de Quicherat, au mot hasta.)

## 104. AQUILO, BISCE.

Bisce, bise, aquilon, vent du nord, le vent de bise.

Digitized by Google

A Douai et dans ses environs, on emploie le verbe neutre biser, dans le sens de jaillir, sauter, s'élancer avec rapidité. Faire biser un projectile ou un liquide, c'est les faire jaillir, les lancer avec la rapidité ou la violence de la bise, du vent de bise.

On rencontre assez souvent le substantif bise, vent du nord, l'aquilon, chez les écrivains anciens et modernes, et même aussi avec la signification de la saison d'hiver, les temps froids:

> Elle (la cigale) se trouva fort dépourvue Quand la bise fut venue. (La Fontaine.)

Nous rencontrons le verbe *biser* dans une chanson dont quelques couplets contiennent de curieux renseignements sur l'état de la boussole au XIII° ou XIV° siècle:

L'aiguille (de la boussole) à la pierre d'aimant bise

Car dans quel part la pointe vise La tresmontaigne (l'étoile polaire) est là sans doute.

(V. Franc. Michel, Lais inédits, préface.)

### 405. AQUILUS, KI A LONS NES.

Ki a lons nes, qui a long nez, qui a le nez long, qui a un grand bec, bécu, le diable.

Aquilus, aliquis habens longum nazum; Gall., Becu. — Inde aquilini, demones habentes nasos longissimos, etc. (Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 5210.) (Ducange.)

Aquili dæmones, qui in similitudine aquilæ apparent, etc., apud Papiam et Joan. de Janua. Martinus Capella, lib. 2, etc. (V. Ducange, au mot aquili.)

# 406. ARRABO, EIRES.

Eires, arrhes, gage, nantissement.

Arra dicitur res que datur in certitudinem, etc. Arrabo. bonis. dicitur vadimonium et proprie quod datur pro re bona, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

#### 107. ARCHA, HUGE.

Huge, huche, coffre, armoire, arche.

### 108. ARCHITECTUS, CARPENTIERS.

Carpentiers, charpentier, constructeur, architecte, ouvrier en bois. (V. Glossaire Ducange, au mot carpentarii.)

#### 409. ARCTURUS, QUEDAM ESTOILE.

Ouedam estoile, une certaine étoile, l'arcture, étoile du Bouvier.

### 440. ARDEA, HAIRONS.

Hairons, héron, oiseau.

Le héron au long bec enmanché d'un long cou.

(La Fontaine.)

### 111. ARGUTE, SAGEMENT.

Sagement, sagement, subtilement, finement, ingénieusement.

Etre sage, chez les campagnards de nos contrées de Flandre, c'est être savant, instruit, expérimenté, prudent. On a dit et écrit que sage venait de sapiens, sapere, sapio; ne procèderait-il pas plutôt et plus directement de sagire, sagio, qui signifie avoir de la sagacité, une grande délicatesse de sens, surtout l'odorat subtil.

#### Cicéron dit:

Sagire, sentire acute est... Is igitur qui ante sagit quam oblata res est, dicitur præsagire, id est futura ante sentire. (De Divin., lib. XXXI.)

La langue française a perdu le verbe sagir, qui signifiait devenir sage, acquérir de l'expérience. Au prologue des Faicts et dicts du bon Pantagruel, Rabelais dit:

Le monde, en sagissant, plus ne craindra la fleur des febves en la primevère.

Nous verrons plus bas, n° 219, callere traduit par estre sages, et 1243, gnarus, sages. (V. Remarques, § 26.)

# 412. ARIOLUS, sorchiers.

Sorchiers, sorcier, devin, qui fait des conjurations, des évocations.

Ariolus ab ara dicitur. divinator qui colit aras ydolorum. nefarias preces emittit et funosta sacrificia. Magister vero in historia sacra Deuteron. vocat ariolos inspectores fibrarum pro cognoscendis futuris, etc. (Glossaire étymologique, W. Briton, Ms. 82.)

## 443. ARIOLARE, DEVINER.

Deviner, deviner, être devin.

Ariolor. aris. id est divinare. verbum deponens est. et dicitur ab ariolus. (Glossaire étym., W. Briton, Ms. 82.)

## 114. ARMILLA, BOHORDERS.

Bohorders, armes, armure, équipement, bagage, ustensiles nécessaires dans un tournoi, une joûte. (V. Glossaire Ducange, aux mots armilla et baga.)

Dans un ancien glossaire latin-français cité par Ducange, armilla est traduit par behoudour dans le sens de armille, armure, pièce d'armure.

Au departir (le duc Richard) dona a lun une armille de fin or, quatre livres pesant; a lautre dona une moult riche espee. (Chronique de Saint-Denis, collect. de l'hist. de France.)

Froissart dit bohorder, pour faire un tournoi; bouhourd, be-hourd, pour échafaudage, l'échafaud dressé pour les tournois.

### 115. ARMONIA, CANTUS.

Cantus, chant, harmonie en musique.

### 116. AROMA, ESPESCE.

Espesce, espèces, les espèces aromatiques, aromates.

....Aroma Media producta debet proferri, et dicit Isid. etymol: aromata sunt quecumque fragrantis odoris. India vel Arabia mittit sive alie regiones. (Gloss. étym., Ms. 82.)

En terme de médecine et de pharmacie, on dit encore les espèces vulnéraires, amères, béchiques, aromatiques, etc., selon les propriétés ou qualités analogues que certaines substances végétales et médicamenteuses ont entre elles. (V. n° 94 et 95, apoteca et apotecarius.)

# 117. AROMATIZARE, FLAIRIER.

Flairier, fleurer, sentir (verbe neutre), exhaler une odeur, rendre une odeur.

Aromatizo. zas. id est redolere, etc. (Gloss. étym., Briton, Ms. 82.)
Flairier pro olere et flaireur odor, etc. (Glossaire Ducange.)
La flaireur de la mer leur grieve. (Froissart, Chron.)

# 118. ARROGANS, DESDEGNEUS.

Desdegneus, dédaigneux, arrogant.

## , 119. ARROGANTIA, DESDEGNECE.

Desdegnece, dédain, arrogance.

Digitized by Google

Desdegnece ou dédaignesse est un mot que la langue a perdu; il représente une nuance synonymique de dédain, analogue au sens qu'ont ou avaient paresse, tendresse, longuesse, simplesse, vitesse, prestesse, etc., relativement à paresseux, tendre, long, simple, vite, preste, etc.

On trouve aussi dans les vieux écrivains desdaignance.

Dedignantia, desdegnance, in Gloss. gall.-lat. ex cod. reg. 7684. (V. Glossaire Ducange, au mot dedignantia.)

120. AROS, tors. '

Tors, bistorte ou serpentaire, aros, plante médicinale.

121. ARTARE, ESTRAINDRE.

Estraindre, étreindre, presser, serrer, resserrer.

422. ARTERIE, VAINNES.

Vainnes, veines, artères.

Avant la découverte de la circulation du sang, et lorsque la science de l'anatomie n'existait pas, les différents vaisseaux, artères, veines, vaisseaux lymphatiques et même les fibres étaient appelés du terme général vaine, veine.

Fibra idem est quod vena. (Gloss. étym., W. Briton, Ms. 82.) Voir nº 1020, fibria, vaine.

123. ARVINA, oins.

Oins, oing, saindoux, graisse de porc.

Sain, graisse des animaux. (V. Ducange, au mot sagimen.)

124. ARUSPES, DEVINERES.

Devineres, devineur, devin, aruspice.

Devinere, devinaille, devin, sorcier; en provençal, devignoire. (Glossaire Roquefort.)

Devineor, devineur.

Car il sont bon devineour

Tout cel qui aiment par amour. (Flor. et Blancest.)

Voir les nº 112 et 113.

On a encore en français le féminin de devineres, devineresse.

125. ASCIA, DOLOIRS.

Doloirs, doloire, essette de tonnelier.

### 126. ASILUM, REFUIS.

Refuis, refuge, asile, retraite.

En quel refuit

Me puis jou mettre fors du roy. (Roman de Renart.)

Froissart, en ses *Chroniques*, écrit refuite dans le sens de refuge: Il savoit les adresses et refuites du pays.

### 127. ASPERSORFUM, CRESPE.

Crespe, crepé, hérissé comme un aspersoir.

On trouve dans les dictionnaires, comme correspondant à la signification du mot latin aspersorium, les mots aspersoir, aspergés, le vase qui contient l'eau bénite, le goupillon, l'eau bénite elle-même, yeaue benoiste. (Voir Ducange.)

Je n'ai rencontré nulle part de mots se rapprochant de crespe avec la signification de l'aspersorium latin, à moins que crespe ne soit selon le sens de crepé, hérissé, comme l'aspersoir. — Crispare signifie hérisser, crispatus, hérissé:

Apio crispatur tellus (Columel.) La terre se hérisse d'ache. (Dictionnaire de Quicherat.)

### 128. ASPERNARI, DESPIRE.

Despire, mépriser, dédaigner, ne pas faire cas, braver, défier, despecter.

Cil ki morz est despeitet assi bien les sueys choses de cest monde cum les aspres (Sermon de saint Bernard); celui qui est mort méprise aussi bien les douces choses de ce monde que les âpres.

Ne refuse cose nesune

Ja n'ert si vix ne si despite. (Roi Guillaume, p. 80.)

(Ne refuse chose aucune ; déjà n'était-elle si vieille ni si méprisable.)

Garce sui vix et sui despite. (Ibid, p. 85.)
(Je suis vieille fille et suis dédaignée.)

### 129. ASPORTARE, FORS PORTER.

Fors porter, emporter, transporter, porter hors.

La particule a, as, souvent employée en latin et en français pour la composition des mots, vient tantôt de ad, vers, pour, tantôt de a, ab, de, par.

### 430. ASSEQUI, ATTENDRE.

Attendre, tendre à ou vers, poursuivre, atteindre, arriver, parvenir à, obtenir.

M. Henschel cite un certain nombre d'exemples tirés d'anciens poètes français où ataindre a les diverses significations de toucher, approcher, contester. (V. Gloss. franç., suppl. à Ducange.)

### 434. ASSER, AISE.

Aise, ais, planche (Plaute), solive, chevron, pieu, ce qui sert à assurer (asserere).

### 432. ASSIDERE, AIDIER.

Aidier (verbe neutre et actif), aider, venir en aide, s'aider, mettre à l'aise, se mettre à l'aise, asseoir, s'asseoir, assister, s'assister.

Dans nos contrées, s'asseoir se dit s'assister.

### 433. ASSIMILATIO, RESSAMBLANCE.

Ressamblance, ressemblance, action de celui qui rend semblable, qui assimile, qualité de ce qui est rendu semblable, qui est assimilé, assimilation. (V. Lett. sur le Patois, \* 42.)

# 134. ASSIMILARE, comparer.

Comparer, comparer, rendre semblable, mettre de pair, faire aller de pair, assimiler.

# 135. ASSARE, ROSTER.

Roster, rôtir, brûler par l'application ou l'approche du feu. Dans ce sens, chez nous, brûler se dit asir.

436. ASTRUM, ESTOILE.

Estoile, étoile, astre.

437. ASTROLOGIA, ASTRELOGIE.

Astrelogie, astrologie.

## 138. ASTRUERE, AFFREMER.

Affremer, affermir, rendre plus solide ou plus assuré, plus difficile à ébranler, étayer.

U nos devrons entr'assembler Pur cest ovre si afremer Qu'en pramesse n'en convenance N'ait devers nos nule dotance.

(Chron. des ducs de Norm., t. I, p. 305, vers 6426.)

Ducange, s'appuyant sur un passage d'une comédie latine, donne à astruere une signification répondant à celle du verbe français inventer:

Astruere, ad invenire, fingere; Gall., inventer, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot astruere.)

Nous pensons que dans notre Vocabulaire astruere doit s'entendre comme adstruere: a, ad, à, pour, vers; struere, élever, construire, bâtir, édifier. — Ainsi, on établit des contreforts, des murs contreboutants, pour servir d'appui, d'étai et affermir les édifices.

V. nº 2119, sarcire, affremer.

#### 439. ASTUTUS, VISEUS.

Viseus, habile, malin, rusé, malicieux, astucieux.

Viseux, dans ce sens, se dit encore chez nous.

Astutus. ta. tum. id est calidus. dolosus, etc. et sumitur astutus in mala significatione. sicut acutus in bona. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### · 440. ATER, noirs.

Noirs, noir.

# 141. ATTENTARE, ASSAIER.

Assaier, essayer, tenter de, faire un essai, une tentative, attenter. En notre Flandre, on dit encore assayer pour essayer.

# 442. ATTERERE, TRIULER.

Triuler, user par le frottement, unir par le battage, attérer, rabattre ce qui fait saillie.

Nous verrons plus bas, n° 368, conterere traduit aussi par triuler. On trouve dans Martial cette expression, omne limen conterere, user le seuil de toutes les portes. A Douai, on dit faire son triou, pour se rendre les voies faciles, s'aplanir le terrain. Il est vraisemblable que le substantif français truelle, l'instrument du maçon qui sert à mettre le mortier et à l'unir, est de la famille du vieux verbe trieuler.

Trulla. e. est instrumentum cementariorum ad complanandum murum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir les nºs 2423, triturare, triuler, et 2430, trulla, trieule.

### 143. ATTRACTARE, MANIIER.

Maniier, manier, toucher, attoucher.

Pro attrectare, manier, toucher, dictum puto. (Ducange, Gloss.)
Attrectare verbum est frequentativum ab attraho, etc.

In frequenti tamen usu multorum ponitur e loco a et dicitur attrecto. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 144. AUCEPS, OISELERES.

Oiseleres, oiseleur.

Auceps qui aves capiens, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 145. AUCUPIUM, OISELERIE.

Oiselerie, ce qui concerne la chasse aux oiseaux.

### 146. AUCUPARE, CUIDIER.

Cuidier, épier, guetter, observer, rechercher, tâcher d'obtenir, capter.

On appelait cuidiaus un ustensile, un instrument propre à la pêche. (V. Glossaire Ducange, au mot cuidens.)

Cuidier, cuider, quidier. Quider est un des mots de la vieille langue le plus fréquemment employé avec des nuances de significations diverses. (V. les nºs 160, autumare, cuidier; 828, estimare, cuidier; 1925, presumere, quidier.

Cuider était aussi employé substantivement.

Le roi qui etoit jeune et plein de ses cuiders et volontés. — Et demeurera plus de vos cuiders qu'il ne s'en achevera. (Froissart, Chron.)

Il y avait aussi l'adjectif cuidereaux, pour dire présomptueux, des godelureaux qui ne doutent de rien, qui se croient des mérites qu'ils n'ont pas, « cuidereaux d'amour transis », ainsi que les appelle Villon.

# 147. AUDITORIUM, PARLOIRS.

Parloirs, parloir, auditoire, lieu où l'on donne audience, lieu où se traitent les affaires.

148. AVELANA, NOIS PETITE.

Nois petite, noix petite, noisette, aveline.

149. AVERE, CONVOITIER.

Convoitier, convoiter, désirer vivement.

150. AVIDUS, convoiteus.

Convoiteus, convoiteux (Acad.), désireux, avide de.

151. AVIA, DEVOIAULERES.

Devoiauleres.

Le substantif neutre pluriel avia est interprêté par les lexicographes et les traducteurs dans le sens de lieux où il n'y a pas de chemin frayé, lieux impraticables ou plutôt qui n'ont pas été pratiqués. Ducange, à propos du mot avia, se demande s'il ne signifie pas un lieu éloigné, écarté de la route, locus a via remotus, aussi bien qu'un lieu où il n'y a pas de chemin, in quo nulla via est.

An non avia hic idem est qui locus a via remotus, vel in quo nulla via est? hoc sensu haud rato usurpatur vox avius a scriptoribus latinis.

Je pense que devoiaulers, mot que je n'ai pas rencontré autre part, a ici la signification adjective de dévoyeur, lieu sans route, lieu où l'on est dérouté, désorienté.

152. AULICUS, DECORT.

Decort, de cour, qui appartient à la cour, aulique.

153. AUREOLA, corone.

Corone, couronne, auréole, tonsure.

Alphonsus regis primogenitus veniens ad West monasterium, quandam aureolam quæ fuerat quondam principis Walliæ-Leolini, cum aliis jocalibus afferebat, quibus Beati regis Edwardi feretrum ornabatur. (V. Ducange, Gloss., au mot aureola.)

Corone se prenait aussi dans le sens de tonsure, corona clericalis. (V. Glossaire Ducange.)

> Et clere et preste et moine coroné. (Gérard de Vienne, vers 3914.)

154. AURICALCUM, ARCHAUS.

Archaus, archal, laiton, auricalque, similor.

Digitized by Google

Ces rameaux d'osier, flexibles, résistants et revêtus de leur écorce de couleur dorée, dont les jardiniers se servent pour lier et rattacher les branches des vignes et des arbres en espalier, se nomment dans nos contrées de Flandre archeuls ou archeles, par comparaison avec le fil d'archal. (V. Remarques sur le patois, § 128.) Dans le patois aussi, d'une personne ou d'un animal qui, sous des apparences grêles et délicates, est cependant fort et vivace, on dit que c'est un archèle ou qu'il est comme un archeul.

Voir plus loin, nº 769, electrum, leitons.

Ajoutons que par une comparaison du même genre, de celui qui a résisté à des maladies ou vaincu des catastrophes qui semblaient devoir l'abattre ou le faire succomber, on dit qu'il est tillache (tillace). La tille que nous appelons tillasse est l'aubier, fibreux tissu très résistant qui est sous l'écorce du tilleul et dont on fait des cordes à puits.

### 155. AURIFICUM, orprois.

Orfrois, orfroi, broderie en or ou en argent, tissu d'or, frange d'or.

Richece ot une porpre robe.

La porpre fut tote orfroisiée Si y ot portret a orfrois Estoires de dus et de Rois.

(Rom. de la Rose, vers 1061.)

Dorfrois ot un chapel mignot Oncques nule pucelle not Plus cointe, etc.

(Ibid.)

On appelle encore aujourd'hui orfrois les bords et le chaperon des chapes qui sont de brocard ou de broderie.

### 156. AURIGA, CARETONS.

Caretons, charton, conducteur de char, de chariot, cocher.

Dans nos contrées de Flandre wallonne, on appelle encore carton le conducteur d'un chariot, et un chariot se dit kar ou car, charrette, carette; le carioteux est le charron, celui qui fait les chariots et charrettes; c'est aussi le tourneur en bois, celui qui fait des ustensiles de bois, comme des rouets à filer, qu'on appelle cars, cariots.

### 157. AUSTERUS, GREVEURS.

Greveurs, greveur, qui grève, grave, sévère, austère, dur, de mauvaise humeur, pesant, dissicile à supporter, dommageable.

### 158. AUSTERITAS, DURTES.

Durtes, dureté, rigidité, sévérité, austérité.

### 459. AUTENTICUS, DAUTORITE.

Dautorité, d'autorité, dont l'autorité n'est pas douteuse, authentique.

### 460. AUTUMARE, CUIDIER.

Cuidier, penser, croire que, juger (Plaute).

### 161. AUTENNA, corde de nef.

Corde de nef, corde de navire, attache de navire, antenne, vergue.

Antena, pro antenna; Gall., antenne, lignum transversum ad navis malum cui velum alligatur. (Gloss. Ducange.)

Remarquons que notre auteur écrit autenna.

## 462. AUXIGIA, oins.

Oins, oint, graisse de porc, axonge, ce qui sert à graisser, à oindre l'axe ou l'essieu (axum ungere).

Axangia, pro axungia; Gall., vieux oint. Mandatum Philippi Pulchri ann. 1304., t. I. Ordinat. Reg., pag. 423: cerum, sepum, auxangiam porcinam, vel aliam ædipem sive oint, etc. (Ducange, Gloss., au mot auxangia.)

## 163. ALUMPNA, noretière.

Noretière, nourricière, nourrisseuse, nourrice (Silius Italic.)

Dans la Flandre wallonne, on dit encore comme on écrivait au XIV<sup>e</sup> siècle, noreture pour nourriture, et on appelle noretier, noretière, celui ou celle dont l'industrie est de nourrir, élever des bestiaux, les nourrisseurs, ceux qui nourrissent des vaches pour faire commerce du lait et du beurre (Dictionn. de l'Acad.). La noreterie, chez nous, est l'établissement, la ferme où se pratique cette industrie.

Nous avons vu, nº 44, alimonia traduit par noreture.

Nourrir, nourriture ne se disent plus guère que dans le sens ex-

clusif de ce qui regarde le boire et le manger. Ils avaient autresois une signification plus complexe et plus étendue; ils s'appliquaient à ce qui concerne l'élève, l'entretien, l'éducation des animaux et même des plantes; ils s'entendaient aussi de ce qui constitue l'éducation morale, physique et intellectuelle des enfants.

On trouve dans les anciens écrivains, et même jusque dans le XVII<sup>e</sup> siècle, de nombreux exemples de l'emploi de cette locution:

Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. (Racine.)

Montaigne, qui parle beaucoup de l'éducation et de la façon d'élever les enfants, emploie souvent les mots nourrir et nourriture, dans le sens de ce que nous entendons par éduquer, élever, instruire.

Aussi n'est-ce pas raison de nouvrir les enfants au gyron de leurs parents. (Essais.)

Voici un exemple que je prends encore dans Montaigne, où nourrir est employé selon l'acception d'entretenir, cultiver, favoriser la croissance. Parlant des usages et coutumes divers:

Il y a des pays, dit-il, où l'on ne coupe en toute la vie ny poils ny ongles; ailleurs où l'on ne coupe que les ongles de la droite, celles (les ongles) de la gauche se nourrissent par gentillesse; ou ils nourrissent tout le poil du costé droit tant qu'il peut croistre et tiennent raz le poil de l'autre costé; et en voisines provinces, celle-cy nourrit le poil de devant, celle-la de derrière et rasent a l'opposite. (Essais.)—V. Lettr. sur le Patois, \* 75.

164. ALMUS, BAINS.

Sains, saint, vénérable (Virgile).

165. ALVEA, RUSCHELE.

Ruschele, ruchelle, petite ruche, alvéole.

On appelait ruche certaine mesure de grains. (V. Glossaire Ducange, au mot russellata.)

166. AVENA, AVAINE.

Avaine, avoine.

Dans la Flandre wallonne, on dit encore avaine ou avene.

167. ANAS, ANETE.

Anete, canard, cane.

Aneta. Brevi loq., aneta, avis quædam aquatica: anetarius masculus istius avis... Aneta, nostris anete, anas fæmina. (Gloss. Ducange.)

Dans nos campagnes, la femelle du canard se dit encore anette.

Dans des lettres royales de 1377 (arch. de Picardie), on lit :

Par esbattement achetèrent une anette et empris a jouer a ycelle, pour la gaigner par cellui qui d'un fauchet lui coperoit le col et l'abateroit d'un pel la u il avoit pendue au lieu et place commune de ladite ville d'Amiens la Hautoye la u communement l'en fait jeux et esbattemens. (V. Ducange, Gloss., au mot aneta.)

L'usage de ce jeu barbare s'est conservé dans nos campagnes.

468. APIUM, HAGHE.

Hache, ache, plante, sorte de persil, de la famille des ombellisères.

169. ANISUM, ANIS.

Anis, anis, plante.

470. ANETUM, ANOIS.

Anois, aneth, plante odoriférante.

171. ALUMEN, ALUNS.

Aluns, alun, sel d'alun que les chimistes appellent sulfate acide d'alumine et de potasse.

Il y a fort longtemps que ce sel est employé dans les arts industriels.

B.

## 172. BACCARI, FORSENER.

Forsener, forcener, être forcené, être hors de sens.

Nous verrons plus bas debaccari, traduit aussi par le même verbe, mais écrit cette fois foursener.

On dit encore en français forcené, pour « furieux, hors de sens » Acad.); à mon avis, on devrait l'écrire forsené.

Voir plus has, nº 612, debaccari, foursener.

173. BAJULARE, porter.

.Porter, porter à la manière des hommes de peine, faire office de portefaix.

Non didici bajulare (Plaute); je n'ai pas appris le métier de portesaix. (Dictionnaire de Quicherat.)

#### 174. BALARE, BALER.

Baler, baller, danser, sauter (Dictionn. de l'Acad.). Voir Ducange, au mot balare.

### 175. BALISTA, ARBALAISTRE.

Arbalaistre, arbalête, baliste, machine de guerre pour lancer des projectiles. Arbalête est formé de arcus-balista.

Balista genus est machine vel tormenti. ab emittendo jacula. dicta balim grece, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 476. BALISTERIUS, ARBALESTRIERS.

Arbalestriers, arbalétrier, celui qui tire l'arbalête. Remarquons que notre auteur écrit arbalaistre et arbalestriers.

## 177. BABUARE, BAUBER.

Bauber, bégayer, balbutier.

Louis II, dit le Bègue, fils de Charles-le-Chauve, est appelé par les vieux chroniqueurs Louis-le-Baube.

## 478. BALTEUS, BAUDRES.

Baudres, baudrier, ceinturon, sangle.

Baltheus est cingulum militare. et etiam illud in quo arma dependent. (V. Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Voir nº 2621, umbo, baudres.

# 479. BATISTERIUM, FONS.

Fons, fonts baptismaux, baptistère, lieu où l'on baptise, piscine.

## 480. BARBARIES, ESTRAIGNERIE.

Estraignerie (étrangerie), condition ou qualité de ce qui est étranger.

Chez les anciens, tout ce qui n'était pas la Grèce ou l'Italie était dit barbare: barbarie ou barbaries. Cicéron dit:

In Barbariæ sinus confugit. — Il (Thémistocle) se réfugia dans les ports des barbares. (Dictionnaire de Quicherat.)

### 181. BASIS, COLUMBE.

Columbe, colonne, appui, fondement, base.

Basis sicut dicit Papias nomen est fortissime petre. Item basis dicitur quod supponitur columpne et communiter accipitur pro fundamento. Item basis est extrema pars plante. et basilica dicitur regia domus. palatium regis vel imperatoris... basilice prius vocabantur regum habitacula, etc. (Gloss. élym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 182. BATUS, MESURE.

Mesure, mesure, espèce de mesure agraire.

Batus, batta, mensuræ species, vetus agri mensor: batus constat modiis 2, totidem sextariis, duo bati metretam faciunt, qui sunt sextarii 100. (Gloss. Ducange.)

Batus désignait aussi une mesure pour les liquides en usage chez les Juifs.

Batus vocatur Hebraïca lingua ab olearia mola quæ Barth apud eos vel Batho nominatur, capiens 50 sextaria. (Gloss. Ducange.)

Batus avait son diminutif Batilla.

Voir ces mots au Glossaire étymologique Briton, Ms. 82.)

### 483. BELLIUM, PIERE.

Piere, pierre, bdellium, gomme-résine lapidiforme qui vient de l'Arabie et des Indes. Elle est secretée par le Βδελλιον, sorte de palmier.

## 184. BEARE, BONS HEUREUS.

Bonsheureus, bien-être, état de celui qui est bien heureux, qui a du bonheur.

Bonsheureus, par opposition à malheureux; l's de bonsheureux est probablement pour l'euphonie.

Le verbe beare est pris ici substantivement, pour exprimer l'état de celui qui jouit de la béatitude, le bien-être ou l'action de rendre heureux, de béatifier, de baptiser.

Beatizare, beare, inter beatos referre, adscribere. Ital. beatificare, nostris béatifier. (Gloss. Ducange.)

Beare, a, Gall., béer, ore hiante et patulo esse, etc. (Gloss. Ducange.)

On dit familièrement'en France: bailler comme un bienheureux.

Dans nos villages de Flandre, pour être nourri abondamment et généreusement, on dit : être nourri a l'queule baée, bée.

.... Hinc queule baée, ore hiante. (Gloss. Ducange.)

### 185. BEEMOTH, DIAUBLES.

Diaubles, diable.

Beemoth était le nom d'un démon chez les Hébreux :

Beemoth Hebreis, élephas seu quœvis major bestia: quâ voce dœmonem intelligunt interpretes. Murator., tom. II., pag. 455., col. 2., c. in hist. Luitprandi:

.... Fallax, impie, crudelis, inique,
Impie Leviathan, Beemoth paras
Antiquum renovare tua jam fraude duellum
Crimine pro cuncto pæna lues. (Gloss. Ducange.)

Beemoth... interpretatur animal vel animalis seu bestialis aut bestia... Beemoth lingua Hebreorum aliter sonat eo quod de excelsis ad terram cecidit pro merito suo ut aliter brutum effectus sit, etc. (Glass. étym. Brit., Ms. 82.)

Diaule ou diale est le nom que, dans nos contrées, l'on donne à ces masses fusibles, pierreuses ou ferrugineuses, qu'on retrouve dans le foyer éteint du charbon. Ces diaules ou diales sont susceptibles de brûler et de flamber sans paraître se consumer, propriété qu'ils partagent avec le diable, que les vieux auteurs écrivent diaule, diavole, diauble, diale.

# 486. BELUINUS, BESTIAUS.

Bestiaus, bestial, propre à la bête, qui appartient à la bête, de bête, à la manière des bêtes.

## 187. BERILLUS, PIERE.

Piere, pierre, béryle, sorte de pierre précieuse.

Berillus lapis quidam preciosus in India gignitus, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

188. BETA, BIETE.

Biete, bête.

On prononce encore biéte dans la Flandre wallonne.

189. BIBULUS, BEVERES.

Beveres, buveur, biberon (Acad.), amateur de la boisson, qui boit bien.

Cil Robert esteit un bevere

Uns cavaliers fort tremelere (joueur).

(Phil. Mousques, Robert Guiscart. V. Ducange, Gloss., au mot tremerellum.)

Dans nos contrées, on dit encore un bevere pour un buveur, beverage pour breuvage, je beuverai pour je boirai, etc.

Jamais je ne bewerai ni ne mangerai si sera ce amendé. (Froissart, Chron.)

190. BICEPS, KI A DEUS TIESTE.

Ki a deus tieste, qui a deux têtes.

On prononce encore tiéte pour tête (caput) dans nos contrées, et on dit tête pour mamelle: donner el-tête, c'est allaiter, c'est faire têter un enfant.

191. BIDENS, BREBIS.

Brebis, brebis (Phædr.), brebis de deux ans propre à être sacrifiée (Virgil.).

192. BIDUUM, DE DEUS JOURS.

De deus jours, de deux jours, l'espace de deux jours.

493. BIFFUDUS, FENDUS.

Fendus, sendu, partagé en deux.

194. BIGA, CARETE.

Carete, charrette, char à deux chevaux.

195. BILIBRIS, KI A IJ LIVRES.

Ki a 11 livres, qui a deux livres, qui est du poids ou de la contenance de deux livres.

Bilibris. sicut aït glosa apoc. VI. vas est capiens duos sextarios. Item invenitur adjectivum hic et hec bilibris et hoc bilibre. id est duarum librarum, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

196. BITRUS, GERONS.

Gerons, giron, sein, cercle, enceinte.

Je n'ai point rencontré le mot latin bitrus, mais bien birus.

Bitrus ou birus serait-il ici pour girus, qui signifie cercle, giron? Il faudrait admettre que le b a été mis pour g, ce qui est assez fréquent, et qu'un t a été intercalé.

On rencontre le mot latin birus, avec la signification de giron, dans un glossaire latin-français du XIV<sup>o</sup> siècle.

Birus, geron, in glossar. lat.-gall., an. 1352, ex cod. reg. 4120. (V. Gloss. Ducange.)

A ce propos, disons que parmi les mots qui appartiennent particulièrement à nos contrées de Flandre wallonne, il y a écour et son composé écourcheux, et que souvent on a confondu écour avec giron, quoique ce ne soit pas la même chose.

Ecour n'a pas d'équivalent dans la langue française; ce n'est pas, ainsi qu'on l'a dit, le giron, giro des Latins, qui signifie cercle, circonscription, comme l'enceinte de murailles qui entoure une ville, l'espace compris dans la circonscription d'une robe, d'un manteau, et figurément ce qui est dans les limites du monde de l'Eglise, etc. L'écour proprement dit est l'espace qui est depuis la ceinture jusqu'aux genoux, et qui forme, lorsque la personne est assise, un creux, une sorte de nid où une mère, une nourrice recueille l'enfant, pour l'appaiser et l'endormir, pour l'appouchiner, ainsi qu'on le dit encore en patois: l'appoussiner, faire de l'enfant ce que la poule fait de son poussin.

Dans le Midi, l'écour s'appelle dorne.

Les Allemands ont le mot schoss, qui a identiquement la signification de notre écour.

La pièce d'habillement qu'en français on nomme tablier, s'appelle chez nous écourcheux, comme qui dirait écourcheur, ce qui couvre ou forme l'écour.

# 497. BYSSUS, BOGERAN.

Bogeran, bougran, toile tissue de lin, nappe de toile.

Bissus. sicut dicit Isid. éthimol. XIX. genus est quoddam lini nimium candidi et mollissimi quod Greci papaten vocant, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Bissus directorius, mappa ex bysso, quæ super directorium seu abacum explicari solet, etc. (Gloss. Ducange.)

.... Boquerannus, bucaranum, buchiranum. Telæ subtilis species; Gall., bougran.; Gloss. lat.-gall., bissus, bouquerant., etc. (V. Glossaire Ducange, au mot boquerannus.)

198. BLADUM, BLES.

Bles, bled.

Digitized by Google

### 199. BOARE, SOUNER.

Souner, sonner, retentir, mugir.

200. BOATUS, sons.

Sons, son, mugissement.

### 201. BOMBIS, VIERS KI FAIT SOIE.

Viers ki fait soie, ver qui fait soie, ver à soie.

Ver dans ce sens se dit encore vier chez nous: vier à soie, vier de terre.

### 202. BORITH, CARDONS.

Cardons, chardon.

Borith est un mot hébreux qui a été interprêté comme désignant une certaine plante qui a les propriétés du savon, et dont on se servait en effet comme de savon.

Si laveris te nitro et multiplicaveris tibi herbam borith, maculata es in iniquitate tua coram me, dicit Dominus. (Jérém., 2.-22.)

W. Briton écrit boreth et le donne aussi comme un mot hébreux signifiant une certaine herbe qu'emploient les foulons et qui sert à lessiver:

Boreth sicut dicit Jeronimus sec. Jerem. hebraïcum est. et est quedam herba. Interpretes dicunt herbam fullonum que in Palestina in humidis et virentibus locis invenitur... etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 203. BRIA, MESURE.

Mesure, mesure, vase.

Hæc bria si dicas, modus vas Romipetarum; hic bria, quo vinum sibi distribuunt quasi libra. (Ebrardus Betun., in græcissimo cap. 12.)

Bria, mensura, metreta, mesura, prov. (Glossar. provinc. lat., ex cod. reg. 7657.) — V. Gloss. Ducange.

# 204. BRANCHIA, JOE.

Joe, joue, branchies, ouies des poissons, organes qui sont de chaque côté de la tête des poissons; mâchoire.

C'est par extension ou métaphore que notre auteur traduit branchia par joe, joue.

Digitized by Google

Et se li prend de rire envie,
Si sagement et si bel rie,
Quelle descrive deux fossettes
Dambe deux parts de ses joettes
Ne par ris n'ensle trop ses joes, etc. (Rom. de la Rose.)

Dans nos contrées, joue (gena) se prononce joe, et d'une personne qui a la figure amaigrie, tirée, fatiguée, qui a perdu l'embonpoint de ses joues, on dit qu'elle est éjoée.

Gauta, mala, maxilla; ital., gota; nostris, joue; unde joée et jouée. Alapa. colaphas. (Gloss. Ducange.)

En Flandre, un sousslet appliqué sur la face se dit une joée.

Dans des lettres rémissoires de 1363, on lit:

Contens et riote de parler se mut entre eulx, et tant que ledit Brisson dona une joée audit Symonet.

Dans d'autres lettres de 1378 :

Le suppliant seri ledit Jehan une joués de la paulme sculement.

205. BRUTUS, BESTIAUS.

Bestiaus, bestial, brut, stupide.

206. BUGALUS, BUGLES.

Bugles, bugle, buffle, bouf sauvage, bouf.

Bubalus dicitur bos sylvester, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Bubalus... nostris, bugle. Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7684: bugle, bublus, buef sauvage, etc. (Gloss. Ducange.)

En français, on appelle bugle une plante à jets rampants, de la famille des labiées, employée en médecine comme astringente et vulnéraire. (Dictionnaire de l'Académie.)

# 207. BUCCINARE, BUISENER.

Buisener, sonner du buccin, de la buisine (trompette). Il ne sant pas confondre buisener avec busener, que Froissart emploie dans le sens de réfléchir, songer à. (V. Remarques, § 24.)

# 208. BUCCINA, TUBA. (Idem.)

Buisine, espèce de trompette; d'où buisener, sonner de la buisener de la buisener

En sonnant buisines et trompettes. (Froissart, Chron.)

209, BUCCA, BOCHE.

Boche, bouche.

210. BUFFO, CRAPAUS.

Crapaus, crapaud.

C.

211. CACABUS, Pos.

Pos, pot, marmite.

212. CACABUS, caudrons.

Caudrons, chaudron.

Dans la Flandre wallonne et en Picardie, on dit encore cauderon pour chaudron, et cauderelier pour chaudronnier; et on appelle cauderelas cette partie de la batterie de cuisine qui est en cuivre et en étain : chaudrons, plats, casseroles, pots, etc.

213. CADUS, BARS.

Bars, bar, baril, tonneau.

Cadus cadi. vas est vinarium... cadus. greca amphora, etc. (Gloss.  $\ell tym$ . W. Brit., Ms. 82.)

Cadiolus et cadulus diminut. a cadus, baril. (Gloss. Ducange.)

214. CALARBUS, PANIERS.

Paniers, panier.

Je n'ai rencontré nulle part calarbus, mais calathus se trouve dans les auteurs, dans Virgile notamment, avec le sens de panier, corbeille, coupe. (V. le Dictionnaire de Quicherat.)

Voir plus bas le nº 231.

245. CALCEUS, sollers.

Sollers, soulier, chaussure à semelles.

En patois wallon, on dit sorelets pour souliers. Rabelais écrit solerets.

216. CALX, caus.

Caus, chaux.

Dans la Flandre wallonne, on dit cauche pour chaux, et pour chauler ou enchauler le blé, on dit incaucher.

#### 217. CALCULUS, CALLIAUS.

Calliaus, caillou, pierre.

Dans nos contrées, on prononce encore cailliau pour caillou.

### 218. CALCULOSUS, KI A PIERE.

Ki a piere, qui a pierres, pierreux, caillouteux, calculeux.

### 219. CALLERE, ESTRE SAGES.

Estre sages, être sage, savoir parfaitement, être habile à, être versé, etc.

.... Sapientes sunt ut faciant mala... (Jérém., chap. IV, v. 22.); ils sont sages pour faire le mal.

Voir plus haut, nº 111, argute, sagement.

### 220. CALUMPNIA, CALENGE.

Calenge, plainte en justice, action intentée, chicane.

Calumnia actio in jure qua quis rem quampiam sibi per solemnes juri formulas asserere conatur aut pro qua litem intendit, calenge in chron. Flandr., caput 80, etc. (V. Gloss. Ducange.)

Le verbe calengier, calenger ou calingier, en roman wallon, signifiait se plaindre, réclamer, réprimander, quereller, débattre.

... Calumniare et calumniari, actionem intendere, movere, in jus vocare, nostris calenger, chron. Flandr., cap. 61 : et calengea la comté de Flandres comme sienne, etc. (V. Gloss. Ducange.)

Nous retrouvons l'expression calingier dans un mémoire sur procès écrit en roman wallon au XIII<sup>e</sup> siècle, et par lequel l'église d'Anchin porte plainte contre le seigneur Guy de Montigny.

Pour cest tort et pour autre ke li sire de Montegni avoit fait a le glise en enfraignant justice de coi li glise estoit plaignant et leur avoit toudis calingiet, fut mise prise par l'assentement de.., etc. (L'Abbaye d'Anchin, chap. XIV.)

Selon toute apparence, les mots français calin, caline, substantifadjectif, et caliner, verbe, proviennent de là.

## 221. CALVITIUM, CAUVECHE.

Cauveche, calvitie, manque de cheveux, l'espace au-dessus des sourcils dépourvu de cheveux,

.... Calvicium calvicies et calvaria dicuntur locus super duo supercilia. Possumus tamen dicere quod calvicium et calvicies dicatur defectus capillorum propter quod et calvus dicitur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans les villages de la Flandre wallonne, on emploie l'expression déblaré ou déblarié, pour désigner celui qui a perdu ses cheveux, qui est atteint de cette infirmité ou accident qu'on appelle calvitie (cauveche) et que les médecins ont désigné sous le nom d'alopécie, du grec alorez, renard, lequel, dit-on, est sujet à perdre sa four-rure. Dans nos villages, on a pris pour terme de comparaison le blaireau, en patois blareau ou blarieau, dont on a fait déblarié, déblaré; de même qu'on dit un champ deblavé, debladé, un champ qui a été fauché et qui est dépouillé de blé.

### 222. CAMBIRE, CANGIER.

Cangier, changer, échanger, troquer.

Dans ce sens, changer, échanger se dit encore en Flandre cangier.

### 223. CAMELION, UNE BIESTELETE PINTE.

Une biestelete pinte, une petite bête (bestiole ou peut-être belette) peinte; caméléon, espèce de lézard auquel on attribuait la propriété de prendre les couleurs des objets dont il approchait.

Cameleon sicut dicit Ysid. ethimol. XIJ non habet unum colorem. Scilicet diversa est varietate conspersus ut pardus. Hujus cameleontis corpusculum ad colores ques videt facillima conversione variatur, etc.

Cameleon parvulus de quo habetur Deuteron. XIIIJ. una dictio est. et est diminutivum a cameleon pardus... Ita a cameleon pardo dicitur cameleo pardulus, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 224. CAMENA, MUSE.

Muse, muse, chant poétique, poésie, vers.

### 225. CAMIRRUS, FORNAISE:

Fornaise, fournaise, fourneau, forge, cheminée.

Camirrus est ici pour caminus, dont on a fait cheminée, chemin, qu'en patois wallon ou picard on prononce keminée, kemin.

Caminus, (Virg., Pers.) fourneau, fournaise, forge, (Hor.) cheminée. (V. Dictionnaire latin-français Quicherat.)

Caminus, via iter.... Gallis, chemin, etc. (Gloss. Ducange.)

# 226. CAMPESTER, CAMPIESTRES.

Campiestres, champêtre, agreste.

### 227. CANCHER, CRAPE PISCIS.

Crape piscis, crabe poisson, cancre, cancer, animal de mer du genre des crustacés; peut-être crapois?

Dans nos contrées, on dit crape pour crabe.

Craspiscis... crassus piscis... Gall., crapois vel grampois, etc.

Crapois in lit. ann. 1315., tom. I. Ordinat. reg. franc., pag. 600., Grapois in aliis, an. 1319, etc.

Quant est des sept estaux pour vendre seiches, et deux pour vendre crapois. (Arrest. ann. 1384.)

> En la mer ki est grante et saine Est lesturjon et la balaine, Et le tourbot et le crapois,

Et uns grans qui a non poupois.

(Bestiar. Ms.)

V. Gloss. Ducange, au mot craspiscis.

### 228. CANCELLARE, CAMBELLIER.

Cambellier, canceller, couvrir d'un treillis, mettre des barreaux, bâtonner, biffer.

On appelle en français cancel ou chancel l'endroit du chœur d'une église qui est fermé d'une balustrade.

Voir le nº suivant, cancellus.

# 229. CANCELLUS, FENESTRELLE.

Fenestrelle, fenestrel, cancel, barreau, treillis, fasce, barre.

230. CANICULA, LISCE.

Lisce, lice, femelle de chien.

# 231. CANISTRUM, PANIERS.

Paniers, panier, corbeille.

Nous avons vu plus haut, nº 214, calarbus traduit par paniers. Voir, nº 238, capistrum, cretins.

# 232. CANOR, CANT.

Cant, chant, son des instruments.

On lit dans Rabelais que l'on employait le suzeau (sureau) pour faire certains instruments de musique, parce que ce bois est plus canore.

#### 233. CANON, RIULE.

Riule, règle, loi, canon.

Dans nos contrées, la règle, le mètre qui sert au maçon, au charpentier, à mesurer et à régler et régulariser le travail, se nomme reulet.

Reule, règle, conduite; regula.

En governement de bievre saciez Ke ceste *reule* tenir devez, etc.

(Les Enseignements d'Aristote.)— V. Guilmot, suppl. au Gloss. Roquefort.

### 234. CANTILENA, CANCHONNETE.

Canchonnete, chansonnette, cantilène.

En Flandre wallonne, on prononce encore canchon, canchonnette, pour chanson, chansonnette.

### 235. CAHOS, ABYSMES.

Abysmes, abîme, confusion de toutes choses, chaos.

236. CAMPARIS, UNS ARBRE.

Uns arbre, un arbre, le caprier.

# 237. CAPACITAS, PRISE.

Prise, prise, capacité; droit ou faculté de prendre, droit d'arrêter quelqu'un, de le prendre pour le mettre en prison; habileté à faire une chose.

Prise, avec le sens de capacitas, a été conservé dans plusieurs locutions françaises : prise de possession, obtenir prise de corps; avoir prise, pour dire avoir moyen ou faculté de prendre, donner prise, etc.

### 238. CAPISTRUM, CRETINS.

Cretins, frein, muselière, baillon.

Par besoin d'euphonie ou par tout autre motif, la prononciation et l'orthographe des mots ont varié selon les contrées. Des lettres ont été interverties; ainsi le re se prononce er, le er se prononce re; dans le patois de Douai et des environs, on dit quertien pour chrétien, ber-

douiller pour bredouiller, enterprendre pour entreprendre, ervenir, ernoncer pour revenir, renoncer, etc.

Il y a une sorte de hotte, de panier à anse et en forme de cône renversé que nos villageois appellent quertin ou kertin.

Crestin, panier à anses. (Guilmot, suppl. au Gloss. Roquefort.)

Quertin, panier à anses, dont on se sert pour aller à la provision. (Ibid.) Nous voyons que notre auteur traduit le capistrum des Latins, qui signifie frein, muselière, par cretins, ainsi qu'on nommait au XIV° siècle ces sortes de muselières en osier, que les marchandes de légumes, encore de nos jours, mettent à la bouche de leurs baudets pour les empêcher de manger la marchandise.

Ces cretins, muselière en osier, sont des espèces de petits paniers coniques qui ont la forme des crestins ou quertins, paniers à anses dont on se sert pour aller à la provision.

#### 239. CAUPO, TAVRENIERS.

Tavreniers, tavernier, cabaretier.

A propos du mot latin caupo, cauponis, disons que dans la Flandre wallonne on appelle caupeneux, caupeneur, un pilier de cabaret, celui qui bataille dans les cabarets. Dans nos villages, caupener ou capener, c'est faire le tapageur, le bravo de taverne.

Dans Rabelais, l'écolier limousin qui raconte à Pantagruel comment, avec ses compagnons, il passe le temps, dit:

Puis cauponizons ès tavernes méritoires de la Pomme de Pin, du Castel de la Magdeleine et de la Mulle, etc.

Toutefois, il ne faut pas confondre cauponer avec caponer, qui se dit aussi dans nos pays, mais avec une autre acception et dans un sens presque opposé: caponer, faire le capon (de capo, caponis, chapon), c'est reculer comme un poltron, comme un individu privé des attributs de la virilité.

# 240. CAFOLIUM, CERFUEL.

Cerfuel, cerfeuil?

Je n'ai pas trouvé cafolium. Il est probablement pour cerefolium, carefolium ou cherefolium.

# 241. CARACTER, ENSEGNE.

Ensegne, enseigne, insigne, marque distinctive, indication, signe

par lequel on désigne ou on reconnaît quelqu'un ou quelque chose.

Ensegne, selon ce sens, a été conservé pour certaines locutions : à telles enseignes, à bonne enseigne, à même enseigne, etc.

242. CARDO, DINIS, CARNES.

Carnes, gond, pivot, ce qui forme la charnière, carnière en patois.

243. CARDO, DONIS, cardons.

Cardons, chardon.

Cardon se dit encore en Flandre wallonne.

244. CARECTUM, GLAIS.

Glais, lieu où croissent les glais (glayeuls), les carex ou laiche, sorte de jonc ou de roseau, de glayeul (gladiolus), qu'on appelait autrefois glais, glaie, glaus, glajolais, et que dans nos villages on nomme encore glageaux.

Notre auteur dit glais, un glais, comme on dit encore dans nos campagnes un blé, un avoine, un lin, un colza, pour dire un champ, un terrain où l'on cultive le blé, l'avoine, le lin, le colza, etc.

Dans son traité des étymologies des mots les plus difficiles contenus dans la Bible. W. Briton dit:

Carectum est locus ubi crescunt carices vel ubi reponuntur.... Est autem carix sicut ait Papias et Isidorus etimol. XVII. herba acuta et durissima sparto similis, etc. (W. Briton, Ms. 82.)

245. CARETA, CARETE.

Carete, charrette.

Voir nº 82, auriga; et 192, biga.

246. CARICA, DADE.

Dade, datte.

Carica ficus (Cicéron), espèce de figue sèche venant de Carie.

.....Carica. carice. ficus dicitur.—...Dactili carice sunt, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Nous verrons plus bas dactilus traduit par dadiers, dattier.

247. CARTALLUS, MESURE.

Mesure, mesure (de capacité), panier, corbeille.

Cartallum est canistrum vel cophinus ut dicit Uguitonus. est vas vimineum quod solent habere vendemiatores in aliquibus partibus. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

#### 248. CARISMA. GRASCE.

Grasce, grâces, don, grâce de Dieu, temps de grâce, carême.

Charisma (S'.-Jérôme, Fortunat.), grâces de Dieu. (Dictionn. de Quich.) Carisma, quadragesimale jejunium; Gall., carême, etc. (Gloss. Ducange.)

249. CARIES, PORETURE.

Poreture, pourriture, carie, vermoulure.

### 250. CARTILAGO, cressons.

Cressons, excroissance, accroissement, augmentation, prolongement cartilagineux.

Les cartilages sont des prolongements, des ajoutements des os; par le progrès de l'âge, ils s'ossisient.

Cartilago. ginis. est naris vel auris vel alterius rei ossea tenuitudo...—
Cartilagines sunt ossa mollia et sine medulla. quoddam genus auricule et narium discrimen. et costarum extremitates habent. sive opercula ossium que moventur, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

En Flandre wallonne, pour dire croissance, accroissement, on dit cruchon, prononciation wallonne de crusson. On dit d'un jeune animal arrivé au terme de sa croissance : il a fait sa cruchon.

# 251. CASSIA, ESPEE.

Espee, épée.

La casse (cassia) est un genre de plante de la famille des légumineuses, dont le fruit est une gousse très-allongée, qui, par sa forme, a pu être comparée à une petite épée. Serait-ce pour cela que notre auteur traduit par espee le mot latin cassia, qu'on trouve dans les lexicographes avec la signification directe de casse, plante médicamenteuse dont nous venons de parler, et aussi avec la signification de case, caisse, capsule, boite, reliquaire, etc.?

# 252. CASSARE, FAIRE VAIN.

Faire vain, faire vain, annuler, casser.

En terme de jurisprudence, on dit encore casser un arrêt, l'annuler. Un militaire est cassé de son grade.

Un fonctionnaire est cassé de son emploi.

#### 253. CASTIMONIA, CASTITAS, IDEM EST.

### 254. CASTRIMONIA, GLOUTENIE.

 $\begin{tabular}{ll} Gloutenie, gloutonnerie, gourmandise, gastrimanie, gastronomie. \\ Je n'ai pas trouvé $castrimonia$, mais bien $gastrimargia$: \\ \end{tabular}$ 

Gastrimargia, ventris voracitas, vel gulæ concupiscentia. (Gloss. Duc.) Sed et glout pro helluo, vorax vulgo glouton, occurrit in Bestiar. Ms.

Si glout de boire et de mangier.

Unde gloutement pro gloutonnement, voraciter, avide, in Hist. Carol. VI, pag. 177; et quant il mangeoit cetoit bien gloutement et louvissement. (V. Gloss. Ducange, au mot glotonus.)

Voir le nº 537, crapula, glotenie.

### 255. CATERVA, TOURBE.

Tourbe, tourbe, multitude, bandes, ramassis. Voir no 1056, falanx, tourbe.

### 256. CATERVATIM, PAR TOURBES.

Par tourbes, par troupe, par bande.

257. CATINUS, ESCUIELE.

Escuiele, écuelle, bassin, plat, cavité.

### 258. CATHOLICUS, CRESTIENS.

Crestiens, chrétien, catholique.

Avant la réforme religieuse, tout chrétien était catholique.

### 259. CAUTERIUM, CUITURE.

Cuiture, cautère, brûlure, bouton de feu, fer pour cautériser ou pour marquer, marque de brûlure.

Cauterium est serrum quo inuriuntur insirmi ad curandum. —Cauterium etiam dicitur serrum quo inuriuntur dampnati ad signandum ut viso signo ab eis caveatur. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

## 260. CAULA, BIERCHIL.

Bierchil, bercail, bergerie, étable, parc où l'on renferme le troupeau.

#### 261. CAULES, coles.

Coles, tige de la plante qui s'élève du collet de la racine.

262. CAUMA, TEMPIESTE.

Tempieste, temps, saison, température. Cauma, l'été, la saison des chaleurs. (S'.-Jérôme.)

263. CAUPONA, TAVIERNE.

Tavierne, taverne, cabaret.

Voir nº 239, caupo, tavreniers.

264. CAUSARI, PLAIDIER.

Plaidier, plaider, alléguer, réclamer, contester, se plaindre.

265. CAUSIDICUS, PLAIDIERES.

Plaidieres, plaideur, celui qui plaide, avocat.

266. CECUTIRE, AWEULIR.

Aweulir, aveugler, voir trouble, être aveugle.

Dans nos contrées de Flandre wallonne, on dit aweugle et avule pour aveugle.

Avoculatus, cæcus, oculis captus, etc.

Aveule et avule dixerunt etiam nostri.

Longis qui de Gresse fut nés,

Aveules fu, bien le savez.

(Vie de J.-C., Ms.)

Li mort en sont resuscité, Li avule enluminé.

(Ibid.)—Gloss. Duc.

267. CEDERE, TAILLIER.

Taillier, tailler, couper, tailler en pièces.

268. CEDES, ocisions.

Ocisions, occision, action d'occire, meurtre, carnage, tuerie.

On trouve dans Froissart occision, dans le sens de meurtre. (Chron.)

Dans la Chronique des ducs de Normandie, on trouve ochission avec la signification de tuerie, meurtre, massacre.

269. CEDERE, BATRE.

Batre, battre, frapper.

#### 270. CEDULA, ESCROE.

Escroe, écrou, rôle d'écriture, écrit, cédule. On fait dériver escroe de scriptura.

#### 271. CELEBER. FIESTEUS.

Fiesteus, festival, qui est de fête, célébré, où il y a beaucoup de monde, nombreux, pressé, où il y a affluence extraordinaire comme à une fête.

Chez nous, fête se dit fiète.

### 272. CELEUMA, ROUENGE.

Rouenge, ramage? chant des rameurs.

Celeuma pro celeusma, cantus nautarum quem in prosperis præsertim concinebant.—Glossar. vet. ex cod. reg. 521 : celeuma, clamor nauticus, quem efficiunt quandoque nautæ propter turbationem cæli. (Gloss. Ducange.)

Chez les anciens, Grecs et Latins, celeusma, Κηλευσμα, a été employé pour signifier le chant des vendangeurs.

#### 273. CELARE, ENTAILLIER.

Entaillier, entailler, graver, ciseler, buriner, sculpter.

### 274. CELATURA, ENTAILLURE.

Entaillure, entaillures, ciselures, sculptures.

#### 275. CELTIS, CISIAUS.

Cisiaus, ciseau de sculpteur, burin.

Dans nos contrées, ciseau se prononce cisiau.

On lit dans Ducange, Glossaire, au mot celtis:

Celtis cœlum sculptorum, ut potius λαξεντηριον.—W. Brit., in Vocab. (1): celtis, instrumentum ferreum aptum ad sculpendum, cisel gallice dicitur a celando, sed nunquam est in Biblia, unde Job. 19. ubi quidam legunt: vel celte sculpantur in silice, GG. in originali ut antiquæ Bibliæ habent certe, et nullus sanctorum expositorum ponit celte. Vetus scriptio Romæ: MALLEOLO ET CELTE LITERATUS SILEX.

(1) Le livre de W. Briton que cite Ducange n'est pas un simple vocabulaire, c'est un glossaire. Ce Glossaire, que nous citons souvent, est, ainsi que nous l'avons dit, page 187, dans le vol. Ms. 82 du Catal. des Mss. de la Biblioth. de la ville de Douai; il commence ainsi : Difficiles studeo partes qua Biblia gestat, etc.; il précède immédiatement le Vocabulaire dont nous nous occupons et qui n'est pas de Briton.

### 276. CEMENTUM, MORTIERS.

Mortiers, mortier, ciment.

277. CEMENTARIUS, MACHONS.

Machons, macon.

Dans nos contrées, on prononce machon.

Nous avons vu, nº 72, amussis traduit par plons a macon, et nous verrons, nº 4564, lapicida traduit par machons.

### 278. CENARE, SOUPER.

Souper, souper, dîner, faire un repas, assister à un repas, faire la cène.

Souper ne s'emploie plus en français que pour désigner exclusivement le repas du soir.

Autrefois, il se disait de tout repas où l'on mangeait soupe.

Soupe était des tranches de pain ou de gâteau qu'on faisait tremper dans un potage, dans le vin ou dans le lait.

La soupe crottée était des tranches de pain ou de gâteau imbibées d'œufs qu'on faisait frire.

Ce ragoût se nomme encore dans nos contrées pain crotté. (Voir Glossaire Ducange, au mot crotatus.)

La soupe dorée était une espèce de gâteau que dans notre Flandre on appelle encore doré. (Voir Glossaire Ducange, au mot sopa.)

La soupe en eau grasse était le potage gras trempé. (Voir Glossaire Ducange, au mot adipata.

La soupe de prime était un déjeûner avec du pain trempé dans le vin. (Voir Glossaire Ducange, au mot sopa.)

Au livre de la Pucelle, imprimé à Rouen en 1581, il est dit :

On lui sit appareiller (apprêter) à souper; mais elle fist seulement mettre du vin dans une tasse d'argent où elle mist moitié d'eau et cinq ou six soupes (tranches de pain).

### 279. CENOBIUM, ABEIE.

Abeie, abbaye, monastère, couvent.

280. CENOBITA, cloistres.

Cloistres, cloitré, moine, cénobite.

Digitized by Google

### 281. CENOPHAGIA, FIESTE.

Fieste, fête des Tabernacles chez les Hébreux.

En Flandre, on prononce encore fiète.

Scenophagia dicitur a scenos vel a scenon. quod est umbra quia tunc in umbraculis salicum comedebant.....—Scenophagia solempnitas Hebreorum in latinum de greco tabernaculorum dedicatio interpretatur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 85.)

### 282. CENSURA, JUGEMENS.

Jugemens, jugement, censure, examen, appréciation.

On dit encore en français être censé, pour être réputé tel, être jugé tel.

Recenser, faire un recensement, c'est faire un nouvel examen, une nouvelle appréciation des personnes ou des choses.

### 283. CENTUPLEX, CENT DOUBLES.

Cent doubles, centuplé, au centuple, multiplié par cent.

### 284. CENTURIO, SIRE DE CENT.

Sire de cent, seigneur (chef) de cent, centurion, qui commande à une compagnie de cent hommes.

Centurio a centum dicitur qui preest centum viris, etc. (Gloss. étymol. Brit., Ms. 82.)

# 285. CENSUS, cens.

Cens, cens, recensement, estimation.

Voir nº 282, censura, jugement.

# 286. CENSUS, Avoirs.

Avoirs, avoir (substantif), richesse, fortune, ce qu'on possède.

Dans la Flandre wallonne, on appelle cense une métairie, une ferme, et censier, celui qui tient une cense à ferme.

Avoir se dit encore substantivement en français: voilà tout son avoir, il a perdu son petit avoir, cette maison est un bel avoir.

# 287. CENUM, BOUE.

Boue, boue, fange, ordures.

Cenum dicitur lutum. — Unde obsenus. na. num. id est turpis et immundus, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

288. CENULENTUS, ENBOES.

Enboes, emboué, couvert de boue, boueux.

289. CEPE, ognons.

Ognons, oignon.

290. CEPULE, ESCALOGNES.

Escalognes, échalottes, ciboule.

Escalogne, échalotte. (V. Gloss. Ducange, au mot hinnula.)

Escaloigne, escaloingne, échalotte, sorte de plante bulbeuse.

Neis ses mariz le tesmoigne, Quel naime mie une *escaloigne.* Mains quil fait li, mais plus encore.

(Fabl. du Fateor, vers 40.)

Quar me vaudroit une escaloingne. Fame, s'ele n'avoit tesniere

Mise pres de la creponnière.

(Fabl. de celui qui fu fait à la besche, v. 34.)

— V. Guilmot, suppl. au Gloss. Roquesort.

291. CERASUS, CERISIERS.

Cerisiers, cerisier (arbre).

292. CERASTES, uns sierpens.

Uns sierpens, un serpent qui a des cornes sur la tête.

Eo quod in capite cornua habebat similia aretum.—Cerasta grece cornua vocantur, etc. (W. Briton, Ms. 82.)

293. CEREBRUM, CERVIELE.

Cerviele, cervelle, cerveau.

294. CEREBELLUM, IDEM EST.

295. CERES, BLES.

Bles, blé ou bled, le froment, les moissons.

296. CERIMONIA, OFFRANDE.

Offrande, offrande, oblation, cérémonie religieuse, rit.

#### <del>- 249 -</del>

### 297. CERVIS, HATERIAUS.

Hateriaus, le cou, la partie postérieure du cou, la nuque, l'épine dorsale.

En patois de nos contrées, on dit encore hateriau pour la nuque.

Dans le Roman de la Rose, le mot hasterel est employé pour signisser la nuque du cou, le derrière de la tête (l'occiput), et même l'épine du dos et les reins.

Dans le Roman de Renart, on écrit hatereau.

L'historien valenciennois Jehan Froissart dit:

Il fut saigné au hasterel ainsi comme ils ont d'usage a faire leurs saignées en Lombardie quant ils veulent a un homme avancer sa fin. (Chron.)

### 298. CERVICOSUS, FIERS.

Fiers, fier, superbe, orgueilleux, entêté, insolent, obstiné.

Cervicatus. a. um : superbus. furiosus. contumax, etc. (Gloss. étymol. Brit., Ms. 82.)

299. CERVICOSE, FIEREMENT.

Fierement, fièrement.

Voir le numéro précédent.

300. CERVICAL, oreilliers.

Oreilliers, oreiller, coussin.

301. CESPITARE, TREBUCIER.

Trebucier, trébucher, broncher, chopper.

302. CETE, BALAINE.

Balaine, baleines, orques, dauphins, les cétacés.

Cete indeclinabile. plurialis numeri. neutri generis... Cetus sic vocatur piscis marinus a cetu dictus ob immanitatem quia copiosus est ad instar cetus, etc...—Cete sunt ingentia belluarum corpora et equalia montium qualis suit cetus qui excepit Jonam, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

303. CETUS, COMPAIGNIE.

Compaignie, assemblée, réunion.

304. CIATUS, FIOLETE.

Fiolete, fiolette, petite fiole, flacon.

Je pense que ciatus est ici pour cyathus, qui est indiqué dans les vocabulaires comme signifiant coupe, gobelet, tasse, verre, mesure de liquide contenant la douzième partie du setier; auquel cas fiolete aurait l'acception de fiolette, diminutif de fiole, bouteille de verre; de là l'ancien verbe fioler, boire la fiole, boire bouteille, se griser. (Voir Glossaire Roquefort.)

Je trouve dans le supplément de seu M. Guilmot, au Glossaire de Roquesort:

Fiolete, petite bouteille, flacon (de phiala).

Li reis ad sa fille menée,
N'ot drap vestu fors la chemise
Entre ses bras l'avoit cil prise
La folete od tut sun beivre
Bien seit qu'ele nel vout deceivre
En sa main porter li baille
Mes jeo creim que poi li vaille,
Kar n'ot en lui point de mesure
Ad lui s'en veit grant aleure.

(Marie de France, lai des deux Amants.)

### 305. CYBARE, PAISTRE.

Paistre, paître, nourrir, donner la nourriture, repaître, paître, se nourrir, prendre de la nourriture, manger, goûter. (Voir Glossaire Ducange, au mot cibare.)

# 306. CYBARIA, VIANDES.

Viandes, viande, aliments, vivres, victuaille.

Viande n'a pas toujours signifié exclusivement la chair des animaux : c'était le terme générique qui désignait tout ce qui sert à la nourriture, à l'alimentation, et appartenant soit au règne animal, soit au règne végétal. (V. Glossaire Ducange, au mot vianda.)

Voir le nº 607, dapis, viande.

Viande creuse, se repaître de viande creuse, est une locution dont on se sert encore en parlant des mets qui ne nourrissent pas; et même, figurément, la poésie, la musique, etc., sont viandes creuses pour gens qui ont faim; ventre affamé n'a pas d'oreilles, dit le proverbe.

Viander est encore en usage dans le langage de la vénerie; il si-

gnisie pâturer et se dit des cers et autres bêtes sauves : le cers a viandé cette nuit dans cette prairie. En terme de vénerie aussi, viande signisse pâture, etc.

#### 307. CICADA, CRINCONS.

Crincons, cigale, grillon, cricri.

Dans nos contrées, on appelle crinchon la cigale, le grillon, et en général les insectes réputés chanteurs.

Ducange, au mot cicada, dit que c'est un certain chant ou mode de musique qu'en français nous nommons cadence. (V. Lettres sur le Patois, \*21.) Il cite, à l'appui de cette définition, un passage de Martène concernant le rituel ancien de Saint-Martin de Tours:

Post cantant presbyteri in cappicis sericis: Deus in adjutorium, et chorus dicit: Gloria Patri. Postea incipiunt antiphonas duo in simul in cicadis et cum alleluia et neuma finiuntur.

Quoi qu'il en soit, je pense que notre auteur, en traduisant cicada par crincons, a entendu parler de l'insecte chanteur, cigale, grillon, que dans nos villages on appelle encore crinchon. On y appelle aussi crinchon un violon, et même, par extension, le ménétrier lui-même.

Les poètes ont dit que la cigale chantait :

La cigale ayant chanté tout l'été, Se trouva fort dépourvue Ouand la bise fut venue.

Plus récemment, on a appelé, dans des vers charmants, le cricri, oiseau sans aîles, rossignol du foyer.

Ces insectes ne chantent pas, de la voix du moins, car ils n'ont pas d'organes vocaux proprement dits; mais quelques-uns portent à leur corselet une sorte de petit tambour formé d'une membrane sêche et résonnante dont ils jouent, ou plutôt qu'ils font grincer, en promenant comme par un mouvement de scie le prolongement de leurs pattes de derrière qui est muni de petites dents, de même que le ménétrier fait crier les boyaux tendus de son violon ou de son violoncelle sous le crin de son archet saupoudré de colophane.

Nous avons même le verbe crincher; dérisoirement, d'une personne qui joue du violon, on dit qu'elle crinche, c'est le patois de grincer; et aussi de quelqu'un qui se remue dans ses habits comme pour se gratter, on dit qu'il se crinche.

On appelait aussi crinchon la barbe du blé dont on le débarrasse en le vannant.

Voir nº 2553, vannare, vanner, pour cette locution: être vanné du crinchon.

Crinchon arista vulgo barbe, in charta ann. 1358 : le bled bien vanné et appareillé de paille et de crinchon. (Gloss. Ducange, au mot crientia.)

## 308. CYCER, cire 4 BESTIA.

Cire 1 bestia, ciron une bête, ciron insecte microscopique.

Une des raisons qui témoignent que le Vocabulaire que nous étudions n'est pas de W. Briton, l'auteur du Glossaire étymologique, c'est la différence qu'il y a entre ces auteurs pour l'interprétation donnée à quelques mots. Ainsi, le mot cycer, qui se trouve ici traduit cire, avec cette désignation é bestia, une bête, indique qu'il s'agit d'un animal, le ciron, par exemple; et dans le Glossaire étymologique de W. Briton, on lit:

Cicer. ciceris. neutri generis. genus est leguminis triangulum, etc.

C'est à dire, qu'il s'agit de la plante légumineuse ou de sa graine, appelée vulgairement pois chiche.

Remarquez que d'un côté le mot latin est écrit cycer, et de l'autre cicer.

Dans nos contrées, on appelle cire, un flambeau de cire, un cierge; en patois, on dit aussi un ciron, et on prononce chire, chiron.

Dans la Chronique des ducs de Bourgogne (vers 1531):

La sunt alumé li grant cire.

C'est pour spécifier l'acception qu'il donnait au mot cire que notre auteur a ajouté cette indication, 1 bestia.

# 309. CYDUS, cercles.

Cercles, cercle, collection, réunion où groupe d'étoiles, étoile, constellation?

Nous n'avons trouvé nulle part cydus ni cidus; serait-il ici pour sidus?

Sidus. sideris. dicitur a sedeo sedes vel sido sidis quod idem est.—Est autem sidus idem quod stella vel collectio stellarum in aliquo signo. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

310. CYCONIA, CHUINE.

Chuine, cigogne, cigne.

Ciconia avis quedam est, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

En allemand, cygne est schwan, en flamand swane, en anglais swan.

344. CICUTA, CEUE.

Ceue, ciguë.

312. CIDARIS, MITRE.

Mitre, mitre, tiare.

Cidaris est pileus pontificalis seu mitra vel thiara unus dicit Papias. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

343. CILICIUM, HAIRE.

Haire, haire, cilice.

314. CYNIMIUM, coumins.

Coumins, cumin, plante ombellisère, aromatique.

315. CYCINUS, CERCEAU.

Cerceau, cerceau, cercle.

316. CYNOMIA, MOSCHE.

Mosche, mouche.

Cinomia grece. musca canina latine.—Est musca venenosa. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

317. CYPPUS, CEP.

Cep, ceps, entrave, prison.

Cippus, ceppus, instrumentum quo reorum pedes constringuntur quasi capiens pedes... — Cippus carcer ipse dictus. — Gloss. lat.-gall. cipus. chep a mestre malfaiteurs. (Gloss. Ducange.)

Ce qu'on appelait cep, ceps, cheps, cheper, chepier, était une sorte d'entraves dans lesquelles on mettait les pieds ou les mains, quelquefois le cou du délinquant, pour le retenir captif ou pour l'exposer comme à un pilori. Nicod fait la description de cet engin; on en trouve la représentation (et aussi, pour le dire en passant, la représentation d'une guillotine), sur des gravures dont est illustré un livre anglais imprimé à la fin du XVI° siècle:

Actes and monuments by the author M<sup>1</sup> John Fox, at London 1596. mens. Jun. (Gr. in-f<sup>o</sup>, n<sup>o</sup> 26 du Catal. de la Biblioth. de Douai.)

Il paraît que cette manière de détention ne s'employait guère qu'à l'égard des gens de basse condition. Dans un drame de Shakespeare, le roi Lear s'indigne surtout de l'affront qui lui a été fait dans la personne d'un de ses gentilshommes qu'on s'est permis de mettre dans les ceps. Il est encore question de cet instrument dans un autre drame de Shakespeare.

Par un acte de 1254, écrit en roman-wallon, c'est à dire en patois de nos contrées, Guillaume Brunel, abbé d'Anchin, reproche, entre autres griefs, au seigneur Guy de Montigny, d'avoir fait mettre un familier du monastère en laide et vilaine prison de chep. Laide est dans le sens de déshonorante, ignoble, injurieuse. (V. plus bas, n° 491, contumelia, laidange.)—Cette même machine, qui a servi à emprisonner l'homme de l'abbaye d'Anchin, a été retrouvée dans la tour du vieux château de Montigny, et elle figure actuellement parmi les objets curieux d'archéologie que renferme le Musée de la ville de Douai.

Le guichetier, le geôlier, celui qui est commis à la garde d'une prison, se nomme en notre patois chepier.

# 348. CYPRUS, CIPRE.

Cipre, cuivre? cyprès?

Je ne trouve cyprus qu'avec la signification de troëne, arbrisseau (Pline), ou de parfum extrait des fleurs (Celse).

Cyprus serait-il ici pour cipressus, cypressus ou cupressus, signifiant cyprès?

Cipressus... hec arbor erat mortuis consecrata. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

A moins que cyprus ne soit pour cuprum ou cyprum, qui signifie cuivre, et qui est le nom du pays, l'île de Chypre, d'où se tirait ce métal, l'airain de Chypre.

Cyprinum metallum, cuprum, æs cyprium: in Cypro enim prima æris inventio fuit. (Gloss. Ducange.)

Vénus avait des temples à Chypre. On sait aussi que dans l'argot cabalistique des alchimistes, l'or était le soleil, l'argent la lune ou Diane, le fer Mars, le plomb Saturne, le cuivre Vénus, etc.

Cuprum, latinis cyprum, sive æs cyprium, vel etiam quod libet æs: nos-tris cuivre, etc. (Gloss. Ducange.)

#### 349. CIRCINARE, AVIRONNER.

Avironner, environner, entourer d'un cercle, tracer un cercle autour.

Cum circino girare. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Voir le numéro suivant, circinus traduit par compas.

Inclinat cursus et easdem circinat auras. (Ovide, Métamorphoses.)

320. CIRCINUS, COMPAS.

Compas, compas.

Circinus apud carpenterios dicitur quod vergendo efficiat circulum. (Glossaire étymol. Brit., Ms. 82.)

Le mot compas s'employait aussi selon le sens de bon ordre, arrangement, régularité, avec mesure, en cérémonie.

Or vont les dames a leglise

Par grant compas par grant devise. (Partonope, v. 10712.)

## 321. CIRCUMSCRIBERE, APRENDRE.

Aprendre, comprendre, emprendre, circonscrire, enfermer dans un cercle.

### 322. CIRCUMLINIRE, ENTOR PLAGIER.

Entor plagier, autour oindre, apaiser, adoucir.

Autour, à l'entour, se disait entur ou entor.

La ceinture ceint entur soi. (Marie de France, t. 1er, p. 428.)

Baviere assaillent entor et environ

Le fu y botent entor et environ.

(Aubri, p. 175.)

Je trouve plagier avec le sens de calmer, apaiser, mortifier (placare des Latins.)

Et la chair vaincre et plagier.

(Chans. histor., t. Ier, p. 109.)

#### 323. CIRCUMVENIRE, DECEVOIR.

Decevoir, décevoir, séduire, abuser, tromper, circonvenir, embarrasser, empêcher.

#### 324. CIRCUMVENTIO, BARAS.

Baras, embarras, obstacle, piége tendu.

On dit encore chez nous baras et barasser, pour embarras, embarrasser.

Rutebues dit, bien m'en souvient, Qui barat quiert, baras li vient. (Rutebeuf, Fabl. de Charlot le Juif.)

### 325. CYRAGRA, POACRE.

Poacre, poacre, podagre (podagra), la goutte.

Podagra est pris ici comme terme générique.

La podagre, proprement dit, est la goutte aux pieds, comme la chiragre est la goutte aux mains.

### 326. CIROTECHA, WANS.

Wans, gant.

En Flandre wallonne, on prononce want pour gant.

### 327. CIRURGIA, MIRENIE.

Mirenie, pratique de la médecine, chirurgie.

Mirer signifiait traiter, donner des remèdes, guérir, faire la médecine. Un miron était un médecin. (Voir Gloss. Ducange, au mot miro.)

Voir le numéro suivant.

# 328. CIRURGICUS, MIRES.

Mires, médecin, chirurgien, médecin non consultant, qui travaille de la main. Les médecins consultants se nommaient fisiciens, phisiciens, comme chez les Anglais.

# 329. CIROGRILLUS, ESQUIREUS.

Esquireus, écureuil, hérisson.

Cirogrillus, que notre auteur traduit esquireus, s'entendait d'une espèce de hérisson:

Cirogrillus idem est quod erinatius. Unde dicit Gloss. Lévit. IX. introducens illud psalmum:

Petra refugium erinaciis sive cirogrillis. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Le hérisson et l'écureuil appartiennent tous deux à la famille des rongeurs.

Digitized by Google

Esquirelle était une fourrure d'écureuil.

..... Esquirelle, pellitium ex esquirolis, etc. (Voir Gloss. Ducange, au mot esquirolus.)

Nous retrouvons dans des lettres rémissoires de 1315, escuireus avec la signification d'écureuil.

Item d'une panne d'esquevinesse, le vendeur doit IJ den. et l'acheteur IJ den. Esquireus (écureuil) et esquivenesches (peaux d'écureuil) le milier V sols, etc. (Voir Gloss. Ducange, au mot esquevinessia.)

330. CIRPUS, JONS.

Jons, jonc.

Juncus enodis. (Gloss. Ducange.)

Cirpus juncus est planus non nodosus. unde dicitur nodum querere in cirpo. pro operam perdere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

331. CYSMA, DESCORDES.

Descordes, discorde, désaccord, schisme.

332. CYSMATICUS, DESCORDANS.

Descordans, discordant, qui est en désaccord, qui n'est pas d'accord, schismatique.

333. CISTA, HUGE.

Huge, huche, coffre.

334. CISTULA, HUGELETE.

Hugelete, huchelette, huchette, boîte, petit coffre.

335. CYTHARISARI, HARPER.

Harper, jouer de la harpe, de la cithare.

336. CLAM, EN REPOST.

En repost, en secret, à l'insu, secrètement, en cachette.

Repositus, secretus, arcanus. (Gloss. Ducange.)

N'est chose si reposte qui ne soit revelée Ne euvre tant oscure qui ne soit desmontrée.

(Le Rom. du Rou, Ms.)

Quand li bons Roys savoit qu'il avoit aucuns anemis ou envieus vers li en repost, il par son sens les atraioit à soi caritablement par debonairete,

par benefices et par ayde quand il avoit mestier de li. (Nangis, Annal. du règne de Saint-Louis.)

Voir le nº 338, clandestinus, repus.

337. CLANCULUM, IDEM EST.

### 338. CLANDESTINUS, REPUS.

Repus, caché, secret, clandestin.

Et les autres disoient que encore etoit-il à Bruges et respous quelque part où on le pourroit trouver. — Et comment il s'étoit repus et quatis entre leurs ribaudeaux. (Froissart, Chron.)

Dans nos villages, on nomme le dimanche de la Passion, dimanche repus, parce que la veille on cache ou voile le Crucifix.

Voir le nº 336.

### 339. CLAMIS, MANTIAUS.

Mantiaus, manteau, chlamyde.

Dans nos contrées, on prononce mantiau.

# 340. CLANGERE, corner.

Corner, corner, sonner, sonner de la trompe ou de la trompette.

# 344. CLASSICA, BUISINE.

Buisine, trompes, trompettes, cornets, conques, buccins.

Classica sunt cornua que convocandi causa erant. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 342. CLAVATUS, CLAUES.

Claues, cloué, garni de clous.

Chez nous, on dit claué pour cloué.

# 343. CLAVIGER, CLACHOUNIERS.

Clachouniers, porte-clefs, geôlier.

Dans nos villages, on appelle encore clachounier un geôlier, un massier, un huissier.

# 344. CLEMENS, DEBOINAIRES.

Deboinaires, débonnaire, clément.

Digitized by Google

### 345. CLEPERE, EMBLER.

Embler, embler, dérober, enlever, emporter d'un coup, d'un premier effort.

En français, on n'a plus le verbe embler, mais on dit encore adverbialement d'emblée, emporter une affaire d'emblée, gagner la partie d'emblée.

### 346. CLEPSEDRA, BROCHE.

Broche, broche, clepsydre; primitivement, instrument par lequel un liquide ou l'eau s'écoule; canelle, robinet formé d'une broche de bois creusée que l'on met à un tonneau ou à une cuve.

Chez nous, ces sortes de robinets se nomment broques, prononciation patoise de broche.

### 347. CLERUS, CLERGIES.

Clergies, clergé, les clercs, les membres du clergé.

### 348. CLIENTARE, SIERVIR.

Siervir, servir, patroner, protéger.

### 349. CLIENTELA, SERVAGE.

Servage, servage, patronage, clientèle, appui donné au client.

Clientela s'entendait aussi de ce qui formait l'ensemble des clients, des serfs, des domestiques, du service.

Clientela, domestica familia, multitudo servorum. (Gloss. Ducange.)

# 350. CLIMA, PAIS.

Pais, pays, climat, région.

# 351. CLINGERE, TINTENIER.

Tintenier, tinter, carillonner, bassiner, dans le sens de faire appel en frappant sur un bassin.

Clingere, pulsare, sonare; Gall., tinter. (Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692.)
Clingere, tintener, acliqueter, sonum pelvim percutiendo edere. (Gloss. Bucange.)

On appelle clinche chez nous, une sorte de loquet ou moyen de fermeture simple que l'on met aux portes qui n'ont pas de serrure à clef ou à celles dont le pène est dormant. Est-ce parce que ce loquet

mobile fait un certain bruit, cliquette en s'élevant et en s'abaissant, qu'on l'appelle clinche, de clingere, tinter, cliqueter, ou bien seulement parce qu'il serait un moyen de clôture (clingere, enclore, fermer)?

..... Clingere, id est claudere, unde clenge, pessulus, vulgo verrouil. (Gloss. Ducange.)

### 352. CLIVIUM, DEPENDANS.

Dependans, déclive, en pente.

Je n'ai pas trouvé le mot latin clivium.

Selon Pline, clivia avis est un oiseau de mauvais augure. Clivia, selon Festus, augures qui défendent de faire quelque chose.

Dans le Glossaire étymologique de W. Briton, on lit:

Clivus est ascensus vel descensus montis, etc.

Clivium, dependans, signifie ici pente, ce qui va en pente, qui va en descendant, qui est déclive.

Le mot *pendant* est employé par les vieux écrivains et poètes romans, et il est interprêté dans les glossaires comme signifiant descente, pan, penchant, colline.

Au pied del mont a un pendant

La trouvai trois larrons.... etc. (Rom. de Dolopatos.)

Ceulx furent ordenez ainsi qu'en un pendant Et de là voyoient pietre sur un pré verdoyant.

(La Vie de Duguesclin.)

Pour la transformation de d en t, prendre, pendant, pente, soupente, etc., voir Lettres sur le Patois, \*4.

# 353. CLOACERVARE, ASAMBLER.

Asambler, assembler, mettre en tas, amonceler, accumuler, réunir.

### 354. CLOACA, CAMBRE PRIVEE.

Cambre privee, chambre privée, latrines.

Ce lieu, dans nos contrées, se nomme encore privé: le privé, un privé.

## 355. COAGULARE, MATONNER.

Matonner, coaguler, cailler, caillebotter.

Dans nos contrées de Flandre, on dit encore dans ce sens matonner, et on appelle matons, du bas-latin matonus, les caillebottes, les caillots qui se forment dans un liquide, dans le lait, le vin, la bière qui matonnent.

### 356. COAGULUM, PRESURE.

Presure, présure, ce qui coagule, qui épaissit.

Dans nos contrées, on appelle encore présure ou persure le lait caillé, le coagulum qu'on trouve dans l'estomac des jeunes animaux, particulièrement des veaux tués à la boucherie. On recueille cette matière qui a subi un commencement de digestion pour s'en servir comme d'un ferment qui a la propriété de faire cailler le lait, c'est à dire d'en séparer la partie caséeuse dont on fait le fromage blanc, ce qu'en France on appelle le lait pressé.

Coagulum a cogo cogis quia cogit lac coagulari. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 357. COAGITARE, ASAMBLER.

Asambler, assembler, mêler en agitant ou battant ensemble des ingrédiens.

# 358. COCUS, KEUS.

Keus, queux, cuisinier.

Dans nos contrées, on dit un cueux pour un charcutier, celui qui fait cuire les viandes.

Voir nº 502, coquere, quire.

# 359. COCCINEUS, ROUGES.

Rouges, rouge, de couleur rouge, écarlate.

L'insecte nommé cochenille (coccinella), fournit le carmin.

# 360. COARTATIO, OPPRESSEMENS.

Oppressemens, oppressement, action de presser, de réunir, de forcer à se réunir.

Coarctatio plurium facilior futura erat (Tite-Live), — on pouvait plus facilement réunir un plus grand nombre de soldats. (Dictionnaire de Quicherat.)

En Angleterre, presse se dit de l'enrôlement forcé des matelots dans la marine militaire.

361. CODEX, LIVRES.

Livres, livre, livret, tablette à écrire, registre.

362. COHERERE, AHERDRE.

Aherdre, adhérer, tenir ensemble, être uni.

363. COGNATUS, PARENS.

Parens, parent, cousin.

364. COLAPHUS, coler.

Colee, soufflet, coup de poing sur le cou.

Colaphus a collo dicitur quia est proprie colaphus percussio colli. sicut alapa genæ. unde colaphizo colaphizas in collo percutere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.

365. COLAPHIZARE, FERIR EN COL.

Ferir en col, frapper au cou.

Voir le numéro précédent, 364, colaphus, colee.

En français, on dit colleter, se colleter, selon une acception analogue; de deux individus qui dans une querelle en sont venus aux mains, on dit : ils se colletèrent, ils se sont colletés, et même le dogue colleta le loup. (Dictionnaire de l'Académie.)

366. COLERA, COLE.

Cole, bile, pituite, mélancolie.

Colera est unus IIIJ<sup>er</sup> humoribus corporis, qui sunt sanguis colera melancolia et fleuma. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.

Dans nos contrées, on dit des fleumes pour les pituites qu'on expectore; quand c'est du nez qu'elles proviennent, on les appelle nazes (de nazum, nez), et on appelle nazier celui qui est sujet à avoir le nez morveux.

367. COLERICUS, colerieus.

Colerieus, choléreux, colérique, bilieux.

Selon Pline le jeune, atteint du choléra. (V. Dictionn. Quichemt.)

### 368. COLLACTANEUS, NORIR ENSAMBLE, NORIS?

Norir ensamble, nourri, élevé ensemble, frère de lait, contemporain. (Voir Lettres sur le Patois, \*74.)

Collacteus pro collactaneus, comvus. (Gloss. Ducange.)

369. COLLABI, GLACHIER.

Glachier, glisser, couler, tomber. (Voir Glossaire Ducange, au mot acherare.)

370. COLLEGA, COMPAIGNIE.

Compaignie, collègue, qui est de compagnie avec quelqu'un, celui qui est chargé d'un commandement, d'un travail, d'une fonction ou d'une mission avec un autre.

Collega a colligatione societatis. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.

En notre patois, on dit encore compagnie pour compagnon, celui ou celle, bête ou gens, qui fait constamment compagnie à quelqu'un, qui vit avec habituellement : c'est sa compagnie, comme le chien à saint Roch, comme l'ours à saint Vaast.

371. COLLIGERE, LOIER.

Loier, lier ensemble, réunir, rassembler.

Dans nos contrées, lier se dit loïer.

372. COLLIRIDA, PIECE DE PAIN.

Piece de pain, pièce de pain, morceau de pain, petit pain blanc, sorte de gâteau.

Collirida est parvulus panis similagineus. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Cum nimis avide collyridæ eduntur, quæ quasi nix candidæ videntur, sponteque manibus vel dentibus sic atteruntur, ut resonare audiantur. (Sancti-Anselmi, cap. 16.)—Voir Ducange, Gloss.

Les petits pains de forme allongée qu'à Paris en nomme flûtes se nomment chez nous pains français.

373. COLLOQUI, PARLER SIMUL.

Parler simul, parler ensemble, s'entretenir, être en colloque.

374. COLLOBIUM, CAPULARES.

Capulares, scapulaire, froc sans manches.

Collobium, tunica absque mancis, vel certæ cum mancis sed brevioribus, et quæ vel cubitum vix pertinerent, ex græco Κολοδος. (Gloss. Ducange.)

### 375. COMBINARE, DOUBLER.

Doubler, doubler, joindre deux choses, les combiner.

Doubler, en français, signifie « appliquer une étoffe contre l'envers d'une autre » (Dictionn. de l'Acad.) : c'est combiner ces étoffes. En terme de marine, « doubler des voiles, les fortifier par de nouveaux lés de toile cousus sur celles dont elles sont déjà composées; doubler une ligne de vaisseaux ennemis, la mettre entre deux feux». (Dictionnaire de l'Académie.)

Cette locution familière, faire d'une pierre deux coups, répond assez bien à doubler dans le sens de combinare, biner avec.

### 376. COMMENSATIO, CONVIVE.

Convive, repas, festin, repas hors des temps ordinaires, régalade, partie de table.

Comessatio est superflua et luxuriosa comestio sive convivium. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Le mot convive, convi, convier, était employé autresois pour dire repas, festin, etc. (V. Gloss. Ducange, au mot convivium.)

.... Le fils du suppliant estoit seant a table a ung convive qui se fesoit en ladite ville d'Aire. (Lett. remiss., an 1461.)

### 377. COMERE, PINIER.

Pinier, peigner.

Dans nos contrées, on dit encore pinier pour peigner. Froissart écrit pigner. (V. Chron.)

# 378. COMICUS, POETHES.

Poethes, poète.—Peut-être, livre ecclésiastique, grand-prêtre, prêtre (vates), évêque?

Dans Ducange, aux mots comicus et comes, on lit:

Comicus, pro libro ecclesiastico sic appellato, etc.—Comicus et commicus pro comitus appellatur apud Anton. de Yepes in Chronico Ard. S. Benedicti: Libros ecclesiasticos, psalterium, comicum, antiphonarium, manualium, orationum, passionum, sermonum, precum et horarum, etc. (Voir Gloss. Ducange, au mot comes.)

Le mot poète est interprêté dans des glossaires du moyen-âge selon le sens de prêtre, grand-prêtre, évêque, ceux qui ont autorité, puissance ou dignité ecclésiastique.

Nostri, poetes, ut et scriptores medii ævi vates, vocant episcopos seu primarios inter sacerdotes, ut videre est in voce poetare. (Gloss. Ducange.)

Tos li poetes et les clergiez

De par de trestotes les contriez,

Furent au cors, ce vos di bien

Et il ne s'en feignent de rien,

De bien chantier et de bien lire.

### Autre part:

Seveillis fu li cors Paris Au riche temple Lenonis... Tos les poetes et les devins Y sont au grant service fere.

(Le Roman de la guerre de Troie.)

#### 379. COMMENDATIO, LOENGE.

Loenge, louange, recommandation, action de recommander, — controverse?

### 380. COMMENTIUM, controuvemens.

Controuvemens, ce qui est controuvé, fable, fiction, invention. Je ne trouve dans les vocabulaires que commentum.

# 381. COMMENTARI, CONTROUVER.

Controuver, controuver, composer, imaginer, inventer,—controverser?

### 382. COMMENTATOR, controuveres.

Controuveres, celui qui commente, qui controuve, imagine, invente, — controversiste?

# 383. COMMENTARIUM, GLOSE.

Glose, glose, commentaire, ce qu'on imagine, l'explication que l'on trouve.

384. COMMENTUM, IDEM EST.

### 385. COMMILITONES, COMPAIGNON.

Compaignon, compagnons d'armes.

Remarquez que compaignon, qui évidemment ici est au pluriel, est écrit sans s à la sin, de même que d'autres mots au singulier ont un s.

Cette remarque a pu se faire et se pourra faire encore. Cela témoigne que la présence ou l'absence de l's n'était pas une indication du pluriel ou du singulier, comme elle l'est devenue depuis.

### 386. COMMISSURA, CREMURE.

Cremure, confusion, commissure, joint, réunion.

En terme d'anatomie, on appelle commissure (commissura) le point d'union où se confondent, se rencontrent, se réunissent des organes ou parties d'organes : la commissure des lèvres, des paupières, des nerfs optiques (cum mixtura).

Dans Froissart et autres écrivains, on rencontre le mot cremeur, avec la signification de crainte, trouble de l'esprit.

### 387. COMMISSUM, COMANDISE.

Comandise, commandise, ce qui est recommandé, ce qui est commis, mission confiée, dépôt confié.

# 388. COMMODARE, prester.

Prester, prêter (verbe actif), prêter (verbe neutre), se prêter à, faire prêter, adopter, ajuster, accommoder à, faire servir à, apprêter, rendre service. (Voir Glossaire Ducange, au mot aisamenta.)

# 389. COMMODUM, AISSEMENS.

Aissemens, aise, ce qui est commode, d'un usage aisé, facile, commode, ce qui se prête, s'accommode aux circonstances. (Voir Glossaire Ducange, au mot aisamenta.)

# 390. COMPAGO, JUINTURE.

Juinture, jointure, assemblage, réunion, union; en terme d'anatomie, articulation.

# 391. COMPATRIOTA, DUN PAIS.

Dun pais, de même pays, compatriote.

Digitized by Google

Dun est ici employé comme du même, d'un même.

Il y a de fréquents exemples de cette locution chez les anciens écrivains. Un s'employait pour signifier semblable, de même, égal. Dans une ordonnance ou charte du XIIIe siècle, rapportée dans le Recueil des lois anglaises par Briton, et où sont réglées les conditions du duel judiciaire, on lit:

Puis voisent combattre armes sans fer et sans longue arme a tetes découvertes et a mains nues et pies, avec deux batons cornus d'un longueur. (Voir l'Abbaye d'Anchin, pag. 82.)

On dit encore en français, cela m'est tout un, pour, cela m'est tout à fait égal; abattre plusieurs pièces de gibier d'un coup, faire d'une pierre deux coups, etc., du même coup, avec la même pierre.

### 392. COMPE, FIRGE.

Firge?... friche? terre en friche? confins? limites?

Je n'ai rencontré nulle part le mot latin compe, ni compa, ni compæ, non plus que le mot français firge.

### 393. COMPELLARE, ARESNER.

Aresner, raisonner, interroger, interpeller, questionner? ou brider, tenir en bride, conduire à sa volonté, pousser, forcer?

Compellare et compellere sont indiqués sous la même rubrique dans le Glossaire de Ducange, selon le sens de compellare; aresner signifierait adresser la parole, interpeller; aresner serait l'apocope de aresoner:

Li mestres si l'aresona,
Vassal, dis til entendez ça,
Fus tu ribaus, trahitre ou lere?
Nenil fet il, ainz fui jonglere, etc.
(Fabliau de Saint-Pierre et du jongleur.)

Dans le sens de compellere, aresner pourrait s'interprêter par attacher avec des rênes, gouverner par des rênes, ce que nous appelons tenir en bride, pousser, faire marcher, avancer ou reculer à volonté.

#### 394. COMPENSARE, GUEREDONNER.

Gueredonner, guerdonner (Dictionnaire de l'Académie), récompenser, rémunérer, faire un présent, compenser.

#### 395. COMPENDIUM, ADRECHE.

Adreche, adresse.

Adrecher est la prononciation patoise d'adresser, verbe. Ce mot a conservé dans nos contrées sa véritable et primitive signification; il veut dire réussir, aller droit au but. Le substantif latin compendium, qui est traduit dans les dictionnaires modernes par accourcissement, abréviation, est traduit dans notre Vocabulaire du XIV° siècle par adreche,—comme qui dirait, qui va directement au but. C'est un axiome de géométrie, qui pourrait bien être un aphorisme de morale, que le plus court chemin pour aller d'un point à un autre est la ligne droite.

Compendium dicitur quidquid breve est et utile. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Nous voyons au numéro suivant que compendiosus, que notre auteur n'a pas traduit, est indiqué comme l'équivalent de brevis.

Voir § 135 des Remarques sur le Patois.

396. COMPENDIOSUS, BREVIS.

### 397. COMPERIRI, ASAIER.

Asaier, essayer, tenter, chercher, tâcher, éprouver, inventer.

# 398, COMPETERE, AVENIR.

Avenir, convenir, être convenable, compêter ou aboutir au même but, se rencontrer.

En français, on a conservé le participe adjectif avenant, mais on n'a plus le verbe avenir.

Mais bele est et bel se contient Et quan qu'ele fait li avient. (Partonope de Blois.)

(Mais elle est belle et a un beau maintien, et quelque chose qu'elle fasse, cela lui va bien.)

### 399. COMPILATOR, ASAMBLERES.

Asambleres, assembleur, compilateur.

Celui qui réunit ou rassemble plusieurs choses en corps d'ouvrage. (Dictionnaire de l'Académie.)

## 400. COMPITUM, VOIE FOURKIE.

Voie fourkie, voie fourchue, chemin fourchu, endroit où aboutissent plusieurs chemins ou rues, carrefour (carre pour figure, four, fourk pour fourche, furca, qui a la figure ou la forme d'une fourche.)

Voir § 75 des Remarques sur le Patois.

401. COMPLICARE, PLOIER.

Ploier, plier ensemble, enrouler.

402. COMPLEX, AINUE.

Ainue, aunie? uni, joint, complexe, complice.

Voir plus bas, nº 2622, unire, auner.

403. COMPLODERE, ENSAMBLE FERIR.

Ensamble ferir, frapper deux objets ensemble l'un contre l'autre, comme battre des mains, applaudir.

404. COMPLOSUM, ENTREHURTEMENS.

Entrehurtemens, entreheurtement, entrechoquement.

405. COLLERIUM, colliers.

Colliers, collier, collet.

Collerium, collerius, collare, ornamentum colli; Gall., collet vel collier. (Glossaire Ducange.)

Les paysans de la Flandre wallonne disent encore collet pour collier.

406. CONCINNARE, ACORDER.

Acorder, accorder, faire concorder, faire consonner, mettre d'accord, arranger, ajuster.

407. CONCENTUS, cans.

Cans, chant, concert, accord de voix ou d'instruments.

408. CONCENTOR, CANTERES.

Canteres, chanteur, chantre, choriste.

### 409. CONCITUS, HASTIUS.

Hastius, hâtif, qui se hâte, se presse, prompt, vif, empressé, impétueux.

### 410. CONCIONARI, PLAIDIER.

Plaidier, plaider, haranguer, discourir, parler en public, tenir les plaids (placitare); plaidier se prenait aussi pour badiner, plaisanter, s'amuser, se moquer.

## 411. CONCIONATOR, PLAIDIERS.

Plaidiers, plaideur, harangueur, orateur, l'orateur, celui qui est chargé de porter la parole.

C'est le speech-maker des Anglais :

One who makes speeches; one who speaks much in a public assembly. (Webster's, Englisch Dictionary.)

### 412. CONCIVIS, voisins.

Voisins, voisin, concitoyen, qui habite la même cité, qui est de la même ville.

Voisins était pris dans le sens de concitains, concitoyens. Dans un cartulaire en date de 1389, on lit:

Jacqueme de Langle, né concitains de cette ville (de Cambrai). (V. Glossaire Ducange, au mot concivium.)

# 413. CONCLAVIS, CAMBRE.

Cambre, chambre, pièce, salle, conclave, tout endroit fermant à clef.

# 414. CONCUBINA, sognans.

Sognans, soignante, servante, gouvernante, concubine.

Quæ ad usum venereum non legitime tenetur.

Toutefois, la qualification de concubine n'a pas toujours eu l'acception déshonnête qu'elle a actuellement. Voir à ce propos le Glossaire de Ducange, au mot concubina.

## 415. CONFEDERARE, ENTREFIER.

Entresier, entresier, assembler, unir par un traité, consédérer.

416. CONFERTUS, FARSIS.

Farsis, farci, rempli, bourré.

Digitized by Google

Confertus. ta. tum. repletus. constipatus. conspissatus. a confercio. cis. confersi. fercire quod est replere. constipare. compissare simul et farcire. et est compositum a con et farcio, etc. (Gloss. W. Brit., Ms. 82.)

### 417. CONDENSARE, ESPESSIER.

Espessier, épaissir, condenser.

#### 448. CONDENSUM, ESPES.

Espes, épais, compacte, dense, condensé.

#### 419. CONDIRE, ASAVORER.

Asavorer, assaisonner, rendre savoureux, donner du goût, de la saveur, accommoder, confire, conserver, embaumer.

Conditus dicitur a condio. dis. quod est saporare. dulcorare. inde usus de grecismo: conditur urbs. conditur olus.... Per similitudinem corpora mortuorum condiri dicuntur. quum speciebus aromaticis inunguuntur. (Gloss. etym. W. Brit., Ms. 82.)

Asavorer a été employé aussi avec l'acception de goûter, savourer, essayer, jouir.

Voir Glossaire Ducange, au mot adsaporare.

Bien sont asavoreit li mal.

C'on trait par fine amour loiaul. (Wakernagel, p. 1.)

Voir plus loin les nos 1265, gurgustium, et 2218, sapidus.

## 420. CONDIMENTUM, SAUSE.

Sause, sauce, assaisonnement, condiment.

## 421. CONFICERE, confire.

Confire, confire, apprêter, confectionner, composer.

## 422. CONFIDERE, AFFIER.

Affer, se fier à, se confier, mettre sa confiance, avoir confiance.

## 423. CONFIDENTIA, FIANCE.

Fiance, fiance, confiance, confidence.

## 424. CONFINIS, voisins.

Voisins, voisin, qui est voisin, qui confine, contigu, qui est sur les confins.

## 425. CONFINIUM, MARCHE.

Marche, marche, limite, confins, situation limitrophe, proximité, voisinage, frontière militaire d'un état, marge, bord, etc.

### 426. CONFLUENTIA, ABUNDANCE.

Abundance, abondance, afflux.

En picard, bondé signifie plein, rempli jusqu'à la bonde, et chez nous, d'une tonne ou d'une personne qui rejette son trop plein, on dit qu'elle débonde. — Bondé est le bundus des Latins, auquel répond la désinence en u, qui en français exprime l'abondance: cossu, chevelu, ventru, dossu, membru, velu, etc.

### 427. CONFLIGERE, COMBATRE.

Combatre, combattre, lutter.

428. CONFLICTUS, BATAILLE.

Bataille, bataille, combat, conflit, lutte.

429. CONFLARE, FUNDRE.

Fondre, fondre, faire fondre un métal.

# 430. CONFOVERE, ECAUFER.

Ecaufer, échausser, chausser, réchausser, ranimer.

Dans notre patois, on prononce écauffer, cauffer, récauffer, pour échauffer, chauffer, réchauffer.

# 431. CONFRICARE, FROIER.

Froier, froisser, frotter, frictionner, crépiter, craquer, faire un bruit de cliquetis ou de frottement.

L'en ooit ses os entrehurter ensemble et freindre et froier l'un a l'autre. (Mirac. de Saint-Louis, p. 397.)

Voir Glossaire Ducange, au mot fragumen.

Le substantif froi a été employé dans le sens de bruit, frôlement, frottement.

Ils sentirent le froi des chevaux derrière eux. — Et avoient proprement en leurs chevaux le vent et la fleur et le froie des leurs. (Froissart, Chron.)

# 432. CONFUTARE, DECONFIRE.

Deconfire, déconfire, remuer, bouleverser, troubler, mettre la confusion. A certains égards, le sens de cette expression serait assez bien rendu par le verbe patols touiller, qui s'emploie journellement dans la Flandre wallonne, ainsi que les substantifs touillement, touillis.

—Touiller signifie chez nous mêler, emmêler, et emporte le plus ordinairement une idée de désordre, comme embrouiller, troubler.

Le duc de Glocestre rendoit grand peine a tout touiller. (Froissart, Chron.)

En ce touaillement et en la chalenge de la duché de Guerles, mourut le gentil comte.— Ce roi Charles eut après sa création plusieurs touaillemens. (Froissart, Chron.)

Ces expressions étaient encore en usage chez les écrivains du commencement du XVII<sup>6</sup> siècle. François de Bar, historien, grand-prieur de l'abbaye d'Anchin, écrit à l'abbé de Saint-Vaast et se plaint de quelques moines brouillons qui s'efforcent de mettre le désordre dans les affaires du couvent:

Et voyla, dit-il, pourquoy aucuns se sentant rongneux, ne cessent de jour en jour de touiller les cartes, afin que les bons soient enveloppés avecq eux.

## 433. CONGLUTINARE, CONJOINDRE.

Conjoindre, conjoindre, joindre ensemble, unir, coller ensemble, rapprocher, réunir, conglutiner, cicatriser.

# 434. CONGLUTINATIO, ENGLUEMENS.

Engluemens; engluement, action de coller, de réunir des parties, de conglutiner.

# 435. CONGREDI, ENVAIR.

Envair, envahir, marcher contre, aborder, attaquer, combattre, assaillir.

# 436. CONGRESSUS, ENVAIE.

Envaie, attaque, invasion, marche contre.

Le mot envaie est employé dans ce sens par Froissart, en ses Chroniques.

# 437. CONGRUERE, CONVENIR.

Convenir, convenir, être congru, se rassembler, s'entendre, se réunir, se convenir, s'accorder.

Digitized by Google

### 438. CONICERE, CONJETER.

Conjeter, conjecturer, estimer, opiner, interprêter, deviner.

... Conjicere. estimare. opinari... Conjector dicitur interpres. in conjecturis peritus. sortilegus. divinus, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 439. CONJETURA, CONJETURE.

Conjeture, conjecture, jugement probable, opinion fondée sur des apparences touchant une chose obscure et incertaine, sortilége. — Plaute, Ovide: explication ou annonce de l'avenir.

### 440. CONVENTIO, CONNISSANCE.

Connissance, connivence, accord, complicité, intelligence, pacte, convention.

Pactum, conventio. (Gloss. Ducange.)

## 441. CONOPEUM, contine.

Cortine, courtine, rideau, tenture, pavillon, tente, ce qui environne un lit, réseau, cousinière.

Par extension, on a appelé en français canapé, de canopeum, certain siége ou lit de repos.

Dans le Glossaire étymologique de W. Briton, on lit canopeum et non conopeum.

Canopeum dicitur reticulum subtile circa lectum positum ad defensionem muscarum et dicitur a Canapo civitate vel oppido Egypti, etc.

Cette définition est reprise par Ducange sous la rubrique : Gloss. lat., ex cod. reg. 4120. Il avertit que canopeum est pour conopeum.

# 442. CONQUIESCERE, REPOSER.

Reposer, reposer (verbe neutre), se reposer, être en paix.

## 443. CONTIO, COMPAIGNE.

Compaigne, compagnie, assemblée, congrégation, réunion, association.

Contio pro concio, congregatio, apud Mabilionium, tom. 3. ann. Benedict. (Voir Gloss. Ducange.)

Notre auteur traduit ici contio par compaigne; nous avons vu plus haut collega traduit par compaignie; nous verrons plus bas chorus traduit par compaigne.

### 444. CONSCIUS, CONSACHAULES.

Consachaules, qui sait avec d'autres, qui a la conscience de, témoin, complice, confident.

### 445. CONSCRIBERE, CONTRE ESCRIRE.

Contre escrire, écrire, inscrire, rédiger un contrat, contracter, consigner dans un écrit, mettre en écrit.

### 446. CONSCRIPTIO, TRANSCRIS.

Transcris, transcript, transcription, action d'écrire, rédaction.

## 447. CONSEQUI, CONSUIR.

Consuir, suivre, poursuivre, venir après, s'ensuivre.

.... Et tout ce qu'il consuivoit a plein coup, il ruoit par terre. — Je ne voulois mie sejourner de poursuir ma matière. — Il pensoit que toutes les batailles le suissent. (Froissart, Chron.)

En patois de nos contrées, on prononce suir, poursuir, nous suions, en suiant, il a poursui.

# 448. CONSENTANEUS, ASSENTANS.

Assentans, consentant, qui donne son assentiment, étant d'accord avec, du même sentiment.

En français, on a encore le substantif assentiment, mais on ne dit plus assentir, assentant.

# 449. CONSERERE, JOINDRE.

Joindre, joindre, unir, entrelacer.

## 450. CONSEDERE, SEIR SIMUL.

Seir simul, siéger ensemble.

# 451. CONSISTERE, ester.

Ester, exister, être debout, se tenir droit, consister, demeurer, se tenir en place, s'arrêter, comparaître.

Le verbe ester n'est plus d'usage en français que comme terme de pratique, ester en jugement.

Il a été employé à former quelques temps du verbe auxiliaire être (esse), qui était autrefois tout à fait distinct du verbe ester (stare) et

se conjuguait aussi différemment. Mais ester n'existe plus comme verbe neutre et avec sa signification primitive et radicale. Ester, ou plutôt le verbe latin stare, est la souche d'où sont sortis une foule de mots: état, stater, rester, consister, résister, station, stable, étable, stase, extase, existence, prestance, etc., etc.

Voir le nº 2410, substare, ester.

....Fratres, notum vobis facio Evangelium quod predicavi vobis quod et accepistis, in quo et statis. (13 ep. B. Paul. ad Corinth.); c'est à dire: mes frères, je vous fais connaître l'Evangile que je vous ai prêché, que vous avez accepté et dans lequel vous restez fermes.

Quant Desirez loï parler

Si la laissa atant ester.

(Le lai del Désiré.)

(Quand Désiré l'ouit parler ainsi, il la laissa alors en repos, tranquille.)

La meschine l'ameine dreit

La ou sa damoiselle estoit.

(Ibid.)

(La servante l'amène directement là où sa demoiselle (sa maîtresse) demeurait.)

Celle qui Desirez mena

De loin s'estut, si l'appella.

Sa mie vait lès lui ester...

(Ibid.)

(Celle qui mena Désiré se tenait de loin, aussi l'appela-t-il.)

Quant il vait al muster pur orer

(Ibid.)

(Quand il venait au moûtier pour prier, son amie venait auprès de lui se poser.)

Quant ot deus mois od li ester.

(Ibid.)

(Quand il eut deux mois avec elle demeuré.)

Et dans Froissart:

Si vit devant lui ester messire Bertrand de Glaikin. — Adonc entra le comte en autres paroles et laissa certes ester. — Et laissa ester monseigneur Geoffroy. (Chron.)

Ester (stare) a par lui-même un sens concret et défini, il exprime à lui seul un état ou un acte; en terme didactique, il énonce les qualités unies à son sujet; être (esse) a un sens abstrait, il n'a de signification que celle qui lui est donnée par l'idée, la pensée ou le sentiment qu'il aide à exprimer ou qui est sous-entendu: c'est un verbe auxiliaire.

Essence, le seul substantif français que l'infinitif latin esse ait fourni, est dans les mêmes conditions que son verbe originaire. On

dit : l'essence divine, l'essence de la vertu, les diverses essences de bois qui sont dans une forêt.

### 452. CONSORTIUM, COMPAIGNIE.

Compaignie, compagnie, communauté de sort, de biens, association en commun, sort, destinée commune, part dans un destinée commun.

On dit encore faire compagnie, tenir compagnie à quelqu'un, s'associer à son sort, à sa condition, avoir compagnie dans son malheur, n'être pas seul à souffrir.

Voir nº 370, collega, compaignie; nº 443, contio, compaigne.

### 453. CONSONUS, concordables.

Concordables, concordant, accordé, rendu consonnant, qui est d'accord, qui sonne d'ensemble.

#### 454. CONSONANTIA, CONCORDANCE.

Concordance, concordance, accord, consonnance.

## 455. CONSOPIRI, ENDORMIR.

Endormir, s'endormir, s'assoupir.

Voici un des nombreux exemples d'un verbe de forme active employé selon les modes neutre, réfléchi et passif, ainsi qu'on le voit fréquemment chez tous les vieux écrivains.

# 456. CONSPERTIO, PAPINS,

Papins, papin, sorte de colle faite avec de la farine délayée à chaud dans l'eau, colle de pâte.

Conspersio est farina per aquam conglutinata sine fermento. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, et notamment à Douai, on dit encore papin pour désigner la colle de farine. On emploie le verbe papiner, pour dire, enduire de papin ce que l'on veut coller de cette manière.

# 457. CONSPICUUS, cleres.

Cleres, éclairé, clair, visible, qui est en vue, exposé aux yeux, qui frappe la vue, remarquable, évident.

Cleres se prononçait probablement cleré, c'est à dire rendu clair, éclairé, mis en lumière.

Nous verrons plus bas, nº 2283, serum rendu par clers, dont on a fait glaire.

### 458. CONSPIRARE, ENTRE VOLOIR.

Entre voloir, entrevouloir, être d'accord pour une entreprise, conspirer.

### 459. CONSPUERE, RACHIER.

Rachier, cracher sur ou contre, salir de crachats, conspuer.

Dans notre patois, cracher se dit rakier ou raker.

Rasquare, cum sonitu quodam ac vi exspuere; Picardis, rasquer... etc.

Exscreare, nostris alias rachier: ainsi que la ditte Jehanne passoit pardevant le suppliant, il commença a escopir ou rachier contre terre. (Lett. remiss., an 1392.)— Voir le Gloss. Ducange, au mot rascare.

Raca et racaille sont parents de rascare. (V. Remarques sur le Patois, § 98.)

### 460. CONSTERNARI, DESPERER.

Desperer, désespérer, être accablé, attéré, consterné par un événement, par le chagrin, le désespoir.

Consternor. naris. deponens est significatque idem quam mente deficere. terreri. stupefieri. cadere. exanimis esse vel aliquo timore vel aliquo casu. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 461. CONSTRUERE, EDIFIER.

Edifier, édifier, bâtir, construire.

# 462. CONSUERE, KEUDRE.

Keudre, coudre, coudre ensemble, réunir par une couture.

En notre patois wallon, coudre se dit keudre, et ce qu'en français on appelle ligneul, le fil enduit de poix dont se servent les cordonniers pour coudre le cuir, est nommé chez nous keud-fi, fil à coudre.

# 463. CONTAGIUM, ENTECEMENS.

Entecemens, entachement, effet du contact ou de la contagion, par lequel on est entaché de bonnes ou mauvaises qualités, entichement? Ingebor (uxor Philippi-Augusti), belle et bonne sainte dame et religieuse

et garnie de moult bonnes taches. (Histor. Franciæ, ex biblioth. Memmiana, fol. 223). Hinc vox entechié, in libro inscripto Ms. le lignage de Coucy, ubi de Odone Burgundo comite Nivernensi: et fut li plus riches homes, qui en son temps allast aux armées ou royaulme de France, de plus grand grace de plus grand renommée d'estre bien enteschié et de bonne vie mener. — Assisiæ Hierosolymitanæ, Mss., cap. 190: yvrogne ou entechié de aucun mauvais et vilain vice. —Robertus Bourronus, in Hist. fabulosa Merlini et Arthuri: et si a le plus preude feme et le plus affaitié, et entechié de tous les meilleurs teches qui soient. (Voir Gloss. Ducange, aux mots tasca et taschia.)

#### 464. CONSUMMARE, PARFAIRE.

Parfaire, parfaire, accomplir, compléter, achever, terminer, consommer.

### 465. CONTEGERE, COVRIR.

Covrir, couvrir de, ou avec.

On prononce covrir dans notre patois.

### 466. CONTERERE, TRIULER.

Triuler, triturer, écraser, unir par le battage ou le frottement. Voir plus haut, n° 142, atterere, triuler.

### 467. CONTEXERE, TISTRE.

Tistre, tisser, faire un tissu de fil, de laine ou de soie, enlacer, ourdir.

Dans des lettres rémissoires de 1377, on lit :

Icelui denaing fust alez boire en une taverne de cervoise en la dite ville de Valenchiennes avec un tellier de toiles, pour a lui marchander de toile tistre (pour convenir de tisser de la toile)....—Voir Gloss. Ducange, au mot telarius.

### 468. CONTENDERE, ESTRIVER.

Estriver, étriver, contester, disputer, lutter, débattre, regimber, quereller, contredire, être contendant, tricher, etc.

Etriver se dit encore en ce sens dans nos contrées.

Nous ne sommes mie assez forts pour estriver contre la puissance du Roy de France. — Il veut estriver contre l'aiguillon. (Froissart, Chron.)

# 469. CONTENTIOSUS, TENSEUS.

Tenseus, disputeur, sujet à dispute, querelleur, grondeur.

En français, on a conservé le verbe tencer avec le sens de gronder, réprimander, mais on l'écrit tancer.

On appelait tenson ou tençon une sorte de pièce de poésie en dialogue qui avait pour sujet une tence, une dispute sur une question de galanterie.

Les poésies des troubadours offrent des exemples de tensons. (Diction. de l'Acad.)

Tencer ou tencer signifiait disputer, se quereller, gronder:

Un jor se pristre a pensser Comment se porroient tensser.

(Fabliau d'Estula, vers 15.)

Ele lapele belement sans tencier.

(Partonope, vers 8386.)

Avoî, vos avez mengie tence, Fet renart, se voler tencier Et mellée (querelle), a moi commencier. (Rom. de Renart., t. III, v. 2156.)

## 470. CONTERMINUS, voisins.

Voisins, voisin, proche, contigu, limitrophe.

# 471. CONTERMINIUM, VISENAGES.

Visenages, voisinage, ce qui forme les limites, les frontières, qui touche aux confins.

# 472. CONTESTARI, AJURER.

Ajurer, adjurer, prendre à témoin, invoquer, protester, déclarer. Constestari. simul testari. adjurare vel exhortari. firmiter asserere, etc. (Gloss. étym. W. Briton., Ms. 82.)

# 473. CONTICERE, TAISIR.

Taisir, taire, se taire, garder le silence.

Voici encore un exemple d'un verbe réfléchi avec la forme active, taisir pour se taire.

# 474. CONTICINIUM, SILENSE.

Silense, silence, sorte de pénitence en usage chez les moines, être mis en silence, silence de la nuit.

Conticinium, concubium, nox intempesta, cum cuncta silent. Isid., lib. 5, Orig., cap. 31. (Voir Gloss. Ducange, au mot conticinium.)

Dans les vocabulaires ordinaires, conticinium est traduit par la première partie de la nuit.

### 475. CONTINGERE, ATOUCHER.

Atoucher (attoucher), toucher à, atteindre, être en rapport, tenir à, être en contact, être proche.

Veci l'escrit dou fief mons. lesvesque de Paris, de ce que mons. Johan Baudouin chevalier tient en hommage, c'est assavoir son hebergement, qui est attouchant au moustier S. Pere de Breteigni. (Cartul. épiscop. paris., fol. 120.) —Voir Gloss. Ducange, au mot attinere.

## 476. CONTINUO, MAINTENANT.

Maintenant, maintenant, incontinent, incessamment, tout de suite.

### 477. CONTINUE, ADIES.

Adies, continuellement, sans interruption, à la continue, toujours, à tous les jours.

On rencontre ce mot écrit adiés et adés :

Li solaus se torne al serain,
Et sembielist et soir et main,
Li ciels est clers, li airs est purs,
Adiés s'en voit li tans oscurs,
L'ore est sœf et serie. (Partonope de Blois, vers 13.)
Li rosegniols ses lais organe
Qui del canter adies s'ahane....
Ciel nos semont d'amer ades. (Idem, vers 31.)

Adies (ad dies), répond, je pense, à cette locution, à tous les jours. On dit en français mettre quelqu'un à tous les jours, l'employer trop souvent, se familiariser trop avec lui, en abuser. Exemples:

Or le querez donques ades.

Quand on a un aussi bon protecteur, il ne faut pas le mettre à tous les jours. — Ce grand comédien se met à tous les jours, il joue trop souvent, etc. (Dictionnaire de l'Académie.)

Dans nos contrées, on dit les habits, le chapeau, la robe, etc., d'à tous les jours: il a mis ses habits d'à tous les jours, pour ménager ceux des dimanches.

## 478. CONTORQUERE, TORDRE.

Tordre, tordre, faire tourner avec force, contourner.

(Rom. de Renart.)

#### 479. CONTRAHERE, MARCHANDER.

Marchander, marchander, vendre ou acheter par contrat, faire un marché par transaction.

Contrahere, licitando cunctari.—Contrahere, marchander.—Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Voir Gloss. Ducange.)

## 480. CÓNTRACTUS, MARCHANS.

Marchans, marchand, qui concerne le commerce.

.... Contractus, commercium. — Glossar. vet., ex cod. reg. 7641. (Voir Gloss. Ducange.)

Marchans est ici une expression sommaire pour indiquer ce qui concerne le commerce, le négoce ou qui y appartient.

On dit en français, être le bon ou le mauvais marchand d'une chose, d'une opération, d'une entreprise, selon qu'on y a réussi ou qu'on n'y a pas réussi, soit en achetant, soit en vendant; trouver, chercher marchand, pour chercher, trouver à vendre ou à placer une marchandise.

## 481. CONTRACTIO, APETICEMENS.

Apeticemens, rapetissement, diminution, abréviation, contraction.

482. CONTRACTARE, TASTER.

Taster, tâter, manier, toucher pour examiner, palper, visiter.

483. CONTRACTIO, MANIEMENS.

Maniemens, maniement.

Voir le numéro précédent.

# 484. CONTRIBULES, DUN PARAGE.

Dun parage, du même parage, de la même tribu, parents.

Consanguinei, cognati, contribules, consanguinei quasi ex eadem tribu. (Voir Ducange, Gloss.)

Contribules dicuntur de eadem tribu existentes, etc. (Gloss. étymol. W. Brit., Ms. 82.)

Dun est ici pour du même.

Voir nº 391, compatriota, dun pais.

#### 485. CONTUBERNIUM, COMPAIGNIE.

Compaignie, compagnie, compagnonage, camaraderie, société, liaison, intimité, cohabitation, même écot (cum taberna).

### 486. CONTUBERNALIS, COMPAIGNABLES.

Compaignables, compagnon, camarade.

Bon compagnon, celui qui peut devenir ou qui est dans les conditions pour devenir un compagnon : c'est le bon compaignon de nos anciens. Cela se disait particulièrement de celui qui n'était pas marié.

Compagus, compaignables. (Voir Gloss. Ducange.)

## 487. CONTUERI, ESGARDER.

Esgarder, regarder attentivement, considérer, examiner.

A Douai, à Lille, à Arras, à Valenciennes, etc., on qualifie encore du nom d'égards ceux dont l'office est d'inspecter les denrées qui se vendent dans les marchés, viandes, blé, poisson, légumes, fruits, et le verbe egarder ou ewarder est employé dans ce sens. Autrefois, inspecteur se disait eswardeur.

Il y avait à Malte un tribunal qui jugeait par commission les procès entre les chevaliers; ce tribunal se nommait Egard.

#### 488. CONTUMAX, DESPISANS.

Despisans (de despicere), méprisant, orgueilleux, hautain, superbe, insolent, rebelle.

Contumax. a contumeo. meş. dicitur superbus. injuriosus. repugnans. etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Despisans est le participe présent du verbe despire ou despirer, mépriser, dédaigner. (Voir Glossaire Ducange, aux mots despitus et despectio.)

.... Et molt noble et molt despisans. (Roi Guillaume.)

Le substantif despis (despectio), despect, mépris, dont nous avons fait notre mot dépit, a été détourné de son acception primitive. Maintenant, dépit signifie « chagrin mêlé de colère et de regret. » (Dictionnaire de l'Académie.)

Dans nos contrées, on dit dans le sens de despisans, déméprisant, du verbe démépriser, qui est aussi en usage.

## 489. CONTUMACIO, DESPIS.

Despis, despect, mépris, orgueil, arrogance, etc. Voir le numéro précédent, contumax, despisans.

## 490. CONTUMACITER, DESPISARMENT.

Despisanment, avec arrogance, etc. Voir contumax, despisans, nº 488.

## 491. CONTUMELIA, LAIDANGE.

Laidange, affront, outrage, offense, injure, flétrissure.

Plus haut, au mot cyppus, cep, n° 317, nous avons cité ces mots « en laide et vilaine prison de chep »; laid est pris dans le sens d'outrageant, avilissant, flétrissant, injurieux.—V. n° 317.

## 492. CONTUMELIOSUS, RANPRENABLES.

Ranprenables, reprenable, blâmable, outrageux, injurieux, qui est insultant.

## 493. CONTURBARE, DESTOURBER.

Destourber, troubler, mettre le trouble, mettre en désordre, changer, égarer, inquiéter, embarrasser.

Je n'ai nulle puissance de faire autre mal que de toi resveiller et destourber. (Froissart, Chron.)

# 494. CONTURBATIO, DESTOURBIERS.

Destourbiers, trouble, désordre, perturbation, agitation. Voir le numéro précédent, conturbare, destourber.

Il avoit fait moult de dommages et de destourbiers. (Froissart, Chron.)

# 495. CONVALESCERE, RESPASSER.

Respasser (repasser), revenir à la santé, guérir, être convalescent. En français, mourir, subir le trépas, se dit trépasser (trans passare).—Voir n° 891, émigrare, trespasser.

Autrefois, pour dire revenir à la santé, être convalescent, on disait respasser ou repasser (repassare).—Ducange, Glossaire.

En la bataille a l'encontre des Sesnes où il fut moult fort navré et par quoy il geut au lict l'espace dung moys avant ce quil fust du tout guery et repassé.... (Roman de Gérard de Nevers.)

Respasser s'employait non seulement comme verbe neutre, guérir, revenir à la santé, mais aussi comme verbe actif, guérir, rendre, redonner la santé.

> En sa nef od soi l'enmena Puis le gari et respassa.

(Partonope.)

496. CONVALLIS, VALEE.

Valee, vallée, vallon.

497. CONVELLERE, ESRACHIER.

Esrachier, arracher de, enlever de force, déraciner.

Froissart emploie le verbe esracher dans le sens d'arracher, enlever avec effort.

Dans notre patois, on dit selon la même signification, dérachier, arracher, déraciner.

498. CONVEXUS, AMONCHELES.

Amoncheles, amoncelé, mis en monceau, convexe.

Amoncheler, élever un bâtiment. (Voir Gloss. Ducange, au mot amulgare.)

499. CONVESCI, MANGIER.

Mangier, manger avec ou ensemble, se nourrir.

500. COMPARARI, AIDIER.

Aidier, aider, appareiller, préparer, disposer.

501. COHORTARI, ENORTER.

Enorter, exhorter, donner des conseils.

Et s'ils avoient été mal ennortés, tout ce leur pardonnoit-il bonnement. (Froissart, Chron.)

Ennort, ennortement, conseil, suggestion. (V. Glossaire Ducange, au mot instigator.)

502. COQUERE, QUIRE.

Quire, cuire, faire cuire, faire la cuisine.

503. COCUS, KEUS.

Keus, cuisinier.

Voir nº 258, cocus, keus.

Cueus de cuisine plus de quarante-cinq. (Le Rom. de Garin.)
Dignes destre queux pour les soupes manger. (Chron., Ms., Bertrand du Guesclin). — Voir Gloss. Ducange, au mot coquus.

504. COQUINA, QUISINE.

Quisine, cuisine.

505. CORDATUS, HARDIS.

Hardis, hardi, qui a du cœur, courageux. En anglais, cœur, courage, résolution, se dit heart.

506. CORDETENUS, PAR CUER.

Par cuer, par cœur, du cœur, par le cœur, selon le cœur, jusqu'au cœur.

Froissart écrit cuer. (V. Chroniques.)

Cuers de roi était une expression de tendresse, comme cœur d'or, cœur royal.

Si li a dit: fils cuers de roi. (Rom. de Renart.)

Sor cuer se disait pour inquiet.

En duel, en poverte, en deshet, Sur cuer tos jors et en aguet.

(Partonope.)

· De cuer, volontairement, de bon cœur.

Par diu, qui de cuer veut morir Ne li pues pas longes guencir. (Flor. et Blancestor.)

On dit encore un homme de cœur, pour un homme résolu, généreux, de bon cœur; avoir à cœur, avoir la ferme volonté. Savoir, apprendre, réciter par cœur sont des locutions encore en usage.

# 507. CORBANARI, TRESORS.

Tresors, trésoriers, ceux qui sont du trésor, qui gardent ou administrent le trésor.

Corbanum, arca ubi pecunia asservatur.

— Corbana, tresour in Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Voir Gloss. Ducange, au mot corbana.)

Tresors est employé ici, ce me semble, comme mot collectif, ainsi qu'on dit encore aujourd'hui, le trésor, en parlant de ceux qui composent l'administration du trésor.

Il faut se souvenir que l's qui est à la fin du mot ne désigne pas

le pluriel, pas plus que pour beaucoup de mots que nous avons rencontrés et que nous rencontrerons encore. Le mot qui suit, corium, cuirs, est un exemple qui vient à propos.

508. CORIUM, cuirs.

Cuirs, cuir, peau.

509. CORIARIUS, QUIRIERS.

Quiriers (cuirier), corroyeur.

510. CORUS, COMPAIGNE.

Compaigne, compagnie, chœur, quadrille, bande, réunion.

Nous avons vu concio traduit par compaigne, comme corus; collega traduit par compaignie, de même que contubernium et consortium.

### 511. CORUS, cuers.

Cuers, cœur.

Cuers, en français, comme corus ou chorus en latin, avait diverses significations. C'est quelquesois cœur, esprit, courage, âme, envie, résolution; d'autres sois, c'est chœur d'église, chœur de musique, chœur de danse; le cor, instrument de musique, la cornemuse, l'orgue; la soule réunie dans le temple, une mesure de capacité, le vent d'ouest; c'était aussi le nom des chapeaux que les chanoines portaient au chœur, etc. (V. Glossaire étym. W. Brit., Ms. 82,—Glossaire Ducange,—Glossaire Roquesort.)

# 512. CORUS, MESURE DE BLET.

Mesure de blet, mesure de blé, mesure de la capacité de quarantecinq boisseaux.

## 543. CORUS, ESTRUMENT.

Estrument, instrument de musique, cor, cornemuse, orgue de chœur.

# 514. COREA, CAROLE.

Carole, danse, danse en chœur, chorée, concert, assemblée, divertissement.

Dans nos contrées, on appelle corée (de corea) l'ensemble des en-

trailles contenues dans la poitrine des animaux et qui accompagnent le cœur; c'est ce qu'en vénerie on appelle curée (autrefois courée ou corée), la fressure des bêtes de chasse, ce qu'on donne aux chiens.

Corée, intestins, boyeaux. (Voir Gloss. Ducange, au mot corata, et le Gloss. français, supplément.)

## 515. CORNUS, corneliers.

Corneliers, cornouiller (arbre), cormier.

Dans nos contrées, on appelle cornillot ou corniliot le fruit du cornouiller.

## 516. CORNUTARE, CORNER.

Corner, corner, jouer du cor ou du cornet.

### 517. CORPORALE, corporaus.

Corporaus, corporal.

Corporale, palla qua sacrificium contegitur in altari, etc. (Glossaire Ducange.)

## 518. CORPULENTUS, corsus.

Corsus, corsu, corpulent, qui a un gros corps, qui a de l'embonpoint, robuste.

A Douai, on dit corsé pour signifier corpulent, qui a du corps, qui est robuste : c'est l'analogue du vieux mot corsus.

Cevaliers corsus et fors.

(Partonope.)

Un chevalier granz et corsuz.

(Partonope.)

Voir, pour la désinence en u, le nº 426, confluentia, abundance.

# 519. CORRIPERE, REPRENDRE.

Reprendre, reprendre, réprimander, prendre en faute ou en défaut.

Relever un fief en en rendant l'hommage, ou en payant le droit de relief, pour en être mis en possession par le seigneur dominant. (V. Glossaire Ducange, au mot reprissio feudi, et le Glossaire français, supplément de Henschel, au mot reprendre.)

# 520. CORRECTIO, REPRENDEMENS.

Reprendemens, action de reprendre, de saisir.

Voir le numéro précédent, corripere, reprendre.

Je crois qu'ici correctio est pris avec l'acception de correptio; plus bas, correctio est traduit par amendise.

#### 521. CORRIGERE, AMENDER.

Amender, amender, corriger.

### 522. CORRECTIO, AMENDISE.

Amendise, amende, amendement, correction, réparation, réformation, amélioration.

## 523. CORRECTOR, AMENDERES.

Amenderes (amendeur), celui qui amende, correcteur, celui qui corrige, qui améliore, qui réforme.

### 524. CORROBORARE, EFFORCHIER.

Efforchier, renforcer, rendre plus fort, faire effort, fortifier, prendre ou donner de la force, augmenter, croître. (Voir Glossaire Ducange, au mot efforciare).

Froissart dit se efforcer, dans le sens de faire effort et de se renforcer. Exemple:

Et se sont efforcés et efforcent du Roi de France. (Chroniques.)

525. CORRODERE, REURE.

Reure, ronger, corroder, rouiller.

# 526. CORRUMPERE, RUMPRE.

Rumpre, rompre, corrompre, détruire, gâter.

Je n'ai pas trouvé d'exemple de l'emploi du mot rumpre dans le sens du latin corrumpere; mais on rencontre corrumpre avec la signification d'abolir, annuler, rendre inutile. (Voir Glossaire Ducange, au mot corrumpere.) A ce propos, Ducange rappelle cette expression, corrumpre nature.

Semen citius quam par est, extra vas debitum effundere. — In litt. remiss. ann. 1456, ex reg. 189, cap. 137. — Avant qu'il peust toucher ou entrer à l'instrument naturel d'elle (la jeune fille), il corrumpit nature en lui.

Eorrumpre nature, c'est ce que nos campagnards appellent juer al seminche perdue (commettre le péché d'Onan).

# 527. CORRUPTIO, corruptions.

Corruptions, corruption, altération, action de corrompre ou de gâter.

Digitized by Google

### 528. CORRUPTE, CORROMPEMENT.

Corrompement, vicieusement, d'une manière vicieuse, de façon à corrompre.

## 529. CORRUPTELA, IDEM EST.

L'auteur ne donne pas de signification spéciale à ce mot substantif, et le confond sommairement avec le précédent, qui est adverbe.

#### 530. CORTEX, ESCORCHE.

Escorche, écorce.

En français, on a conservé l'orthographe et la prononciation au verbe écorcher, pour signifier dépouiller de la peau ou enlever la peau à un animal; et on dit écorcer, pour ôter l'écorce à un arbre, à du bois.

Cortex dicitur quidem corio tegens, quia corio lignum tegat. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 531. CORUSCARE, RESPLENDIR.

Resplendir, resplendir, briller, jeter de l'éclat, étinceler, rayonner.

Choruscare dicitur splendere. vibrare et joculari.... micare. radiare, etc.

(Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

532. COS. CEUS.

Ceus, queue, pierre à aiguiser.

Cotes aquariæ, cotes oleariæ (Pline), queues à l'eau, queues à l'huile. (Dictionnaire Quicherat.)

Queue, sorte de pierre à aiguiser.

Il faut repasser ce rasoir sur la queue. Queue à faux, queue à l'huile. On dit aussi queux. (Dictionnaire de l'Académie française.)

Dans nos contrées, on dit queuche, pour désigner la pierre dure et allongée qui sert à aiguiser les faux, faucilles, couteaux et instruments tranchants. Par métaphore, on dit aussi une queuche de pain, pour désigner un morceau de pain taillé en forme de queuche.

# 533. COTURNIX, QUAILLE.

Quaille, caille.

Nous ferons remarquer que le mot que nous écrivons caille et que

nous prononçons dur comme kaille, est écrit quaille, tandis que le mot queue, au numéro précédent, est écrit ceus. Prononçait-on autrefois seus ou keus?

### 534. COTURNUS, BOTE.

Bote, bottes, grandes chaussures, cothurnes. Cothurnus, major calceus. (Glossaire Ducange.)

### 535. COVARE, cover.

Cover, couver, cacher, caver, abriter, mettre en réserve.

Je n'ai pas rencontré le verbe latin covare; mais on trouve le substantif cova:

Cova cavea, locus cavus, spelunca. — Cova olim idem quod silo, etc. (Glossaire Ducange.)

Cover serait-il ici pour couver, caver, cacher, couvrir, abriter, mettre en réserve?

Job onques tresor ne *couva* Tant com a qui donner trouva.

(Rom. de charité, cité par Roquefort.)

Dans Froissart, on trouve caver dans le sens de creuser. Et commencèrent a piocher et a caver et a ôter pierres. (Chron.)

En terme de jeux, le brelan, la bouillotte, cave est le fonds d'argent que chaque joueur met devant soi; caver, c'est faire fonds d'une certaine quantité d'argent. (V. Dictionnaire de l'Académie.)

# 536. COXA, QUISSE.

Quisse, cuisse, la hanche, la partie supérieure de la cuisse.

Nous verrons ce mot écrit diversement. Coxa est traduit quisse; et crus, femen, femur, sura sont traduits cuisse.

# 537. CRAPULA, GLOTENIE.

Glotenie, gloutonnerie, gourmandise, voracité, intempérance, crapule.

Crapula est dicta immoderata voracitas, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Glout, au féminin gloutte, dans notre patois, veut dire gourmand, friand, qui aime les bons morceaux. Cette expression est employée par Rabelais dans cette phrase cynique:

Les Utopiens avoient les genitoires tant feconds et les Utopiennes portoient matrices tant amples, glouttes, tenaces et cellulées par bonne architecture, que au bout de chacun neufviesme mois, sept enfants pour le moins, que masles que femelles, naissoient par chacun mariage. (Pantagr., liv. 3, chap. 1.)

Au mot gulosus, nº 1262 de notre Vocabulaire, nous tronverons le même adjectif, mais écrit glous, apocope ou contraction du latin gulosus.

Cependant, chez nous, glout ne s'emploie pas tout à fait dans le sens de glouton, mangeur grossier qui s'emplit sans choix et avec excès; il emporte l'idée de friandise. Glout et gloutte se disent aussi dans nos contrées des choses mêmes que l'on mange ou que l'on boit, de ce qu'on trouve être d'un goût délicat et que l'on avale facilement. Dans ce cas, je pense que glout a une acception onomatopesque, comme les doux glouglous de la bouteille.

Voir nº 254, castrimonia, glotenie.

## 538. CRAPULATUS, somles.

Soeles, soulé, plus que rassasié, gorgé de vin.

.... Unde dicitur in poetis. crapulatus in vino. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Soeler, souler, rassasier:

D'autre mengier ne soelés, Me chars ne mangera le vostre. (Roi Guillaume.) — Voir le Gloss. franç., suppl. de Ducange.

# 539. CRASTINARE, RESPITER.

Respiter, prendre ou donner du répit, remettre au lendemain, différer, retarder.

Respiter s'écrivait quelquesois répéter :

Crastinare, repeter, in Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Glossaire Ducange.)

# 540. CRASSUS, CRAS.

Cras, gras, épais, grossier.

Dans nos contrées, on dit cras pour gras; et au village, on dit aussi grossier pour désigner quelqu'un qui a de l'embonpoint, qui a le corps épais.

### 541. CRASSITUDO, CRAISSE.

Craisse, graisse, embonpoint, épaisseur.

Chez nous, graisse se dit crache; engraisser, incracher.

542. CRASSE, CRASSEMENT.

Crassement, grassement, avec épaisseur, grossièrement.

543. CRATER, HANAS.

Hanas, hanap, coupe, vase à boire, ciboire, tasse, écuelle à oreilles.

Cratera calix est habens duas ansas. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

544. CRATEX, HASTE.

Haste, verges, broches, baguettes, claie, grille, gril, herse, fascines, hampe, bois de lance?

Et lui rendirent la banière par le hanste. (Froissart, Chron.)

Je n'ai trouvé dans les vocabulaires latins que crates ou cratis, avec la signification de claie, treillis, panier d'osier, herse, fascine, grille, gril, etc.

Cratis dicitur instrumentum de virgis contextum super quod stant cementarii in edificatione murorum altorum.—Item cratis dicitur instrumentum ferreum ad carnes et pisces assandos, quia ad similitudinem cratis virgulis ferreis contexitur, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Notre auteur traduit *cratex*, qui est ici pour *crates ou cratis*, claie, treilles, grille, par *haste* sans s à la fin, par conséquent au pluriel, et comme nom collectif d'un instrument formé de verges, de broches en bois ou en fer, comme une claie, une grille.

Nous trouvons, dans le poème le Lai del Désiré (1), le verbe haister pris substantivement pour indiquer un rôti, ou un grillé, une grillade, un braisé. Le poète raconte comme quoi son héros rencontre un nain qui l'héberge et lui prépare un repas.

<sup>(1)</sup> Lais inédits des XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, publ. par Francisque Michel.—Paris, Techener, 1836.

(Il y trouve un nain seulement.... Une grillade, un rôti de sanglier de taille et grand cuisait sur le brasier.)

Le nain met la table et prépare tout ce qu'il faut pour le repas, table, siéges, les couteaux, les vases à boire, etc., et

> En un esquele d'argent Li met les hastés en present, Li chevalers prist un cotel, Del lard tailla un morcel, etc.

(En une écuelle d'argent met le grillé devant lui (le chevalier) ; le chevalier prit un couteau, du lard tailla un morceau, etc.)

Froissart emploie haste selon le sens de broche.

Et encore trouvèrent les François grand foison de pourveances, chairs en hastes, pains et patés en four, etc. (Chroniques, livre le, part. 1, chapitre CCLXXVIII.)

## 545. CRATICULA, GRAIEUS.

Graieus, petite grille, grillage, gril pour faire griller la viande ou le poisson.

Il est vraisemblable que c'est du vieux mot grail ou graieu que provient le mot graillon, et l'expression sentir le graillon.

546. CREDITOR, CRANCIERS.

Cranciers, créancier.

# 547. CREMIUM, cretons.

Cretons, creton, menu morceau, reste de friture, rognure, broutille.

Cremium a cremando dicitur sacrificium quod dicebatur an quitus holocaustum. quia totaliter cremebatur. — Item cremium dicitur illud quod de frixis carnibus extracta pinguedine aridum remanet in pat lla. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Cremium dicitur sacrificium; dicitur etiam gallice creton quod fit ex carnibus assatis. (Gloss. Ducange.)

548. CREMA, CRAISME.

Craisme, crême.

Crema, cremor lactis; gall., crême. (Gloss. Ducange.)

549. CREPIDO, PIES.

Pies, pied, piédestal, base, trépied.

Digitized by Google

### 550. CREPARE, CREVER.

Crever, crever, effondrer.

Crepare, effodere, eruere. — Crepere oculum, phrasis gallica, crever l'œuil. (Gloss. Ducange.)

On dit encore en français familièrement, crever, faire crever, pour mourir, faire mourir, sortir de la vie, être chassé de la vie, succomber, faire explosion sous les efforts ou le poids du chagrin, du travail, par l'effet du poison, etc.

### 551. CREPUSCULUM, AJOURNEE.

Ajournee, le point du jour, l'époque de la journée où il commence à faire jour et celle où il commence à faire nuit, crépuscule.

Depusculum est initium diei vel noctis. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

a nuit le gaitent entres qu'à l'ajournée. (Chanson de Roland.)

Odil, demain a l'ajournée En ferai le commencement,

S'en adouberas plus de cent. (Partonope de Blois.)

A live siècle, ajourner, verbe impersonnel, signifiait faire jour. Example:

pour ce qu'il ajournoit, nous ordonnames cent lances des notres à deurer derrière. (Froissart, Chron.)

Voir nº 745, *diescere*, ajourner.

552. CRETA, CROIE.

Croie, craie.

553. CREMENTUM, CROISSEMENT.

Croissement, croissance, accroissement, crue, augmentation.

554. CREBRARE, crieuler.

Crieuler, cribler, vanner, tamiser, sasser (grabeler).

Crebrare est ici, selon toute apparence, pour cribrare.

Cribiare, cribrare. — Si receperit molinarius sive conductor ad macinandum quartaronos sex rasos frumenti cumunalis et bene cribrati, vel vallati, etc. (Voir Ducange, Glossaire.)

555. CREBRUM, CRIEULES.

Crieules, crible.

Digitized by Google

Cribellum, cribrum; gallice, crible. (Gloss. Ducange.)

556. CRINITUS, KAVELUS.

Kavelus, chevelu, qui a beaucoup de cheveux, qui a de longs cheveux.

Criniti, crinosi, ευπλοχαμοι, in glossis gr.-lat. Apud Francos, reges dicti, et principui ex nobilitate, quod iis solis crinos promittere liceret, Merovingi seu criniti, etc. (Voir Ducange, Glossaire.)

Dans nos contrées, on dit kevelu pour chevelu, et kaviaux pour cheveux.

557. CRIPTA. CROUTE.

Croute, grotte, caverne, caveau, creux, souterrain, mine, crypte.

Il fit une croute en terre qui vidoit hors aux champs. — Donc il y a dedans une croute si comme aux autres. (Froissart, Chron.)

558. CRISTA, CRESTE.

Creste, crête.

559. CRISMA, CRESME.

Cresme, chrême, onction (Saint-Chrême), crême, la partie butireuse du lait. (V. Glossaire Ducange, au mot chrisma.)

560. CRISPARE, CRESPIER.

Crespier, créper, friser, froncer, rider, crisper.

561. CRISPUS, CRESPES.

Crespes, crépé, crépu, frisé, travaillé avec art.

562. CRISOLITUS, PIERRE.

Pierre, pierre précieuse, chrysolite.

563. CROCUS, SAFFRANS.

Saffrans, safran, couleur de safran.

564. CROTALUS, BIESTE QUEDAM.

Bieste quedam, une certaine bête, crotale, le serpent à sonnettes.

565. CRUDESCERE, ACRUIR.

Acruir, devenir plus cruel, plus violent, plus rude, empirer.

Cru se disait autrefois, et il se dit encore dans nos contrées, pour cruel, dur, rude, et chez nous aussi, un temps cru est un temps froid et humide.

Avecques tout ce estoit le tems si cru et si pluvieux. (Froissart, Chron.)

566. CRUDUS, crus.

Crus, cru, qui n'est pas cuit, rude. Voir le numéro précédent.

567. CRUMENA, BOURSE.

Bourse, bourse, gibecière.

568. CRUENTARE, ENSANGLANTER.

Ensanglanter, ensanglanter, mettre en sang, souiller de sang.

569. CRUS, cuisse.

Cuisse, cuisse.

Nous avons vu coxa traduit par quisse.

570. CRUPA, CRUPE.

Crupe, croupe, groupe.

571. CRUSTA, CROUSTE.

Crouste, croûte.

572. CRUSTULLA, CROSTIELE.

Crostiele, petite croûte, couche légère, croustille. (Dictionnaire de l'Académie.)

573. CRUCIBULUM, CRAISSES.

Craisses (cracet), lampe, lampion, chandelle.

Dans nos villages, une lampe se nomme crachet; le marchand de chandelles et d'huile à brûler se nomme crachier; en ville, on dit graissier.

Crucibulum.... nostri Picardi vocant cracet, etc. (Glossaire Ducange.)

574. CUBARE, couchier.

Couchier, coucher, être couché, se coucher.

Digitized by Google

#### 575. CUBICULUM, COUKE.

Couke, couche, chambre à coucher, lit.

Dans notre patois, couche, coucher, accoucher se disent couke. couker, acouker.

576. CUBITUS, CEUTES.

Ceutes, coude.

Dans nos contrées, coude se dit keute.

577. CUBILE, LIS.

Lis, lit.

### 578. CUBILARIUS, CAMBRELENS.

Cambrelens, chambellan, valet de chambre.

Dans le Glossaire étymologique de W. Briton, on trouve:

Cubicularius. custos vel preparator vel fabricator cubiculi.

579. CUCULA, coule.

Coule, coule, cucule, certaine pièce de l'habillement des moines garnie d'un capuchon.

580. CUCULUS, cucus.

Cucus, coucou.

# 581. CUCURBITA, KEURE.

Keure, courge, cucurbite, plante du genre des cucurbitacées.

Roquefort, après Ducange, indique keure comme signifiant chème et lui donne pour étymologie cerchium. (V. Glossaire Ducange, au mot cerchium.)

582. CUDERE, FAURECHIER.

Faurechier, forger, travailler au marteau.

583. CUJAS, DE QUELE GENT.

De quele gent, de quelle nation, de quel pays. Cuiates estis? (Plaute); de quel pays êtes-vous?

584. CULCITRA, QUEUTE.

Queute, matelas, oreillers, lits de plumes.

Les enveloppes de ces meubles, matelas, oreillers, etc., sont ordi-

nairement de coutil, étosse que l'on nommait keutis, queutis, ainsi qu'on dit encore dans nos contrées.

La courtepointe, qu'on appelait autrefois coutepointe ou keutepointe, est une espèce de matelas mince piqué.

Li quepol de mon lit estoit vestu d'or et d'argent et pardessus avoit coutes pointes et dras à remuances. (Vie des SS. Pères, liv. 2, fol. 77, v°.)

Culcitre punctum ut culcitra puncta; gall., coutepointe. — Super stramenta lectorum sunt mataricia vel culcitrepuncta, super quibus jaceat quælibet soror inter pannos de blancheto, pluvinari et culcino de pluma supposito capiti. (Regul. soror. Fontis Ebraldi, cap. 44.) — Voir Gloss. Ducange.

Le mot mataricia nous fait souvenir que dans la Flandre wallonne on appelle matara une espèce de pompon allongé, brun, villeux comme le velours, formé de l'assemblage des aigrettes du fruit d'une sorte de roseau. On se servait jadis, et on se sert même encore dans certaines contrées du Midi, du duvet de ces pompons pour faire des matelas. Or, matelas se disait autrefois matra, matera ou matrara, ou matura, du bas-latin matara, matelas.

Matracium ut matratium lanea culcita, a Gall. matras. (Voir Gloss. Ducange.)

Quand le Roy vint en sa nef, dit Joinville, il ne trouva onques que sa gent lui eussent rien appareillé, ne li, ne robe, ainçois, lui convint gesir, tant que nous fumes en Acre, sur les materas que le Soudane li avoit baillés. (Joinville, p. 83 de l'imprimé.)

A ce propos, il convient de noter aussi que matara était le nom que les anciens Gaulois donnaient à une espèce de javelot.

Matarus, matara, telum vel missile Gallis proprium. (Voir Gloss. Ducange, au mot matarus; il cite à ce sujet plusieurs autorités.)

Ces javelots materas étaient même appelés matelas.

Matelas eodem sensu. f. pro matras in litt. remiss. ann. 1390. Ex reg. 140 carthoph. reg., ch. 557: Rommet du Bosc avoit une arbalestre et quatre matelas...—Matrasse in aliis annis 1478, ex reg. 206, ch. 370: le suppliant benda une arbalestre... et tira une matrasse. (Voir Gloss. Ducange.)

Faut-il conclure que le nom de matara, matera, matelas, donné à ces javelots, leur est venu de ce que leur tige ou hampe avait la forme ou était faite de ce roseau que nous nommons dans nos contrées mataras, et dont le duvet servait à garnir l'intérieur de la keute ou matelas?

## 585. CULEX, CINCIELE.

Cinciele, petite mouche, moucheron, cousin.

Culex. parvum animal volatile aculeis permolestum. Culex ab aculeo dictus est. quod sanguinem sugat. Habet fistulam in ore admodum stimuli qua carnem terebrat ut sanguinem bibat... etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Le vieux adjectif cinceus, que dans nos contrées nous prononçons chincheux, signifie fâcheux, importun, désagréable. (Voir Roquefort, Glossaire.)

Cincenaude, cincenelle, cincerelle, petite mouche, cousin, d'où cincenaudier, cousinière. (V. Gloss. Ducange, au mot zinzola.)

. 586. CULINA, CUISINE.

Cuisine, cuisine.

Voir nos 502, coquere, quire; 504, coquina, quisine.

587. CULMEN, HAUTECE.

Hautece, hauteur, faîte, sommet, comble.

588. CRUCIATUS, TORMENS.

Tormens, tourment, supplice, torture.

589. CULMUS, ESTEULE.

Esteule, chaume, paille, tige de blé.

Culmus est calamus spicæ qui a radicibus nascitur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, on a conservé le mot éteule pour désigner le champ dont le blé, l'avoine ou l'orge ont été fauchés et où il ne reste plus que la partie inférieure de la tige sèche ou chaume. Ces champs nouvellement dépouillés et comme hérissés se nomment des éteules, et au village, on dit qu'il ne fait pas bon marcher dans les éteules à piés décaux, c'est à dire marcher dans les éteules à pieds nus, déchaussés.

.... Et quant notre Sires fut en la croix... car il n'estoit pas si courrechiez encore de l'angoisse del cors, comme il estoit de ce ke il n'avoit conquis fors le larron ki li cria merchi en la croix, et se dit Jheans en l'escripture, aussi comme cil ki cœlle l'esteulle el tans de mession, cest a dire kil n'avoit racaté que li larrons ki n'estoit riens envers les autres gens. (Roman de S. Graal.)

(Et quand Notre-Seigneur fut sur la croix, etc... car il n'était pas autant courroucé de l'angoisse du corps qu'il l'était de ce qu'il voyait qu'il n'avait encore conquis que le larron qui lui cria merci sur la croix, et ainsi que dit Jean en l'Ecriture, c'est comme celui qui cueille les éteules au tems de la moisson, c'est à dire qu'il n'avait racheté que le larron qui n'était rien à l'égard des autres gens.)

Dans notre patois wallon, on emploie le verbe réteuler pour rhabiller, revêtir, raccommoder; ironiquement, de quelqu'un qui est dans une malheureuse position et qui a éprouvé dans ses entreprises des dommages qu'il n'a pu réparer ou qu'il a aggravés en voulant les réparer, on dit : le voild bien réteulé.

Ainsi que nous l'avons dit, on appelait éteule (stipula) le chaume, la paille, et on avait fait le verbe éteuler, qui signifiait ramasser de la paille, et couvrir en chaume; et aussi réteuler, pour raccommoder un toît, une couverture en paille, en éteule. De là la signification de notre mot patois réteulé, employé dans le sens que nous avons dit en parlant de celui qui est mal accommodé des biens de la fortune ou qui a employé des remèdes pires que le mal.

590. CULTRUM, COUTRE.

Coutre, couteau.

591. CULPARE, ENCOUPER.

Encouper, inculper, reprendre, blâmer, critiquer, rejeter sa faute sur quelqu'un.

592. CUNA, BIERS D'ENFANT.

Biers d'enfant, berce d'enfant, berceau.

Des ço que fui petis en bers. (Partonope de Blois.)
Et fors un autre en berc petit. (Ibid.)

Les exemples de détournement de sens ou signification des mots ne sont pas rares dans la langue française. Ces altérations sont survenues par l'effet de causes au'nombre desquelles il faut mettre l'analogie soit d'orthographe, soit de consonnances et d'assonances, ou certains rapports de forme, d'usage, de fonctions des objets que ces mots représentent. (Voir, à ce sujet, Lettres sur le Patois, \*4.) Voici un de ces exemples qui est relatif aux mots berceau et bersault, que l'on a abusivement confondus, du moins dans nos con-

trées. Il y a un jeu d'arc ou de flèches qui se pratique beaucoup chez nous et que l'on appelle généralement jeu d'arc au berceau. Cette orthographe est consacrée par les affiches qui l'annoncent et écrivent berceau, comme s'il s'agissait d'une berce ou d'un berceau de jardin, espèce de charmille taillée en voûte ou de treillage de même forme. C'est qu'en effet, pour le jeu d'arc dit au berceau, qu'on devrait dire et écrire bersault ou bersail, le but est horizontal, et ce tir à la flèche a lieu ordinairement dans une allée dont les parois latérales sont formées de treillis et de branchages, de là la confusion des mots et l'erreur; car, dans ce cas, il ne s'agit pas du berceau de verdure ou autre dans lequel se ferait le jeu, mais bien du bersail ou bersault, qui proprement signifie but auquel on vise, objet qui sert de point de mire fixe pour tirer, pour ajuster. On lit dans Froissart:

Quand ceux de l'ost virent qu'ils estoient en bersail (Chron.)

C'est à dire, exposés en point de mire aux traits de leurs ennemis.

Dans un vieux poète traducteur d'Ovide :

A mon cœur dont il fit bersault Bailla nouvel et dur assault.

On avait autrefois le verbe berser, bersailler, qui signifiait lancer des traits, tirer des flèches; de celui qui était percé de flèches, on disait qu'il était bersé, du bas-latin bersare ou birsare. Olivier de la Marche, liv. Ier, dit:

En furent tellement bersaillés de traits qu'ils se vindre rendre.

593. CUNCTARI, DOUTER.

Douter, douter, hésiter, temporiser.

594. CUPA, HANAS.

Hanas, hanaps, vase à boire, coupe.

595. CURIA, cors.

Cors, cour.

La signification de curia est indiquée ici d'une manière sommaire. Curia en latin, et cors dans les vieux écrivains français, ont des acceptions très variées. (V. Glossaire Ducange.)

Curia a cura dicitur propter frequentes curas quæ ibi sunt. (Gloss. etym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 596. CURIALIS, cortois.

Cortois, courtois, de cour, civil, affable.

597. CURIALITER, CORTOISEMENT.

Cortoisement, courtoisement, gracieusement, avec politesse.

598. CURRICULUM, CARES.

Cares, char, chariot.

Dans nos contrées, un chariot se nomme un care, le conducteur du chariot un careton.

599. CURSITARE, COURRE.

Courre, courre, courir çà et là.

Courre a été conservé dans le vocabulaire de la chasse : courre un cerf, la chasse à courre.

600. CURTARE, ACOURCHIER.

Acourchier, accourcir, écourter.

601. CURTIS, ID EST BREVIS.

602. CUTICULA, PETIS CUIRS.

Petis cuirs, petit cuir, petite peau, pellicule, cuticule.

D.

# 603. DACTILUS, DADIERS.

Dadiers, dattier, espèce de palmier qui fournit les dattes.

Nous avons vu plus haut, n° 246, carica traduit par dade. Nous remarquerons à ce propos que les lettres t et d ont été assez souvent substituées l'une à l'autre; ainsi dadier et dade, dont on a fait dattier et datte; bladier, du latin bladum, bladi, bled, qu'on écrit et prononce blatier, marchand de blé; le mot français cadenas n'estil pas catena des Latins? On dit fente et on dit fendre, perdre, perdition, et perte, etc., etc.

## 604. DALMATICA, DALMATIKE.

Dalmatike, dalmatique.

605. DAMMA, DAINS.

Dains, daim.

606. DAMULA, IDEM EST.

Dammula. sive damma. sicut ait Papias. capra agrestis est, etc. (Glossaire étym. W. Brit., Ms. 82.)

607. DAPIS, VIANDE.

Viande, viandes, mets, festin, nourriture.

Viande se disait de toutes espèces de nourritures ou aliments.

Voir nos 305, cybare, paistre, et 306, cybaria, viandes.

608. DAPIFER, SENECAUS.

Senecaus, sénéchal, économe, maître d'hôtel, premier officier ou surintendant d'une maison souveraine.

609. DAPSILIS, LARGES.

Larges, large, qui fait largesse, abondant, riche, somptueux.

640. DEAMBULARE, ALER.

Aler, aller, se promener.

Le verbe aller se conjuguait autrefois avec le verbe avoir.

ll avoit partout allé. (Froissart, Chron.)

# 611. DEAMBULATORIUM, ALOIRS.

Aloirs, alloir, promenoir, galerie, lieu destiné à la promenade, allée, corridor.

Dans nos contrées, on appelle alloir ce meuble à roulettes dans lequel on met un enfant en bas âge pour l'apprendre à marcher.

# 612. DEBACCARI, FOURSENER.

Foursener, être forsené, s'emporter, être hors de sens, insensé. Nous avons vu plus haut, n° 172, bacchari traduit par forsener.

Foursener ou forsener est encore un de ces mots qui ont dévié de leur première et véritable acception, et dont l'orthographe a été altérée inintelligemment. Le verbe forsener n'existe plus, mais on a conservé son participe passé, qu'on écrit forcené; ce qui pourrait faire croire que la racine de ce mot est force, et que le forcené est ainsi appelé, parce qu'il fait abus de sa force, ou qu'on est obligé d'employer la force pour le contenir. Il est évident que ce mot est formé de for ou fors, qui signifie hors, dehors, et de sené, qui correspondait à sensé, sain, sage. (V. Glossaire Ducange, au mot sensatus.) On devrait donc écrire forsené.—Par un effet analogue de l'altération de l'orthographe, le mot fauxbourg, qu'on écrivait et qu'on disait forborg, fourbourg, forsbourg ou fourbou, ainsi qu'on dit encore dans nos contrées, le mot fauxbourg, pris à la lettre, n'indique plus la signification de la chose qu'il exprime.

A propos de debacchari, qui signifie être déporté de la saine raison, être hors de soi, disons que se débaucher, qui en français veut dire se livrer à une vie licencieuse et de crapule, a conservé dans notre patois son acception originaire; il signifie s'abandonner au désespoir, au découragement, à un chagrin désordonné, par l'effet d'une perte sensible ou d'une infortune.

Voir nº 1467, insanire, forsener.

## 643. DEBELLARE, VAINTRE.

Vaintre, vaincre, triompher de, terminer la guerre par une victoire, réduire, soumettre par les armes.

644. DEBITUM, DETE.

Dete, dette, ce qui est dû.

615. DEBILITARE, AFFOIBLIR.

Affoiblir, affaiblir, débiliter.

616. DECET, IL CONVIENT.

Il convient, il convient.

617. DECENS, AVENANS.

Avenans, convenant, qui convient, décent, séant.

Avenir n'existe plus en français comme infinitif du verbe; il a été substantivé; on dit l'avenir, comme on dit le boire, le manger, le dormir, et il a changé d'acception; il signifie le temps futur, le

temps qui doit venir ou ce qui doit arriver, désormais, dorénavant.

Le participe présent adjectif avenant, que nous avons conservé, se rapproche davantage de son acception primitive, puisqu'il se dit de celui ou de celle qui a bon air, bonne grâce, qui a un air ou des manières engageantes.—Le verbe français advenir, qui a remplacé le verbe ancien avenir, n'a plus la même signification. Avenir signifiait convenir, être convenant, et advenir se dit maintenant pour venir, arriver par la suite des temps, par événement, par cas fortuit. Cependant, le verbe avenir a été employé par Froissart et d'autres écrivains dans un sens analogue à celui que nous donnons maintenant exclusivement au verbe advenir.

Voir plus bas, nº 644, dedecet, desavient.

618. DECIMUS, DECIMA IDEM.

#### 649. DECIMARE, DISMER.

Dismer, dîmer, lever la dîme, établir le droit de dîme, décimer.

620. DECENNIUM, x ANS.

X ans, dix ans, l'espace de dix ans.

621. DECUPLUS, x doubles.

X doubles, dix doublé, décuplé, multiplié par dix.

### 622. DECEDERE, DEPARTIR.

Departir, séparer de, retrancher de, partager.

Le vieux verbe *départir*, n'a plus en français son acception directe et primitive; il signifie distribuer, accorder. Exemple:

Dieu départ ses grâces avec équité.—Départir des faveurs.—La nature a départi à ce jeune homme des qualités supérieures, etc.

Il en est de même de partir, verbe actif, qui signifiait primitivement et directement partager, faire des parts; il signifie maintenant se mettre en chemin, s'en aller, ou bien faire explosion, tirer son origine de, etc., etc.; dans ce cas, partir est verbe neutre. Il ne s'emploie plus selon le mode actif et avec son ancienne acception que dans cette locution: avoir maille à partir, pour signifier avoir quelque démêlé.

623. DECESSUS, DÉPARTEMENS.

Départemens, départ, séparation, retraite, décès.

624. DECERNERE, JUGIER.

Jugier, juger, décider, résoudre, décerner.

625. DECERPERE, DEPECIER.

Depecier, dépecer, mettre en pièces, détruire, déchirer.

Dans nos contrées, on dit dépicher pour déchirer, mettre en pièces. On voit dans une charte du XIII<sup>e</sup> siècle, qu'une des conditions réglementaires des duels ou monomachies qui se faisaient au bâton, était que cette arme fût tout unie, sans cornes ni pointes, et non dépichée.

# 626. DECERTARE, ESTRIVER.

Estriver, étriver, disputer, contester, débattre, contredire, pointiller, quereller, se montrer difficile en arrangement.

Etriver est encore en usage dans nos contrées pour signifier disputer, contester vivement, et aussi pour tricher au jeu; et étrive, substantif, se dit pour tricherie.

Voir nos 658, defraudare, trechier, et 468, contendere, estriver.

Froissart emploie le mot estrif dans le sens de lutte, dispute, et estrivée dans le sens de à l'envi.

Ils montoient sus a l'estrivée. (Chron.)

# 627. DECIDERE, DETRENCHIER.

Detrenchier, trancher de, couper, retrancher, décider, trancher.

628. DECISIO, DETRENCEMENS.

Detrencemens, retranchement, décision, transaction.

# 629. DECIDERE, GAIR.

Cair, choir, tomber de.

Dans notre patois wallon, on dit encore caur pour tomber; on prononce de deux manières, kère et kéire.

630. DECIPULA, RATIER.

Ratier, ratière, piége, lacet.

## 631. DECLIVUS, PENDANS.

Pendans, pendant, qui pend ou penche, qui est en pente, déclive, qui va en descendant.

Au pié del mont a un pendant La trouvai trois larrons pendans.

(Rom. de Dolopatos.)

# 632. DECLARERE, ESCLAIRCIR.

Esclaircir, éclaircir, rendre clair, clarifier, éclairer.

Je pense que declarere est ici pour declarare.

... Movisti tenebras et in luce nos declarasti. — ... Declarare idem est quod eliquare. (Gloss. Ducange.)

633. DECORARE, EMBIELIR.

Embielir, embellir, orner, parer, décorer.

634. DECORUS, BIAUS.

Biaus, beau, orné, paré.

635. DECOLORARE, DESCOULOURER.

Descoulourer, décolorer.

636. DECOQUERE, QUIRE.

Quire, cuire, faire cuire, faire bouillir.

637. DECOCTIO, QUISEMENS.

Quisemens, cuisson, action de faire cuire, de faire bouillir, décoction.

638. DECORTICARE, ESCORCHIER.

Escorchier, écorcer, ôter ou enlever l'écorce.

Voir nº 530, cortex, escorche.

639. DECRETUM, DECRES.

Decres, décret.

640. DECOMBERE, couchier.

Couchier, coucher, se coucher, être couché, reposer.

641. DECURIO, SIRE DE X.

Sire de X, seigneur, chef de dix, décurion.

#### 642. DECURTARE, ACOURCIER.

Acourcier, accourcir, diminuer, écourter, mutiler.

#### 643. DEDECUS, HONTEUS.

Honteus, ce qui est honteux, honte, déshonneur, opprobre, ignominie.

#### 644. DEDECET, DESAVIENT.

Desavient, il ne convient pas, il messied, il ne sied pas, il est malséant.

Nos anciens avaient le mot désavenant, participe présent adjectif du verbe désavenir.

... Desavenant pro malhonnête, indécent, inhonestus; exemp. : il eschivoit tous gieux (jeux) desavenanz, et se retireoit de toutes deshonestez et de toutes laidures. (Vie de Saint-Louis.) — Voir Gloss. Ducange.

### 645. DEDICARE, BENIR.

Benir, bénir, consacrer.

Dedicare dicitur Deo dicare, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

#### 646. DEDICERE, DESDIRE.

Desdire, dédire, se dédire, dénier, refuser.

... Dedicere, denegare; Gall., denier, refuser. (Gloss. Ducange.)

#### 647. DEICERE, DEJETER.

Dejeter, rejeter, repousser, écarter, répudier, éloigner, chasser, rebuter, abattre, renverser.

Si aucune femme mesprend vers son mari, il la peut degester de son hostel et desseurer de li et en prendre une autre. (Madeville, fol. 175, cité par Roquefort.)

#### 648. DEJECTIO, DEGIETEMENS.

Degietemens, rejet, éviction, expropriation, action de rejeter, abaissement, abattement, déjection, évacuation, vomissement.

### 649. DEINTUS, PARDEDANS.

Pardedans, par dedans, en dedans, de dedans.

### 650. DEISCERE, ENGLOUTIR.

Engloutir, engloutir, s'ouvrir, s'entr'ouvrir, former un gouffre, engouffrer.

#### 654. DELATIO, DEPORTEMENS.

Deportemens, déportement, action de porter d'un lieu dans un autre.

#### 652. DEFICERE, DEFALIR.

Defalir, défaillir, faire défaut, quitter, abandonner.

### 653. DEFÈCTIO, DEFAUTE.

Defaute, défaut, faute, manque, interruption, cessation, action de faire défaut, défection.

#### 654. DEFECTUS, IDEM.

### 655. DEFORIS, PAR DEFORS.

Par defors, par dehors, en dehors, de dehors.

656. DEFORMIS, LAIS.

Lais, laid, difforme.

# 657. DEFINIRE, CERTEPHER.

Certefier, exposer, déterminer, définir, assigner, circonscrire, établir sérieusement, d'une manière définitive, de propos délibéré.

Pardieu vassal, jel dis per vous gaber,

Cuidies vous dont qu'a certes je vos die.

(Chanson de Quenes de Béthune.)

## 658. DEFRAUDERE, TRECHIER.

Trechier, tricher, enlever par fraude, faire tort.

Voir n° 468, contendere, estriver, et 626, decertare, estriver.

# 659. DEFENSARE, DEFFENDRE.

Deffendre, défendre, prendre la défense, protéger, écarter avec soin.

## 660. DEFENTIO, DEFFENSE.

Deffense, désense, action de désendre, apologie.

### 661. DEFECARE, ESPURGIER.

Espurgier, expurger, déféquer, nettoyer, amender, purger, clarifier.

Defecare. decolare. rem mixtam fecibus segegare. Unde defecatus. ta. tum. i. purus id est a sorde separatus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

662. DEFLORERE, DESPUCELER.

Despuceler, dépuceler, déflorer.

663. DEFLORATIO, DESPUCELEMENS.

Despucelemens, dépucellement, défloration.

664. DEFLUERE, DECOURRE.

Decourre, couler de, découler, diffluer, suivre le courant ou le cours.

665. DEFLUXUS, DECORS.

Decors, décours, écoulement.

666. DEGRADARE, DESGRADER.

Desgrader, dégrader, privé de son rang, faire descendre ou ôter d'un grade ou d'une position.

667. DEGRADARI, CRUEUMENT FAIRE.

Crueument faire, agir cruellement, faire outrage.

668. DEGERE, MANOIR.

Manoir, demeurer, rester, habiter, résider, passer sa vie, mener son existence.

Et quant li manant de cel liu disoient ke il la ne poist par manoir, par tant ke li diables ja par pluisors ans habitoit en lei. (Dialogue de Saint-Grégoire, liv. 3, chap. 4.)

Les hommes manants es cités et bonnes villes ne sont pas usés ni accoutumés de guerroyer. (Froissart, Chron.)

669: DEGENER, KI FOURLIGNE.

Ki fourligne, qui forligne, — dégénéré, abâtardi, bâtard.

670. DELABI, CAIR.

Cair, choir, tomber de.

Voir nº 629, decidere, cair.

674. DELATOR, ACUSERES.

Acuseres, accuseur, accusateur, délateur, dénonciateur.

672. DELATIO, ACUSEMENS.

Acusemens, accusation, délation, dénonciation.

673. DELIBATIO, GOUSTEMENS.

Goustemens, action de goûter, de prélever sur, d'entamer, prélibation.

674. DELIBARI, ESTRE OFFIERS.

Estre offiers, être offert, être sacrisié.

675. DELIBARE, GOUSTER.

Gouster, goûter, entamer, prélever, sacrisier, immoler.

Delibare. sacrificare. immolare. consumere. contingere vel primum degustare, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

676. DELIBUTUS, EMBURES.

Embures, embeuré, oint, graissé, imbu d'huile, de graisse.

Delibuere de oleo vel liquore perfundere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

677. DELIBERARE, POURPENSER.

Pourpenser, pensér, méditer, réfléchir.

Ce verbe a été conservé dans le patois de nos contrées. Il est employé par Froissart.

678. DELICIARI, ESTRE ENDELISSES.

Estre endelisses, être endelicié, goûter des délices, être attiré ou retenu par des délices.

679. DELICATUS, DELICIEUS.

Delicieus, délicieux, délicat, recherché, qui goûte ou qui procure des délices.

680. DELICATE, DELISIEUSEMENT.

Delisieusement, délicieusement, délicatement.

#### 684. DELICIOSUS, DELICATUS, IDEM.

#### 682. DELINIRE, ASSOUAGIER.

Assouagier, soulager, adoucir, consoler, apaiser, calmer. Voir nº 698, demulcere, asouagier.

#### 683. DELINQUERE, FOURFAIRE.

Fourfaire, forfaire, faillir, faire une faute, commettre un délit.

### 684. DELIRARE, RESDER.

Resder, rêyer, être en délire.

Dans nos contrées, on appelle rédeur un amateur qui est dominé par la passion soit de la chasse, soit de la pêche, ou qui est infatué de la recherche d'objets de collection.

Voir nº 2562, vehementia, esrederie.

#### 685. DELIRUS, MAUSAGES.

Mausages, mal sage (male sagiens), fou, insensé, extravagant.

#### 686. DELIRAMENTUM, RESDERIE.

Resderie, rêverie, déraison, infatuation.

Deliramentum est fatuitas. dementia. discordia vel deviatio a rectitudine, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir no 684, delirare, resder, et 2562, vehementia, esrederie.

# 687. DELITESCERE, ATAPIR.

Atapir, se cacher, disparaître, se tapir contre ou sous, agir en tapinois.

Atapir, s'atapir, pour disparaître, se cacher, se dit encore dans nos villages. Ce verbe est fort ancien, on le rencontre souvent dans les écrits du XII° siècle. Dans la version du Livre des Rois, on lit:

Un prestre ki avait nom Plegelles, un jor pria notre Seigneur qu'il lui montrast en quelle forme et quelle semblance il s'atapissoit sous le pain et le vin que le prestre sacroit a l'autel. (Vie des SS. Pères, p. 11.)

En français, on a encore le verbe tapir et l'adverbe en tapinois.

## 688. DELUBRA, TEMPLES.

Temples, temple, chapelle d'un temple.

27

Delubrum dicitur templum a delendo. delens umbram. quia in sacris templis delentur umbre peccatorum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 689. DELUDERE, GABER.

Gaber, railler, se moquer, se jouer de.

Et se gaboient les Espagnols de lui. — Et on n'en fesoit que rire et gaber. (Froissart, Chron.)

#### 690. DEMENCERE, MENCHONIER.

Menchonier, être mensonger, faux, déloyal, dire des mensonges, mentir.

Je crois que l'infinitif menchonier a ici l'acception d'un adjectifsubstantif, comme le mensonger, qui est mensonger, qui fait des mensonges.

Nous voulons estre tenu pour mençongier et deloyal, si..., etc. (Froissart, Chron.)

On trouve aussi ce mot écrit menchougnier. (V. Roquesort, Glossaire; voir aussi Ducange, au mot mendaciloquus.)

Nous n'avons pas rencontré le verbe latin demencere.

### 694. DEMITTERE, ABAISSIER.

Abaissier, abaisser, baisser, abattre, faire descendre, démettre.

692. DEMERE, oster.

Oster, ôter, enlever, retrancher.

# 693. DEMOLIRI, DESTRUIRE.

Destruire, détruire, démolir, abattre, ruiner, abolir.

Demolior. demoliris. i. valde vel deorsum moliri. destruere. avenustare. vultus ad nichilum reducere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 694. DEMERERI, DESIERVIR.

Desiervir, gagner par des services, gagner, mériter, obtenir les faveurs, les bonnes grâces.

Ce verbe est resté dans la langue française; il s'écrit maintenant desservir, et il a différentes acceptions; il signifie tantôt faire le service attaché à une fonction, à un office, à une cure; tantôt, ôter les plats de dessus une table, et enfin quelquefois, contrairement à son

acception primitive, on l'emploie dans le sens de nuire à quelqu'un, lui rendre un mauvais office.

## 695. DEMONIUM, DEMON.

Demon. démon.

Demon interpretatur spiritus et sciens. Unde demonium idem a quo demoniacus. ca. cum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 696. DYABOLUS, IDEM EST.

Dyabolus hebraice dicitur deorsum fluens. quare quietus in celi culmine stare contempsit. Scilicet superbie pondere deorsum corruens cecidit. — Grece vero diabolus criminator vocatur, etc. (Gloss. étym. W. Brit, Ms. 82.)

### 697. DEMONIACUS, KI A LE DIABLE.

Ki a le diable, qui a le diable, possédé, démoniaque, endiablé. En français, on dit encore qui a le diable au corps. Voir les numéros précédents, 695 et 696.

### 698. DEMULCERE, ASOUAGIER.

Asouagier, adoucir, soulager, apaiser, caresser, charmer, gagner, attirer.

Voir le n° 682, delinire, assouagier.

### 699. DENOMINARE, NOMMER.

Nommer, nommer, désigner par un nom, dénommer.

700. DENOMINATIO, nons.

Nons, nom, dénomination.

### 704. DENSARE, espessier.

Espessier, épaissir, rendre dense, condenser.

702. DENUDARE, DESNUER.

Desnuer, dénuer, dénuder, dépouiller, mettre à nu.

## 703. DESHONESTARE, HONNIR.

Honnir, honnir, déshonorer, faire du mal, vexer, maltraiter.

Il les honniroit s'il pouvoit. — Le Roy de Navarre honnissoit tout le pays.

- Le Roy avoit honni son royaume. (Froissart, Chron.)

### 704. DEORSUM, DESOUS.

Desous, dessous, en dessous, en bas.

#### 705. DEPILARE, CAVELER.

Caveler, épiler, rendre chauve, tondre.

Voir nº 556, crinitus, kavelus.

Depilare, decalvare, ad dedecus radere, etc. Depilare, cheveler pro décheveler vel écheveler. (Gloss. lat.-gal., ex cod. reg. 7692.) — Voir Gloss. Ducange.)

Caveler a été conservé dans notre patois. D'un homme chauve, qui a perdu les cheveux (caviaus), on dit qu'il est cavelé ou caveleux. Toutefois, pour exprimer la même chose, on emploie aussi l'expression déblarer, déblaré. En français, on appelle calvitie cette infirmité ou accident que les médecins désignent sous le nom d'alopécie, du grec αλοπεξ, renard, lequel, dit-on, est sujet à perdre sa fourrure. Dans nos villages, on a pris pour terme de comparaison le blaireau, en patois blariau ou blareau, dont on a fait déblaré.

### 706. DEPLICARE, DESPLOIER.

Desploiier, déployer.

# 707. DEPOSITUM, COMMANDISE.

Commandise, commandise, dépôt, consignation, gage donné, dépôt confié, commission, engagement pris.

Ce qu'on payait au seigneur pour le droit de protection qu'il accordait. (Roquefort, Glossaire.)

Depositum vel commendatum custodie commissum. Item depositum dicitur pignus commendatum ad tempus quoddam positum. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 708. DEPOPULARI, GASTER.

Gaster, gâter, dévaster, piller, saccager.

Gastare, prædari, expilare; Gall., piller, alias gaster.

Entrèrent par force d'armes en la terre le Roy Loys de France et la commencèrent a gaster. (Annales du règne de Saint-Louis.) — Voir Ducange, au mot gastare.)

Les Ecossais entrèrent au pays de Northonbrelande; la trouverent bestes grasses a foison: si gasterent tout le pays et ardirent jusques a la cité de

Duremme et assez outre; puis s'en retournerent par un autre chemin, gastant et ardant le pays, etc. (Froissart, Chron.)

Gaster (vastare) et degaster (devastare) sont encore employés dans nos contrées dans le sens de dévaster, piller, détruire.

#### 709. DEPRAVARI, EMPIRIER.

Empirier, empirer, devenir plus mauvais, se dépraver.

### 710. DEPROMERE, FORS METRE.

Fors metre, mettre dehors, extraire, soustraire, ôter de, supprimer.

#### 711. DEROGARE, DETRAIRE.

Detraire, distraire de, déroger à, ôter, retrancher, détourner de.

#### 712. DESERERE, GUERPIR.

Guerpir, guerpir, déguerpir, quitter, laisser, abandonner.

Voulez vous ainsi guerpir la bonne cité de Paris. — Ni oncques les chevaliers les estriers n'en guerpirent. — Ils eurent conseil ensemble qu'ils guerpiroient leur pays. (Froissart, Chron.)

#### 713. DESECARE, TRENCHIER.

Trenchier, trancher, séparer en coupant, tailler, retrancher.

#### 714. DESES, PERECHEUS.

Perecheus, paresseux, oisif, inoccupé, négligent, insouciant.

# 715. DESIDIOLUS, IDEM EST.

#### 716. DESIDIA, PERECHE.

Pereche, paresse, oisiveté, ennui, insouciance, dégoût.

Li quars pechié de pereche, con apele en clerkois accide (acedia). — Voir Gloss. Ducange, au mot acedia.

### 747. DESIPERE, ASSOTER.

Assoter, assotter, être assotté, perdre ou faire perdre le sens, l'esprit, prendre d'affection.

Il estoit tout assotté sur messire Hue le dépensier. (Froissart, Chron.)

#### 748. DESILIRE, SALIR JUS.

Salir jus, sauter à bas, en bas, à terre, sauter de.

Jus est une particule adverbiale fréquemment employée par les anciens écrivains : ruer jus, jeter en bas ou à terre; kaiir jus, tomber en bas.

Toutes autres choses mises jus. — ... les quels Liegeois et Luxembourgsins avoient ja rue jus et abattu la bannière messire Guillaume de Bailleul. (Froissart, Chron.)

Et par même sentence fut ordonné que chacun (des champions) auroit les cheveux copés jus. (Ordonn. de 1455, monomachies.)

L'adverbe jus est encore employé avec la même acception dans notre patois. Cependant, il ne faut pas le confondre avec joucques, qui se dit aussi chez nous dans le sens de juxta des Latins, contre. Joucques répond à peu près à l'adverbe français jusques. Salir jus, ruer jus, c'est sauter en bas, jeter en bas; salir joucques, ruer joucques ou jouxte, c'est sauter, saillir contre, jeter contre, etc. Nous avons même le verbe s'ajouquier, se mettre, s'asseoir, s'appuyer, se poster contre ou sur : la poule s'ajouque sur ses œufs pour couver.

# 719. DESOLARI, DECONFORTER.

Deconforter, être déconforté, se désoler, se décourager.

720. DESPONDERE, DESPONDRE.

Despondre, promettre, garantir, expliquer, ratifier, répondre de, promettre en mariage.

721. DESPONSARE, ESPOUSER.

Espouser, épouser, marier, fiancer en mariage.

722. DESPONSATIO, ESPOUSAILLE.

Espousaille, épousailles, fiançailles.

723. DESUDARE, TRAVELLIER.

Travellier, travailler, se donner de la peine, suer au travail, à une entreprise.

Travaillez, prenez de la peine, C'est le fonds qui manque le moins. (Lafontaine.) Dans nos contrées, on dit de celui qui a encore beaucoup à faire pour parvenir au but de ses désirs : il a le temps de *suer* avant d'arriver (*desudare*).

### 724. DESUESCERE, DESACOUTUMER.

Desacoutumer, désaccoutumer, faire perdre l'habitude, se déshabituer.

### 725. DETERESCERE, EMPIRIER.

Empirier, empirer, rendre pire, détériorer, corrompre, gâter.

Deterescere, etc... vide deteriorare. — deteriare pro deteriorare. — deteriorare, deteriorem. (Praticis nostris, détériorer.) — Sanctus Ambros., super Levit. ad Simplician.: facile corrumpitur et deterioratur, etc. (Voir Glossaire Ducange.)

## 726. DETERIOR, PIRES.

Pires, pire, empiré, plus mauvais.

### 727. DETESTARI, MAUDIRE.

Maudire, maudire, détester, exécrer, avoir en horreur, prononcer des imprécations contre.

### 728. DETESTATIO, MALIECHONS.

Maliechons, malédiction, exécration, détestation, imprécation.

Maliechons, on trouve ce mot écrit maliechons et maldeceons. (Voir Glossaire Ducange, au mot maledicere; — voir Sermon de Saint-Bernard, cité par Roquesort.)

## 729. DETRIMENTUM, EMPIREMENS.

Empiremens, empirement, détérioration, détriment.

# 730. DETRUDERE, DEBOUTER.

Debouter, débouter, repousser, arracher de, ôter de force ou d'au-. torité.

# 731. DETRUNCARE, DETRENCHIER.

Detrenchier, trancher, séparer du tronc, retrancher de, diviser, découper, mutiler, décapiter.

732. DEIFICUS, DEVINS.

Devins, divin, qui est l'ouvrage de Dieu, déïfique.

733. DENEXUS, PENDANS.

Pendans, pendant, qui pend, dénoué, détaché.

734. DEVOVERE, MALDIRE.

Maldire, maudire.

Devotare dicitur maledicere. — Devotare est frequentativum hujus verbi devoveo. ves. quod est maledicere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

735. DEXTRORSUM, ADJESTRE.

Adiestre, à droite, du côté droit, vers la droite.

736. DIADEMA, CORONE.

Corone, couronne, diadême, bandeau royal.

Dyadema dicitur corona regia, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

737. DIALOGUS, DIALOGES.

Dialoges, dialogue.

738. DICA, TAILLE.

Taille, taille, imposition, tribut, marques, coches, entailles que l'on fait sur un bâton fendu en deux parties égales pour indiquer par le nombre d'entailles la quantité de choses reçues.

739. DICTARE, DITER.

Diter, dicter, composer un écrit, édicter.

Les quelles choses par l'imagination que j'avois eu de diter et ordonner (arranger, mettre en bon ordre) le livre le comte de Foix ouit moult volontiers. (Froissart, Chron.) — Voir le Gloss. Ducange, au mot dictare.

On dit en français dicter des lois, pour imposer, ordonner, soumettre à ses lois.

# 740. DICTAMEN, DITEMENS.

Ditemens, dictée, ce qu'on dicte, édit, formule, style, rédaction.

Dictamen, scribendi forma et modus, formula, stylus, prosa, oratio soluta, etc. (Gloss. Ducange.)

#### 744. DIDACULUS, MAISTRES.

Maistres, maître, professeur, savant.

Didascali (διδασκαλοι), dicti majores Judeorum et sapientiores in lege Moysis, etc. (Gloss. Ducange.)

### 742. DIDRAGMA, Pois.

Pois, poids pour peser, didragme.

Dragma. matis. quarta est pars stateris. dragma. mæ. nummus certæ quantitatis habens imaginem regis. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Aurum plurimum didragmavit, id est, per partes distribuit, per didragmas dedit. (Baldericus, in Chronico camerac., lib. 3, cap. 38.)

### 743. DIETA, JOURNÉE.

Journée, journée, besogne de la journée, travail ou régime prescrit pour la journée, marche, voyage, diète.

Dieta, diernum spatium, opera diurna, etc. (Gloss. Ducange.)

Froissart emploie le mot journée dans le sens de marche, voyage, étape.

Ni aller à Lille a leur journée..., etc. (Chron.)

Dans nos contrées, on dit encore travailler à la journée, aller en journée, payer à la journée, gagner de petites ou de bonnes journées, etc.

## 744. DIURNUS, JOURNEUS.

Journeus, ce qui a lieu ou se fait pendant le jour, diurne, journalier.

# 745. DIESCERE, AJOURNER.

Ajourner, faire jour (diescit, il fait jour, le jour point).

Adjornere, diescere, ajourner, ajorner, commencer à faire jour, etc. (Voir Gloss. Bucange, aux mots adjornare et diescere.)

Et pour ce qu'il ajournoit, nous ordonnames cent lances des notres a demeurer derrière. (Froissart, Chron.)

Voir nº 551, crepusculum, ajournée.

# 746. DIFFERRE, RESPITER.

Respiter, retarder, remettre, différer, donner du répit, épargner, réchapper.

Et respita la ville d'ardoir et de piller.—N'en respita hommes. (Froiss., Chron.)

### 747. DILATIO, RESPIS.

Respis, répit, délai, ajournement, remise, retard, dilation.

### 748. DEFFIDERE, DEFFACIER.

Deffacier, défigurer, effacer, altérer la face, défacer?

Je n'ai pas rencontré dessidere dans les dictionnaires latins; je ne trouve que dissidere, signifiant se désier, ne pas se sier, et dessidare dans le Glossaire de Ducange, qui le renvoie sous la rubrique dissidare, avec le sens de dessier, désier, selon les diverses acceptions de ce verbe.

Quant au verbe deffacier, il est indiqué par Ducange au mot defigurare, deffacer, deffacier, et comme signifiant défigurer, dévisager, défigurer la face, le visage.

Roquesort indique aussi desfacier avec la signification de dévisager, désigurer le visage ou la face.

Peut-être que dans notre vocabulaire il est pris dans le sens de effacer, ôter ou détruire la forme, les apparences, les garanties à la conhance?

## 749. DIFFIDENTIA, DEFFIANCE.

Defiance, défi, appel, défiance, dommage, préjudice.

Voir Glossaire Ducange, au mot diffidentia, et Glossaire Roquefort, au mot deffiaille.

Au mot diffidatio, Ducange indique deffiance dans le sens de défi, appel au combat.

Froissart emploie défiance avec la signification de défi.

# 750. DIFFITERI, DESCOUNOISTRE.

Descounoistre, ne pas reconnaître qu'une chose est, désavouer, méconnaître, déconvenir, se déguiser, se travestir.

Decognoscere, deconnoitre, méconnoitre. (Gloss. Ducange.)

# 751. DIFFUSIO, ESPANDEMENS.

Espandemens, épanchement, action de répandre ou d'épandre ou d'épancher, débordement, diffusion.

## 752. DIGERE (digerere?), DEPARTIR.

Departir, départir, distribuer, partager, répartir, porter çà et là, digérer.

Digero, geris. gessi. digerere. digestum. dicitur explicare vel ordinare. vel ordinare vel ordinare. vel exponere. vel dividere ordinatim. vel evacuare, etc. (Gloss. étym. W. Briton., Ms. 82.)

### 753. DIGREDI, DEPARTIR.

Departir, partir d'un lieu, s'éloigner, s'écarter, se séparer, s'en aller.

#### 754. DILABI, GLACIER.

Glacier, glisser, tomber de, couler, découler, crouler.

## 755. DILAPIDATIO, LAPIDEMENS.

Lapidemens, dilapidation, dispersion, dissipation, destruction.

### 756. DILAPIDARE, LAPIDER.

Lapider, dilapider, détruire, gâter, disperser, souffrir, vivre péniblement, tourmenter.

Dans nos contrées, lapider ne signifie pas précisément infliger à un patient le même genre de martyre que celui de Saint-Etienne; il veut dire tourmenter, faire souffrir. D'ailleurs aussi lapider, en notre patois, est employé non seulement comme verbe actif, mais aussi comme verbe neutre, dans le sens de pâtir. Ainsi on dit d'un malheureux qui mène une vie de douleurs, il lapide. — Par une locution fort usitée, on dit généralement : malheureux comme les pierres. Chez nous, la métaphore est plus hardie, plus énergiquement concise; on dit tout directement d'un être souffrant : pauvre lapide (lapis, lapidis, pierre), comme qui dirait pauvre caillou, pauvre pierre foulée aux pieds qui subit toutes les atteintes.

A propos de pierres et de cailloux, rappelons une locution assez fréquemment employée dans ce pays : je te ferai passer par un chemin où il n'y aura pas de pierres, pour dire au contraire qu'on rendra à celui qu'on menace le chemin difficile, qu'on lui suscitera des obstacles ou des achoppements. C'est une allusion ironique à ces mots de l'Ecriture: In manibus portabunt te, ne unquam offendas

ad lapidem pedem tuum; ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte à aucune pierre.

Dans les cérémonies d'intronisation d'un prélat ou d'un abbé, il y avait une formalité qui rappelait symboliquement le seus de exparoles; les religieux portaient sur leurs bras l'élu jusqu'à l'autel, sur lequel ils l'asseyaient.

Evêque, evectus. V. nº 937, evehere, forsporter; et Remarques sur le Patois, § 64.

### 757. DILITARE, ESLASSIER.

Eslasier, mettre à l'aise, donner de l'aise, élargir, dilater, relàcher, étendre.

## 758. DILATATIO, ESLASEMENS.

Eslasemens, élargissement, extension, dilatation.

Eslasement, élargissement. (V. Glossaire Ducange, au mot elsgare.)

### 759. DILUERE, LAVER.

Laver, laver, délayer, dissoudre, détremper, emporter par le lavage.
760. DILUVIUM, DELOUVES.

Delouves, déluge, cataclysme, inondation.

Diluvium a diluendo dicitur vel cataclismus numerosarum aquarum inudantia. vel destructio facta per aquarum inundationem, etc. (Gloss. Eym. W. Briton, Ms. 82.)

Deluve, déluge. (Gloss. français, suppl. Ducange.

# 761. DILUCIDARE, DECLARARE.

Declarare, ....éclaircir, rendre clair.

# 762. DILUCULUM, MATINS.

Matins, matin, point du jour, pointe du jour, le petit jour.

Est diluculum cum incipit parva lux. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. &.)

# 763. DEMETIRI, MESURER.

Mesurer, mesurer, prendre les dimensions, compasser.

764. DIMENSIO, MESURE.

Mesure, mesure, dimension.

### 765. DIMICARE, ESCREMIR.

Escremir, escrimer, s'escrimer, combattre.

Escremir, escrimer, se battre. (Voir Ducange, aux mots ensiludium et egidiare.)

### 766. DIMIDIATOR, DEPARTERES.

Departeres, qui partage ou départage, qui sépare par moitié, qui fait partager le différend ou prendre un milieu.

## 767. DIPSAS, SERPENS.

Serpens, serpent, dipsade, vipère dont la morsure cause une soif mertelle.

### 768. DIPLOIS, DRAS DOUBLES.

Dras doubles, drap doublé, vêtement, manteau, surtout doublé.

Diplois (διπλοις), lana duplicata; Gall., surtout doublé. (Gloss. Ducange.)

769. DIPONDIUM, uns pois.

Uns pois, un poids, poids de deux as.

## 770. DIRIPERE, TOLIR.

Tolir, ravir, arracher, enlever, rompre, détruire, piller, saccager, disloquer.

# 771. DIRIMERE, DESEVRER.

Desevrer, sevrer de, séparer de, rompre, interrompre, discontinuer, abandonner, divorcer.

Voir nº 812, divortium, desevranche.

Selon Borel, l'expression sevrer un enfant provient de desevrer ou deseurer.

Froissart emploie dessevrer dans le sens de séparer. Chez les Anglais, to sever, several, severy.

Desevrance ou deseurance a été employé pour signifier déroute, défaite. (Voir Glossaire Ducange.)

Desevrée signifiait trépas, mort.

De Durandart ke bien fu esprovée En Roncevals en la male journée Kant de Rolan i fuit la desevrée.

(Gérard de Vienne, vers 2530.)

### 772. DISCIDIUM, DESCORDE.

Descorde, discorde, dissidence, scission, division, séparation, déchirement.

#### 773. DISCEPTARE, DESPUTER.

Desputer, disputer, débattre, contester.

En nos contrées, on dit encore desputer et despute pour disputer, dispute.

### 774. DISCEPTATIO, DESPUTISONS.

Desputisons, dispute, discussion, débat.

Disceptatio sive contentio. vel disputatio. dicitur a discepto. tas. quod est disputare vel contendere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 775. DISCERNERE, DEVISER.

Deviser, diviser, distinguer, discerner, stipuler.

## 776. DISCERPERE, DESCARPIR.

Descarpir, déchirer, diviser, mettre en pièces, mettre en charpie. Voir n° 783, discerpere, descirer.

# 777. DISCINGERE, DESCAINDRE.

Descaindre, déceindre, ôter une ceinture, ce qui entoure ou ceint, délier, dénouer.

# 778. DISCOLUS, DISCORDAUBLES.

Discordaubles, qui est sujet à dispute, contentieux, contestable, non conforme aux doctrines de l'école, indiscipliné.

Discolus. la. lum. discors a scola. indisciplinatus. indoctus. illitteratus, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, de celui qui est instruit, savant, bien informé, capable de répondre, on dit qu'il est bien écolé.

# 779. DISCOOPERIRE, DESCOUVRIR.

Descouvrir, découvrir, mettre à découvert, ôter ce qui couvre.

# 780. DISCUS, ESCUELE.

Escuele, écuelle, plat, vase rond et plat comme un disque ou un écu (écuelle).

Discus sicut dicitur instar in historia ubi agitur de puella saltatrice que petivit caput Johannis in disco. — Vas est rotundus desuper valde extensum. Unde dapifer discoforus dicitur a discus et foros quod est ferre ferens discum, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Discophorus eadem notione quam discifer dapiler, maître d'hôtel. — discophorus, portant écuele. (Glossar. lat.-gal., ex cod., reg. 7684.) — Voir Gloss. Ducange.

En une esquele d'argent

Li met le hastes en present. (Le Lai del desiré.)

(En un plat d'argent (le nain) met devant lui le rôt.)

784. DISCUTERE, ESPLEUCIER.

Espleucier, éplucher, écarter de, discuter.

782. DISCUTIO, ENQUESTE.

Enqueste, enquête, recherche, discussion.

783. DISCERPERE, DESCIRER.

Descirer, déchirer, mettre en pièces. Voir nº 776, discerpere, descarpir.

784. DISCOMBERE, SEOIR A MANGIER.

Seoir a mangier, s'asseoir pour manger, se mettre à table.

Discumbo. bis. bui. cubitum. ad comedendum jacere. id est ad mensam sedere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

785. DISCUMBITUS, MANGIERS.

Mangiers, le manger, repas, festin.

Lors fit il a eux une mangerie, et après le maunger et le boivre, levèrent ils matin, li se jurerent entrechaungeablement (mutuellement.)—Anc. trad. de la Bible.

Fecit ergo convivium, et post cibum et potum surgentes mané, juraverunt sibi mutuo. (Bibl., Genes., cap. XXVI, vers. 30.)

786. DISERTUS, BIEN PARLANS.

Bien parlans, bien parlant, qui parle bien, beau parleur, disert, éloquent.

Disertus. ta. tum. doctus. eloquens dicitur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 787. DISPARERE, DESAPAROIR.

Desaparoir, disparaître, s'évader, s'échapper, fuir, finir, cesser.

Disparere. evadere. fugere. cessare. desinere; Gall., disparaître, finir, cesser. (Gloss. Ducange.)

### 788. DISPERDERE, ESPARDRE.

Espardre, épardre, disperser, dissiper, perdre, ruiner, détruire.

Dans nos contrées, faire de l'éparsin, c'est mettre la confusion ou faire du dégât, disperser, causer de la perte par le dégât ou le désordre.

L'expression faire de l'esparsin, dans le sens que nous indiquons, se trouve dans Froissart:

Ils esperoient faire de l'espersin. — Et firent un grand esparsin. (Froissart, Chron.)

### 789. DISPARSIO, ESPARDEMENS.

Espardemens, dispersion, action d'épardre. Voir le numéro précédent.

# 790. DISPENDIUM, DAMAGES.

Damages, dommage, dépense, frais, ce qui est dispendieux, perte. Dans nos contrées, on dit encore damage pour dommage.

# 794. DISPENDIOSE, DAMAGEUSEMENS.

Damageusemens, dommageablement, préjudiciablement, onéreusement, etc.

# 792. DISPONERE, ATIRER.

Atirer, ordonner, régler, équiper, appareiller, disposer un attirail, harnacher, ordonnance, règlement. (V. Glossaire Ducange, an mot attiramentum.)

# 793. DISPOSITIO, ATIREMENS.

Atiremens, action d'équiper, d'appareiller, de disposer l'attirail. Voir le numéro précédent.

L'r est une lettre dont la condition a été précaire; on l'a supprimée ou ajoutée, on l'a remplacée par une lettre selon le besoin ou le sen-

timent de l'euphonie. Il est probable que artiller, artilleur, artillerie, ont la même source que atirer, atiremens. Artiller, artillier, signifiait autrefois fortisser, munir, garnir de tout ce qui est nécessaire, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot artillaria, et Roquesort, artiller.)

## 794. DISSENTIRE, DESENTIR.

Desentir, être en dissentiment, être d'un avis différent, être divisé d'opinion.

795. DISSENSUS, DISSENSIO IDEM, DISSENSIONS.

Dissensions, dissension, dissentiment, diversité de sentiment, division, discorde.

### 796. DISSECARE, TRENCHIER.

Trenchier, trancher, couper en deux, couper, séparer de.

### 797. DISSIDERE, DESCORDER.

Descorder, ne pas s'accorder, être en désaccord, être désuni, être en dissidence, quereller, débattre.

Quant li abes et li prious descordent en aucunes choses, il convient par ce descorder ames periller et cil qui sont dessos aus vont a perdition. (Anc. traduct. reg. Saint-Benott, fol. 143.)

# 798. DISSIPARE, DETRAIRE.

Detraire, distraire, dissiper, détruire, répandre çà et là, disperser, séparer.

Nous rencontrons, chez d'autres écrivains anciens, destraire avec la signification de médire, décrier, calomnier. (Voir Glossaire Ducange, aux mots detractare et invectiva.)

# 799. DISSIPATIO, DETRACTIONS.

Detractions, détraction, distraction, dissipation, destruction, dispersion.

Voir le numéro précédent.

## 800. DISSONARE, DECORDER.

Decorder, être discordant, dissonner, être dissonnant, différer.

#### 804. DISSONUS, DESCORDAUBLES.

Descordaubles, dissonnant, discordant, qui est contestable, en litige.

802. DISSONANTIA, DISCORDANCE.

Discordance, discordance, dissonance, différence.

803. DISCUERE, DESCENDRE.

Descendre, descendre.

## 804. DISTERMINAVIT, DETERMINER.

Determiner, déterminer, borner, délimiter, déterminer des séparations ou des limites.

Determinare, terminer, finir. (Voir Gloss. Ducange.)

Froissart emploie le mot determinement dans le sens de définitivement, en définitif.

Notre auteur indique le verbe disterminare à la troisième personne du prétérit, quoiqu'il le traduise par l'infinitif déterminer; peut-être que déterminer est une sorte de substantif : le déterminer, ce qu'on a déterminé, comme ces termes de pratique, un vidimus, un visa, un laissez-passer, un satisfecit.

# 805. DISTINGUERE, DESCUITER.

Descuiter, discuter (discutere), débattre, distinguer, examiner, démêler, débrouiller.

Dans l'argot scolastique: distinguo majorem.

# 806. DISTORQUERE, DESTORDRE.

Destordre, distordre, tourner de côté et d'autre, faire des contorsions, défigurer, disloquer.

# 807. DISTARE, ESTRE LONC.

Estre lonc, être loin, être distant, s'éloigner.

Dans nos contrées, on dit encore long pour loin : il y a long de Paris à Pékin; allez plus long, éloignez-vous; ruer au long, jeter au loin, etc.

Moult et ses cueres lonc de ses dis. (Son cœur est loin de ses dits.)

(Partonope, v. 3920.)

### 808. DISTRINGERE, DESTRAINDRE.

Destraindre, rompre, interrompre, détourner de force, astreindre, arrêter, réprimer, contraindre.

Le verbe latin distringere, ainsi que le verbe français destraindre, ont des acceptions diverses. Ducange en cite de nombreux exemples. (V. Glossaire, au mot distringere.)

### 809. DISTRICTUS, DESTROIS.

Destrois, détroit, embarras, empêchement, oppression, difficulté, ennui, anxiété, angoisse, détresse, — district, juridiction, territoire, lieu d'un abord difficile, — oppressé, gêné, anxieux, comprimé, sévère, âpre, austère, etc.

On peut dire de districtus et de destrois, substantifs ou adjectifs, ce qui a été dit pour distringere, destraindre, n° 808. (Voir Gloss. Ducange, au mot districtus, et le Glossaire étymologique de W. Briton, au mot distringo.)

### 840. DITARE, ENRICHIER.

Enrichier, enrichir, rendre riche.

# 811. DIVINITUS, DE PAR DIEU.

De par Dieu, de par Dieu, ce qui vient de Dieu, par une grâce ou la volonté de Dieu, par une inspiration divine.

## 812. DIVORTIUM, DESEVRANCHE.

Desevranche, divorce, séparation, rupture, éloignement, distance, abandon.

Voir nº 774, dirimere, desevrer.

# 813. DEVARICARE, DESTOURNER.

Destourner, détourner, mettre à l'écart, s'écarter.

# 814. DIVERSORIUM, DESTOURS.

Destours, détour, obstacle, empêchement qui oblige à se détourner, point d'arrêt, lieu où l'on s'arrête, déversoir, chemin écarté (diverticulum).

## 815. DIVERTICULUM, IDEM EST.

#### 846. DOCMATIZARE, ENSEGNIER.

Ensegnier, enseigner, établir une doctrine, professer un dogme, dogmatiser.

### 817. DOLARE, DOLER.

Doler, travailler avec la doloire, polir avec une doloire.

848. DOLABRUM, DOLOIRE.

Doloire, doloire, dolabre.

### 819. DOMESTICUS, PRIVES.

Prives, privé, apprivoisé,—familier, domestique,—familier, qui est de la maison, qui est de la famille.

#### 820. DOMICILIUM, MANOIRS.

Manoirs, manoir, demeure, domicile, toît, abri, habitation, maison.

Domicilium dicitur fastigium vel altitudo domus. Dicitur sic quoque culmen domus. — Dicitur tamen quoque domicilium ipsa domus vel habitatio mansionis vel potestas, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

## 821. DOMINIUM, SEGNOURIE.

Segnourie, seigneurie, domaine, domination, pouvoir seigneurial, possession seigneuriale.

## 822. DOMINARI, MENER SEGNOURIE.

Mener segnourie, mener train de seigneur, dominer, seigneurier, exercer le pouvoir seigneurial, être maître.

Voir le numéro précédent.

La ou le peuple segnourit justice ni raison n'ont point de lieu. (Froissart, Chron.)

Seigneurier, gouverner, administrer. (Voir Gloss. Ducange, au mot signorare.)

## 823. DOMINATOR, SIRES.

Sires, seigneur, maître, chef, dominateur, celui qui domine, qui est au-dessus des autres.

# 824. DOMITABILIS, DONTAULES.

Dontaules, domptable, qu'on peut dompter.

### 825. DORMITATIO, SOUMELEMENS.

Soumelemens, action de sommeiller, sommeil léger, somnolence (entre somme et veille.)

826. DORMITORIUM, DORTOIS.

Dortois, dortoir.

827. DOXA, GLORIE.

Glorie, gloire, renom.

O doxa, doxa, ait sapiens in millibus mortalium, nihil est aliud quam aurium inflatio vana! (S. Bernard., de Conversione ad clericos.)

828. DUELLUM, BATAILLE DUORUM.

Bataille duorum, bataille de deux, duel.

829. DUCATUS, conduis.

Conduis,—comme substantif: conduite, conduit, fonction de celui qui dirige, qui commande, qui conduit; —comme adjectif: conduit, mené, gouverné, dirigé.

830. DULCORARE, DOUCIER.

Doucier, adoucir, rendre doux, édulcorer.

834. DUMTAXAT, TANT SEULEMENT.

Tant seulement, seulement tant ou autant, seulement, pas plus.

Tant seulement est une locution encore en usage dans nos contrées.

832. DUMETUM, BUISSONOIS.

Buissonois, buissonneux, lieu où il y a des buissons.

833. DUPLUS, DOUBLES.

Doubles, doublé, double, deux fois aussi considérable.

E.

834. EATENUS, PORCHE.

Porche, pour ce, jusque là, jusqu'à ce point, par suite de, c'est pourquoi, en conséquence de.

Porche serait-il pour proche?

835. EBENUS, UNS ARBRES.

Uns arbres, un arbre, l'ébénier.

836. ECCINE, ECCE IDEM.

.....Voilà, voilà-t-il pas.

837. ECULEUS, PELLORIS.

Pelloris, pilori, chevalet (equuleus) sur lequel on exposait un condamné ou qui servait à mettre à la question.

838. EDENPTULUS, ESDENTES.

Esdentes, édenté.

839. EDES, MAISONS.

Maisons, maison, édifice.

840. EDITUS, norts.

Noris, nourri, éduqué, élevé, sorti de, édité.

Nourri, nourriture, se disaient autrefois pour élevé, éduqué, éducation, élève, entretien.

841. EDITIO, OUVRAIGE.

Ouvraige, ouvrage, production, action d'éditer, édition, mise au jour.

842. EDICTUM, BANS.

Bans, ban, édit, ordonnance, publication.

843. EDISSERE, DESPONDRE.

Despondre, disserter sur, exposer en entier, développer, expliquer dans ses détails.

844. EDERE, METRE HORS.

Metre hors, émettre, mettre au jour, faire sortir de, manisester, produire.

Edo. edis. manifestare. emittere. parere. componere. exponere. profere. producere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

845. EDERE, MANGIER.

Mangier, manger.

Edo. des. dere. comedere. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

#### 846. EDACITAS, GLOUTENIE.

Gloutenie, gloutonnerie, appétit vorace.

#### 847. EDULLIUM, MANGIERS.

Mangiers, le manger, aliments, nourriture, ce qui peut être mangé.

Edullium dicitur cibus. habile ad edendum. ad comedendum. (Gloss. étym. W. Brit., Ms., 82.)

Dans nos contrées, manger se dit encore substantivement en parlant des aliments, de ce qui est pris comme nourriture : il n'a pas d'appétit et n'a pas touché à son manger. Le fromage blanc se nomme manger d'agache (de pie); le millet, le chénevis, manger d'oiseau.

### 848. EDUCARE, NOURIR.

Nourir, nourrir, éduquer, élever, entretenir.

Educare dicitur nutrire. Componitur ab e et duco. ducas. quod est ducere vel nutrire. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Nourrir, nourriture, ne se disent plus guère qu'exclusivement en parlant des aliments, le boire et le manger. Ils avaient autrefois une acception plus complexe et plus étendue, et ils s'appliquaient à ce qui concerne soit l'entretien, l'éducation, soit la garde, l'élève des animaux, et même la végétation, la pousse des plantes. (Voir Lettres sur le Patois, \* 75.)

### 849. EDUCATIO, NOURRECHONS.

Nourrechons, nourriture, éducation, élève, soins donnés aux élèves ou nourrissons,—prix qu'on donne à une nourrice pour les soins qu'elle apporte à élever un enfant. (Voir Glossaire Ducange, au mot nutritium.)

Dans nos contrées, on dit norrechon pour nourrisson.

## 850. EFFERRE, FORSPORTER.

Forsporter, porter hors, mettre dehors, exporter, transporter, tirer hors.

#### 854. EFFERUS, orueus.

Crueus, cruel, farouche, furieux.

Efferatus dicitur mente ferina affectus et ultra humanum animum excedens, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 852. EFFICERE, FAIRE.

Faire, faire, effectuer, exécuter, opérer, terminer, accomplir, faire en sorte, etc.

Voir les remarques curieuses de M. Genin sur le verbe faire (Variations du langage français), et nos 3° et 5° Lettres sur le Patois.—Voir aussi n° 1530 de ce Vocabulaire, irrefragabilis, con ne puet refaire.

### 853. EFFICAX, FAISANS.

Faisans, faisant, qui effectue, qui a son effet, efficace.

## 854. EFFICACIA, FAISANCHE.

Faisanche, faisance, force, vertu, propriété efficace, — efficace (substantif).

Efficacia, efficiendi vis; Gallis, efficace. (Gloss. Ducange.)

## 855. EFFECTUS, FAIS.

Fais, fait qui résulte, effet, façon, structure, manière dont une chose est effectuée, résultat.

## 856. EFFIGIES, YMAGE.

Ymage, image, effigie, portrait, représentation, ressemblance, tableau, statue.

# 857. EFFRENIS, DEFFRENES.

Deffrenes, effréné, sans frein, qui n'a pas ou qui n'a plus de frein.

858. EFFRENATUS, IDEM EST.

## 859. EFFRONS, EFFRONTES.

Effrontes, effronté, impudent, éhonté.

### 860. EFFUGIUM, FUITE.

Fuite, fuite, évasion, action ou moyen de fuir.

861. EFFUNDERE, ESPANDRE.

Espandre, épandre, répandre, épancher, verser.

862. EGERERE, FORSPORTER.

Forsporter, emporter dehors, retirer, faire sortir, vider, épuiser.

863. EGRESSIO, ISSUE.

Issue, issue, sortie, action de sortir.

864. EGRESSUS, IDBM EST.

### 865. EGRESSIO, FORSJESTEMENT.

Forsjestement, action de jeter dehors, de faire sortir, rejet.

## 866. EJULARE, DEMENTER.

Dementer, se désoler, se lamenter, gémir, pleurer, sangloter.

Ejulo. las. flere. doloren voce manifestare. voce confusa pro dolore clamare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dementer (se), se plaindre, se lamenter. (Voir Gloss. Ducange, au mot dementare.)

Démenter, se démenter, est une expression qu'on retrouve dans les vieux écrivains: elle signifie se désoler, se décourager, être hors de sens par l'effet du chagrin; on l'emploie comme verbe personnel plus souvent que comme verbe actif. — A Douai, on dit démonter; c'est une faute: le patois, pas plus qu'une autre langue, n'admet le barbarisme. Démenter, évidemment, est formé de la particule de et de mens, mentis, esprit.

#### 867. EJULATUS, DEMENTEMENS.

Dementemens, lamentations, plaintes, chagrin, sanglots, cris de désolation.

Ab ejulo dicitur ejulatus. ploratus vel clamor pro dolore confusus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

868. ELABI, CAIR JUS.

Cair jus, choir, tomber en bas, tomber de.

Nous avons déjà dit que tomber se disait dans notre patois kair ou keïr (de cadere); pour l'adverbe jus, voyez le nº 718, desilire, salir jus.

#### 869. ELABORARE, TRAVELLIER.

Travellier, travailler avec soin, élaborer, s'appliquer fortement, produire par le travail.

## 870. ELATIO, ELATIONS.

Elations, action d'élever de, de soulever, élévation.

871. ELEVATIO, ESSAUSEMENS.

Essausemens, exhaussement, élévation.

## 872. ELATE, ORGUELLEUSEMENT.

Orguelleusement, orgueilleusement, avec hauteur, avec exaltation.

### 873. ELECTRUM, LEITONS.

Leitons, laiton, ambre jaune, succin, électrum, cuivre jaune, alliage de cuivre et d'étain; électron, qui a la couleur du cuivre et du soleil.

Electrum mixtura quædam æris et stamini nomen sumens cum electro similitudine. (Gloss. Ducange.)

Electrum vocatum est quod ad radios solis clarius auro argentoque relucet. — Sol a poetis electron vocatur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir nº 154, auricalcum, archaus.

## 874. ELECTUARIUM, LAITUARES.

Laituares, électuaire, sorte d'opiat.

Electuarium, Isid., lib. 4: electuarium vocatum eo quod molle sorbeatur. Matth. Salvaticus: electuarium id est mollis sorbitio. Joan. de Janua: electuarium dicitur ab electione rerum e quibus conficitur.—Opiate leiture, in litt. remiss. an. 1467, ex reg. 200 cartoph. reg., chap. 64: Le quel médecin ordonna en la boutique d'un apoticaire di celui lieu de Pesenas plusieurs beuvraiges.... et opiatas leitures, en diverses fois, etc. (V. Gloss. Ducange.)

# 875. ELEGANS, BIAUS.

Biaus, beau, orné, soigné, grâcieux, élégant, d'élite, de valeur, honorable, etc.

Elegans media correpta dicitur valens. excellens. nobilis. utilis. pulcher. bonus, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on dit encore biau pour beau. Au reste, biaus ou beau s'employait autrefois et s'emploie encore en patois picard, dans le sens d'élégant, gentil, distingué, honorable, magnifique et comme à titre d'honneur.

Biana chires leups, n'écoutez mie Mere tenchent chin sieux qui crie. (La Fontaine, Fab.)

Beau sire, belle dame, mon beau monsieur, mon beau cousin, beau-père, belle-mère, etc., étaient des formules de politesse.

Gentil aussi a été détourné de son acception primitive: gentilis des Latins, qui est de race, qui est noble, de bonne aire: mon gentil homme, gentille dame, etc.

Nous allons voir eleganter traduit par gentement.

#### 876. ELEGANTER, GENTEMENT.

Gentement, gentiment, noblement, bellement, poliment, gracieusement.

Voir le n° précédent, elegans, biaus.

### 877. ELEGANTIA, BIAUTES.

Biautes, beauté, élégance, gentillesse, distinction. Voir n° 875 et 876.

## 878. ELEFANS, OILIFANS.

Oilifans, olifan, éléphant, cornet d'ivoire, ivoire.

Tuba eburnea Rolandi apud Turpinum, cap. 24, quæ a poetis vulgo oliphant dicitur, etc. (Voir Gloss. Ducange.)

> Li cornes estoit de iveure Il fust fest de ollifaunt.

(Garin le Loher.)

De blanc yvoire d'olifant fu li manches.

(Chron. des Ducs de Normandie.)

## 879. ELEFANINTUS, UNE ENFRETES.

Une enfretes, une infirmité, une maladie, celui qui est affecté de l'éléphantiase, sorte de lèpre, de ladrerie, ainsi appelée parce que ceux qui en étaient attaqués avaient la peau comme celle de l'éléphant. (Voir les dictionnaires de médecine.)

Elephantinus, qui elephancia laborat, etc. (Voir Gloss. Ducange.)

Enfretes, signifiant insirmité, est écrit anfretes dans le Roman de Renart:

### 880. ELICERE, FORSTRAIRE.

Forstraire, tirer hors, extraire, faire sortir, évoquer, retirer.

Elicers. ces. cui. cere. citum. extrahere. extra vocare. educere, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 881. ELIMINARE, FORSBOUTER.

Forsbouter, bouter dehors, mettre dehors, mettre à la porte, éliminer, renvoyer, chasser.

## 882. ELINGUIS, SANS LANGUE.

Sans langue, sans langue, qui ne fait pas usage de sa langue, qui reste muet, qui n'est pas éloquent.

883. ELIQUARE, COULER.

Couler, couler, découler, couler de.

884. ELOQUENS, PARLANS.

Parlans, parlant, éloquent.

# 885. ELUCIDARE, ECLAIRIER.

Eclairier, éclairer, éclaircir, rendre clair, rendre patent, rendre visible, élucider, annoncer, révêler.

# 886. ELLEBORIUM, ESCOLE.

Escole, esseau, latte, petit ais, planchette.

Il est probable que escole se prononçait comme avec un ç cédillé. On le retrouve écrit essole.

Eleborium scandula, tegula tabularis; Gall., esseau.—Eleborium, essole. (Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Voir Gloss. Ducange.)

# 887. EMANCIPARE, FRANCIR.

Francir, affranchir, émanciper.

## 888. EMERITUS, ANCIENS.

Anciens, ancien, dont le service est achevé, qui a fait son temps, émérite, vétéran.

#### 889. EMETIRI, MESURER.

Mesurer, mesurer entièrement, parcourir, traverser, aller de bout en bout.

#### 890. EMICARE, RESPLENDIR.

Resplendir, resplendir, briller d'une lumière éclatante, reluire.

## 891. EMIGRARE, TRESPASSER.

Trespasser, trépasser (trans passare), passer outre, passer d'une vie à une autre, traverser, sortir de, mourir, émigrer.

Trespasser signifiait aussi outrepasser, dans le sens de transgresser. Une des raisons pour lesquelles les Pairs de France et Barons jugèrent que la duché de Bretagne devait être ôtée au comte de Montfort, fut « qu'il avoit trespassé le commandement de son seigneur le Roy. » (Froissart, Chroniques.)

En français, mourir, subir le trépas, se dit encore trépasser. Autrefois, pour revenir à la vie, être convalescent, on disait respasser. Nous avons vu plus haut, n° 495, convalescere traduit par respasser.

# 892. EMIGRATIO, TRESPAS.

Trespas, trépas, émigration.

Voir le numéro précédent.

# 893. EMINUS, DE LONG.

De lonc, de loin.

Voir le nº 807, distare, estre lonc.

# 894. EMINENTIA, APARANCE.

Aparance, ce qui apparaît de loin, éminence, hauteur, qui est en saillie.

## 895. EMINA, MESURE.

Mesure, mesure, hémine, nom d'une mesure de capacité chez les anciens.

#### 896. EMISSARIUS, FORSENVOITERS.

Forsenvoiiers, voyageur au-dehors, celui qui se met en voie dehors, émissaire, celui qu'on envoie dehors, agent, courrier, coureur, envoyé, cheval étalon.

Emissarius ab emittendo dicitur ille qui aptus est ad emittendum. sicut sunt cursores regum et aliorum divitum qui frequenter emittuntur ad nuncia ferenda. apoponpeius grece. *emissarius* latine. — Item hic *emissarius* dicitur equus fortis et velox qui extra alios emittitur ad coitum. *estalons* gallice. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 897. EMUNCTORIUM, mouscoirs.

Mouscoirs, mouchoir, ce qui sert à moucher, mouchettes, éteignoir.

Emunctorium ab emungendo dicitur ferrum cum quo candela emungitur. Dicit magister in historia emunctoria ex auro erant ad emungenda vel extinguenda licinia et etiam vascula ex auro erant ad extinguenda in aqua quæ emungebantur ne tetrum redderent odorem et dicebantur extinctoria. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 898. EMPTIO, ACAS.

Acas, achat, l'action d'acheter.

Dans nos contrées, on dit acater pour acheter, acas pour achat.

# 899. EMPTICUS, AGATES.

Acates, acheté, qu'on achète ou qu'on peut acheter.

.... Empticus. a. um. emptus vel facilis ad emendum. Unde servi emptici dicebantur illi qui in servitutem emebantur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 900. EMISPHERIUM, DEMI CERCLES.

Demi cercles, demi-cercle, hémisphère, coupole.

Emisferium pro hemisphærium vel emisperio. (Gloss. Ducange.)

# 901. EMPIREUM, DE FU.

De su, de seu, l'empyrée.

Dans nos contrées, feu se dit fu.

# 902. EMULARI, AVOIR ENVIE.

Avoir envie, avoir envie, s'efforcer d'imiter, d'égaler, rivaliser.

#### 903. EMULATIO, AMOURS.

Amours, amour, désir d'imiter, convoitise, rivalité, jalousie, galanterie.

904. EMULUS, ENVIEUS.

Envieus, envieux, jaloux, qui rivalise, émule.

905. ENEUS, DAIRAIN.

Dairain, d'airain.

906. ENORMIS, TROP VISEUS.

Trop viseus, énorme, qui sort de la règle, qui excède, qui dépasse les bornes, qui choque la vue, trop viseux.

L'adverbe *trop* était souvent employé avec une signification qui n'était pas celle qu'on lui donne maintenant exclusivement. Il s'employait comme la particule superlative absolue *très* ou *beaucoup*. En voici deux exemples entre beaucoup d'autres:

Ceux de Rennes avoient avec eux un gentilhomme chevalier preux et hardi durement.... et l'aimoient entre eux trop fort pour la loyauté de lui, et l'avoient pris pour leur gouverneur et avoit nom Henry de Pennefort. (Froissart, Chron.)

Au XVI° siècle, La Boetie (Traité de la Servitude volontaire) dit :

Si on leur présentoit ou d'estre serfs ou vivre francs, selon les loix des quelles ils ne saccorderoient, il ne faut pas faire de doute qu'ils n'aimassent trop mieux obéir à la raison, etc.

Disons aussi que la particule tr ds a souvent chez les anciens écrivains la signification de la préposition d ds.

Mieulx vaulsist que très la première fois il eust esté à toujours en prison ou fait mourir. (Froissart, Chron.)

C'est-à-dire, mieux eut valu que dès la première fois, etc.

## 907. ENORMITER, LAIDEMENT.

Laidement, laidement, déformément, en dehors de la règle, excessivement, énormément, irrégulièrement.

908. EPAR, FIES.

Fies, foie.

Dans le patois de nos contrées, on dit encore le fie, du fie, pour le foie, du foie.

#### 909. EPYTAFIUM, EPYTAFES.

Epytafes, épitaphe, inscription, oraison funèbre.

#### 940. EPYTALAMUM, WARDE REUBE.

Warde reube, garde-robes, trousseau de la mariée, épithalame, chant à l'occasion du coucher de la mariée.

Epythalamum, garde-robe vel bal que len chante a coucher la bru, ex cod. reg. 7692. (Gloss. Ducange.)

#### 944. EQUES, A CEVAL.

A ceval, à cheval, homme à cheval, cavalier, chevalier.

## 912. EOUITAS, DROITURE.

Droiture, droiture, équité, qualité de ce qui est conforme à l'équité, au droit, à la justice.

## 943. EQUARE, SAMBLANT FAIRE.

Samblant faire, faire semblable ou ressemblant, rendre égal, égaler, faire mine, se donner apparence.

## 944. ERADICARE, ESRACIER.

Esracier, arracher de, déraciner.

# 915. ERAMENTUM, ENRUMIURE.

Enrumiure, errement, enroutement, enroutinement, routine.

Eramentum ou æramentum est indiqué dans les dictionnaires et glossaires comme signifiant ce qui est fait d'airain ou de cuivre.

Opus ex ære confectum (Glossaire Ducange.)

Dans le Glossaire de Ducange aussi, eramentum est indiqué comme signifiant enrieulement, ce qui est selon la règle, dans la ligne.

Eramentum, enrieulement, in Gloss. lat.-gall. ex cod. reg. 7692. (Voir Glossaire Ducange.)

Et au mot erramenta, toujours dans Ducange, on lit:

Erramenta, praticis nostris erremens.

L'expression enrumiure, par laquelle notre auteur traduit eramentum, correspondrait-elle à notre mot errement ou erre, qu'on a tort d'écrire air dans ces phrases : se donner un air de seigneur, prendre de grands airs, etc., et enrumiure serait-il formé de in, en, et de rima, fente, fissure, trace, ornière, chemin creux?

Rima locus cavus aut iter cavum et quasi fissum a rima, Latinis et Italis fissura.

Inde transit per pedem montis... et post ascensum incipit descensus per vallem... inde per rimam quæ currus dicitur usque in flumen rianam. (Gloss. Ducange.)

Quoi qu'il en soit, nous verrons, n° 924, erugo traduit aussi enrumiure, mais avec la signification de rouille, enrouillement.

#### 946. EROGARE, DEPARTIR.

Departir, départir, partager, donner, accorder, distribuer en aumônes.

Erogo. gas. dicitur dare vel distribuere proprie in elemosinas, etc. (Gloss. Etym. W. Briton, Ms. 82.)

## 917. ERGASTULUM, CARTRE.

Cartre, chartre, prison.

Ke est ce dunkes ke de Perron l'apostole est escrit quant il par l'angele fut fors meniez de la cartre, etc.? (Saint-Grégoire, liv. 2, ch. 3); quid ergo de apostolo Petro scriptum est, dum de carcere ab angelo eductus fuisset?

Cartre, prison, et carterier, geôlier, prisonnier, sont évidemment formés du latin carcer, carcerarius. C'est un exemple de la transformation du c en t.

# 948. ERINATIUS, YRECHONS.

Yrechons, hérisson.

Erinatius idem est animal quod eritius. Quidam tamen dicunt quod sunt animalia diversa et dicunt quidem erinacii sunt animalia que de cavernis gregatim procedunt, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Ericius est animal spinis coopertum et dicitur ab erigendo. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, hérisson se dit encore irechon.

# 949. ERRONEUS, FOURVOILES.

Fourvoiies, fourvoyé, sorti de la voie, erroné.

Digitized by Google

#### 920, ERRACIOSUS, IDEM EST.

## 921. ERRABUNDUS, IDEM EST.

922. ERUCA, ECRUISE.

Ecruise, écrevisse.

#### 923. ERUCTARE, REUPER.

Reuper, roter.

Nous avons vu plus haut (n° 135, assare, roster) que rôtir, cuire, brûler (asir, en notre patois), se disait roster, roter, router, et nous voyons que roter, dans le sens d'eructare, se disait reuper, ainsi qu'on dit encore dans nos villages. Chez nous, par une métaphore empruntée à la poésie sacrée, on dit reuper pour rendre le dernier soupir.

Eructavit cor meum verbum bonum.

Littéralement, mon cœur a roté une bonne parole.

Eructo. eructas. dicitur ructum facere. vel emittere. vel exprimere. Inde eructuo. eructuas. in eodem sensu. sunt ambo neutra pro ructum facere. In alia significatione sunt activa ut ubi : eructavit cor meum verbum bonum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 924. ERUGO, ENRUMIURE.

Enrumiure, rouille, enrouillement, la rouille de blé.

Erugo. eruginis. ab erodendo dicitur. scilicet sanguisuga et vicium rodens ferrum et segetes. et nascitur hec corruptio ex minutissima pluvia circa festum sancti Johannis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 925. ERUDERARE, purgier.

Purgier, purger, nettoyer, corriger, dégrossir, polir, déblayer.

# 926. ERUMPNA, MESAISE.

Mesaise, mésaise, malaise, accablement du corps, fatigue (Cicer.), misère, malheur, revers, désastre, adversité, etc.

Erumpna sec. Papiam dicitur miseria. clades. labor. inopia. calamitas, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 927. ESCULUS, NEPLIERS.

Nepliers, néslier, arbre qui produit les nèsles.

Dans nos contrées, néslier se dit encore néplier, et son fruit nèsle, néple.

On retrouve esculus dans Virgile et autres écrivains latins avec la signification de chêne.

928. ESCULUM, NEPLE.

Neple, nèfle, fruit du néflier.

Voir le numéro précédent.

929. ESURIRE, AVOIR FAIN.

Avoir fain, avoir faim.

930. ESURIES, FAINS.

Fains, faim.

934. ESTUARE, ARDOIR.

Ardoir, être ardent, brûler, désirer ardemment, être bouillant, bouillir, être agité.

932. ESTIMARE, CUIDIER.

Cuidier, cuider, évaluer, penser, estimer que.

933. ESTIMATIO, cuidiers.

Cuidiers, évaluation, estimation, le penser.

934. EVADERE, ESCAPER.

Escaper, échapper, s'échapper, s'évader, sortir, s'esquiver, se sauver.

935. EVANGELIZARE, PREECHIER.

Preechier, prêcher, évangéliser.

Evangelizare dicitur Evangelium nuntiare. vel predicare. vel in Evangelio informare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

936. EUGE, KELES.

Keles, bien! très bien! bravo!

Exclamation d'encouragement ou de félicitation, soit sincère, soit ironique, soit en manière de reproche ou de blâme.

Digitized by Google

Euge, esjoys toi, in Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7683. (V. Gloss. Ducange.)

Euge. vox ex exprobantis. vel adulantis. vel collaudantis... belle! etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 937. EVEHERE, FORSPORTER.

Forsporter, porter hors, emporter, transporter, enlever, voiturer.

Evegere pro evehere; Gall., voiturer. (Gloss. Ducange.)

## 938. EVENTUS, AVENEMENS.

Avenemens, événement, résultat, issue, ce qui advient.

#### 939. EVIDENS, APIERS.

Apiers, ce qui appert, évident, qui est à découvert, franc, manifeste.

#### 940. EVIDENTER, APIERTEMENT.

Apiertement, appertement, ouvertement, évidemment.

#### 941. EVINCERE, VAINTRE.

Vaintre, vaincre, triompher de, évincer.

# 942. EULOGIUM, PRESENS.

Presens, présent, petits cadeaux, douceurs, gratification.

Eulogium, munusculum, vita S. Liudgeri episc., lib. 1, cap. 25: munere prævio studuit sibi placare eum, mittens quasi eulogium, vas testeum pergrande melle plenum. (Gloss. Ducange.)

# 943. EUNUCHUS, castres.

Castres, châtré, eunuque.

Dans nos contrées, on prononce catré, catrer ou castrer.

Eunuchus grecum est nomen. est idem quod spado. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir plus loin, nº 2326, spado, castres.

# 944. EXACUERE, AGUISER.

Aguiser, aiguiser, rendre aigu.

# 945. EXAGERE, DESMONCHELER.

Desmoncheler, démonceler, désamonceler, débarrasser.

Exagere, apocope de ex, ad, gerere.

Ce qu'on appelle en français les êtres, les diverses parties de la construction d'une ville, les dispositions d'un lieu, d'une maison, se dit chez nous agés. Ainsi, connaître les agés d'un lieu, d'un endroit, c'est en connaître assez la distribution, les détours, les obstacles, les accidents pour n'y avoir pas besoin de guide ou de lumière.

Nourri dans le sérail, j'en connais les détours.

Ce mot agés vient, selon toute apparence, du bas latin aggestus, amas, amoncellement de pierres ou de branchages destiné à former rempart, pour empêcher l'entrée ou interdire la circulation dans un lieu. C'est du moins l'opinion de Ducange. De ce mot aggestus, ditil, est née, si je ne me trompe, chez nous, cette façon vulgaire de parler: « Savoir les agés d'une maison, d'une ville »; à moins, ajoute-t-il, qu'elle ne vienne d'agée, nom que l'on donne sur les navires aux chemins et aux endroits par lesquels l'officier arrive aux rameurs pour leur commander ce qu'il y a à faire.

# 946. EXACTOR, REQUERERES.

Requereres, requéreur, exacteur, percepteur, celui qui recouvre les impôts, qui recherche rigoureusement, qui requiert, qui exige.

Exactor dicitur injustus et protervus petitor. unde dicitur exactor querens aliena proterve, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

Requerre, requerir, signifiaient attaquer dans les anciens écrivains. (Voir le Glossaire français, supplément à Ducange.)

Nous lisons dans Froissart:

Puis requirent les François vivement, etc. (Chron.)

# 947. EXALARE, FORSSOUFFLER.

Forssouffer, souffer hors, rendre par le souffe, exhaler, expirer. Exalatus, mors qua quis exhalat animam. (Gloss. Ducange.)

#### 948. EXAMEN, JUGEMENS.

Jugemens, jugement, examen, action de peser, de juger, contrôle.

Examen.... unde examino. nas. dicitur probare equaliter. judicare vel discutere. diligenter inquirere. investigare. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

#### 949. EXAMETRUM, 'DE VI PIES.

De VI pies, de six pieds, examètre, de six mesures.

950. EXANIMIS, MORS.

Mors, mort, privé de vie, inanimé.

951. EXACERBARE, AIGRIER.

Aigrier, aigrir, irriter, courroucer.

On retrouve dans les vieux écrivains aigroier avec la signification de animer, exciter, piquer, etc. (V. Gloss. Ducange, au mot acritudo.)

952. EXACERBATIO, courous.

Courous, courroux, irritation, exacerbation, action d'irriter.

953. EXASPERARE, COURECHIER.

Courechier, courroucer, irriter, exaspérer.

954. EXACTIO, extorse.

Extorse, extorsion, exaction.

Voir nº 946, exactor, requereres.

955. EXAUDIRE, oir.

Oir, ouïr, écouter favorablement, exaucer, comprendre.

956. EXHAURIRE, EPUISIER.

Epuisier, épuiser, retirer en puisant, vider, tarir.

957. EXCEDERE, TRESPASSER.

Trespasser, passer outre, aller au-delà, outrepasser, excéder, sortir de, mourir.

Voir les n° 891, émigrare, trespasser, et 495, convalescere, respasser.

958. EXCESSUS, FOURFAIS.

Fourfais, forfait, excès, crime.

959. EXCELLERE, SOURMONTER.

Sourmonter, surmonter, s'élever au-dessus, exceller, surpasser, être supérieur, excéder.

#### 960. EXCELLENTIA, SOURMONTANCE.

Sourmontance, supériorité, excellence, précellence.

961. EXCELSUS, HAUS.

Haus, haut, élevé, qui surpasse, éminent.

Excelsus dicitur altus et superans vel pereminens. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

962. EXCEPERE, ESKIERPIR.

Eskierpir, équiper?

Eskipeson, équipage, fourniture. (V. Gloss. Ducange, au mot equipare.)

963. EXCIDERE, FORS CACIER.

Fors cacier, chasser hors, ôter de, exclure, retrancher de.

Excidere tristissimum tempus ex animo (Cicer.); chasser de son souvenir une époque douloureuse.

Voir nº 3, abigere, en sus cachier.

964. EXSCINDERE, FORS TRENCIER.

Fors trencier, retrancher, séparer violemment, extirper, supprimer.

965. EXCOLERE, CULTIVER.

Cultiver, cultiver.

966. EXCORIARE, escorchier.

Escorchier, écorcher, écorcer, excorier, ôter la peau.

967. EXCORS, SANS CUER.

Sans cuer, sans cœur, lâche, ignoble, faquin, insipide.

Excors. excordis. dicitur fatuus. insipiens. ignavus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

968. EXCREARE, RACHIER.

Rachier, cracher.

Dans nos contrées, cracher se dit rakier.

969. EXCUBARE, WAITIER.

Waitier, guetter, faire le guet, se défier, se garder de, se garantir.

Veiller à, regarder à, surveiller, se mettre en garde, se dit encore chez nous waitier.

Excubo. excubas. bui. excubare. vigilare causa custodie. Excubare. inde excubie, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 970. EXCUBIE, WAITES.

Waites, garde, sentinelle, guetteur, qui guette, qui monte la garde.

#### 974. EXECRARI, HAIR.

Hair, haïr, exécrer, détester, maudire, avoir horreur.

Exsector. exsectaris. dicitur maledicere. excommunicare. extra sacrum ponere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 972. EXECRATIO, HAINE.

Haine, haine, exécration, imprécation, malédiction.

#### 973. EXECRABILIS, KI FAIT A HAIR.

Ki fait a hair, qui fait qu'on hait, qu'on maudit, qu'on exècre (Pline), exécrable, abominable.

# 974. EXEDRA, SIEGES.

Sieges, siége, chaire, chaise, trône, siége épiscopal, stalles, assemblée, repas de confrérie, chambre secrète, trésorerie, etc.

Excedra. excedra. dicitur cathedra. tronus. sedes. vel excedra est caminata secreta. vel locus thesauri. vel locus subselliorum. absida quod est latus edificii, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 975. EXEMPLAR, EXEMPLARES.

Exemplares, exemplaire (substantif), chose à copier ou à imiter, ce qui est donné en exemple.

Exemplum dicitur quod fit exemplar ad cujus similitudinem fit. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 976. EXERCERE, FORSMETRE.

Forsmetre, mettre hors, poursuivre, persécuter, ne pas donner de relâche, exercer.

Exercer, exercice, se disent encore en français dans le sens de poursuivre, faire des poursuites, en parlant des visites qui se font

chez les contribuables, principalement chez les cabaretiers, marchands de vin et aubergistes, pour assurer le paiement de l'impôt. (Voir *Dictionnaire de l'Académie*.)

## 977. EXERCITUS, os.

Os, armée, corps de troupe, corps d'expédition, camp.

## 978. EXHEREDITARE, DESIRETER.

Desireter, déshériter.

## 979. EXENIA, PRESENS.

Presens, présent, cadeau, honoraires.

Exenium dicitur munusculum. specialiter quod mittitur alicui. quod communiter dicitur presentatum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 980. EXEMTERARE, ESBOUELER.

Esboueler, éventrer, arracher les boyaux.

Exenterare. exinterare. dicitur quæ intestina sunt extrahere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Esboueler est la traduction littérale du verbe latin esboellare. (Voir Glossaire Ducange, au mot esboellare.)

# 981. EXEQUARE, AVIER.

Avier, égaliser, niveler, rendre praticable, mettre en voie, faire le chemin, préparer les voies.

Pour avoyer le roi d'Angleterre a ce qu'il y voulut descendre. (Froissart, Chroniques.)

Dans un ancien vocabulaire latin-français, on trouve aviver, traduction de coequare. (Voir Glossaire Ducange, aux mots coequa et coequare.)

## 982. EXIBERE, PRESENTER.

Presenter, présenter, exhiber, exposer, produire, montrer, faire preuve de.

## 983. EXIBITIO, PRESENS.

Presens, action de présenter, de montrer, ce qui est présenté, exhibition.

· Digitized by Google

984. EXIGUUS, PETIS.

Petis, petit, exigu, étroit.

985. EXIGUITAS, PETITECE.

Petitece, petitesse, étroitesse, exiguité.

986. EXILIRE, FORSSALIR.

Forssalir, saillir hors, sauter dehors, sortir, s'élancer hors, jaillir, se dresser.

987. EXILIS, PETIS.

Petis, petit, grèle, exigu, menu, délié, chétif.

988. EXILIARI, ESSILIER.

Essilier, ravager, dévaster. (V. Glossaire Ducange, au motes-silium.)

989. EXIMERE, FORSMETRE.

Forsmetre, mettre hors, ôter, retirer, ôter de, exempter.

990. EXIMIUS, GRANS.

Grans, grand, noble, d'élite, excellent, éminent, distingué, supérieur.

Eximius. a. um. dicitur nobilis. preclarus. excelsus, etc. (Gloss. etym. W. Brit., Ms. 82.)

994. EXINANIRE, WIDIER.

Widier, vider, épuiser.

Vider se dit encore widier dans nos contrées.

992. EXINANITIO, WIDEMENS.

Widemens, épuisement, action de vider.

993. EXHINC, DENNAPRIES.

Dennapries, dès après, depuis lors, depuis ce temps, à partir de.

994. EXITUS, ISSUE.

Issue, issue, sortie, résultat, conclusion, événement, fin, etc.

#### 995. EXICIUM, DESTRUCTIONS.

Destructions, destruction, ruine, perte, renversement, chute, mort, meurtre.

#### 996. EXICIALIS, DESTRUABLES.

Destruables, destructible, pernicieux, ruineux, qui cause ou reçoit détriment (destruisement).

Luxure est destruisement et abrégement de vie. (Secrets d'Aristote, fol. 10, v°.)

#### 997. EXORCITARE, CONJURER.

Conjurer, conjurer, exorciser, chasser des bornes.

Exorcizare apud scriptores ecclesiasticos, est per divina adjuranda vim inimicam expellere. (Glossaire Ducange.)

Exorcista grece. adjurator vel increpator latine.—Exorciste in greco. in latino adjurantes sive increpantes vocantur. Invocant nam super eos qui habent spiritum immundum nomen D. nostri J. Christi adjurantes eum ut egrediatur ab eis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 998. EXPENSA, DESPENS.

Despens, dépense, frais, dépens.

Dépens est encore employé dans nos contrées pour signifier dépenses, frais. Ce mot a été conservé dans le langage judiciaire pratique.

#### 999. EXPEDIRE, DESEMPEECIER.

Desempeccier, désempêcher, débarrasser, dégager, délivrer de ce qui empêche.

On dit encore en français empéché pour gêné, embarrassé, arrêté par un obstacle.

#### 4000. EXPULSIO, DESCACEMENS.

Descacemens, action de chasser de, expulsion.

Voir nos 3, abigere, en sus cachier, et 963, excidere, fors cachier.

# 4004. EXPERIMENTUM, EXPERIENTIA IDEM.

## 1002. EXPARS, SANS PARTIE.

Sans partie, sans part, qui n'est pas partagé, qui est privé de sa part, de sa portion.

## 4003. EXPIARE, ESPURGIER.

Espurgier, expurger, expier, purger.

Expiare dicitur perfecte piare. purgare. mundare. pium facere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 4004. EXPIATIO, ESPURGEMENS.

Espurgemens, expiation, action de se purger d'une accusation. (Voir Glossaire Ducange, au mot purgatio.)

## 1005. EXPIRARE, MORIR.

Morir, mourir, expirer.

# 4006. EXPLANARE. ESPUNDRE.

Espundre, expliquer, interprêter, exposer, laisser, abandonner. (Chronique des Ducs de Normandie.)

## 4007. EXPLANATIO, expositions.

Expositions, exposition, explication, action d'aplanir, interprétation, éclaircissement.

# 4008. EXPLICARE, DESPLOILER.

Desploiier, déployer, déplier, étendre, dérouler, étaler, produire. Explicare dicitur extra plicam ponere. aperire. solvere. ordinare. dirigere. distinguere, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4009. EXPLORARE, ESPIIER.

Espiier, épier, observer, éprouver, rechercher, vérifier, explorer. Explorare dicitur exquirere. premeditari. investigare. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

# 4040. EXPLORATOR, ESPIE.

Espie, espion, explorateur, observateur, éclaireur, celui qui épie.

1011. EXPOLIRE, POLIR.

Polir, polir, lisser, donner du lustre.

# 1012. EXPOLIARE, DESPOUILLER.

Despouiller, dépouiller, expolier.

#### 4013. EXPOSCERE, DEMANDER.

Demander, demander, supplier.

#### 4044. EXPOSTULATIO, REQUESTE.

Requeste, requête, demande, supplique.

## 4045. EXPROBRARE, LAIDENGIER.

Laidengier, injurier, offenser, calomnier, outrager, mépriser, avilir, gronder, maltraiter de paroles, blâmer, faire honte, vitupérer.

Exprobro. bras. conviciari. redarguere. reprehendere. vituperare, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)—V. Glossaire Ducange, aux mots lada et ladare.

#### 4046. EXPUERE, RACHIER.

Rachier, cracher avec bruit, avec effort, rejeter en crachant. Voir nº 968, excreare, rachier.

## 1017. EXANGUIS, mors.

Mors, mort, qui n'a plus de sang, épuisé de sang, desséché, exsangue.

# 1018. EXEQUI, poursuire.

Poursuire, poursuivre.

Dans nos contrées, suivre, poursuivre se disent suire, poursuire, comme on les trouve écrits dans Froissart:

Il lui sembloit que toutes les balles le suissent. (Chron.) Je ne voudrois mie séjourner de poursuir ma matière. (Chron.)

# 1019. EXSOMNIS, SANS SOMME.

Sans somme, sans sommeil, éveillé, vigilant, qui veille.

## 1020. EXSUPERARE, SORMONTER.

Sormonter, surmonter, surpasser, s'élever au-dessus, triompher de.

# 1021. EXTASIS, PAMISON.

Pamison, pamoison, extase, défaillance, trouble, effroi, émotion excessive.

Extasis est pavor. excessus mentis dicitur. est extasis cum mens a pavore alienatur, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 1022. EXTENUARE, ATENUENIR.

Atenuenir, atténuer, rendre tenu, menu, mince, grèle, affaiblir, diminuer, amincir, exténuer, maigrir.

On trouve atenurir avec la signification de atténuer, affaiblir, diminuer, dans Ducange. (Voir au mot grieillare.)

#### 1023. EXTEMPLO, ISNELEMENT.

Isnelement, sur-le-champ, aussitôt, promptement, rapidement, vivement, agilement, sans désemparer.

Extemplo, subito, statim, continuo. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dampnes seras sans finement S'orendroit (si désormais) tout isnelement Tous mes commandemens ne fais.

(Gautier de Coinsi, liv. 1, chap. 16.)

## 1024. EXTIRPARE, ESTIRPER.

Estirper, extirper, arracher, déraciner.

Extirpare dicitur evellere, eradicare, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

1025. EXTOLLENTIA, ORGUEL.

Orguel, orgueil, fierté.

1026. EXTORSIO, ESTORSE.

Estorse, extorsion.

1027. EXTRAHERE, FORSTRAIRE.

Forstraire, tirer hors, extraire, tirer de.

# 1028. EXTRICARE, DESPESCHIER.

Despeschier, dépécer, mettre en pièces, dépiécer, déchirer, dépêcher, désempêcher, démêler, débarrasser, désempêtrer.

Dans nos contrées, on dit dépicher pour diviser, séparer, détruire, mettre en charpie.

Dans une charte du XIII<sup>e</sup> siècle citée par Ducange, et qui règle les conditions du duel judiciaire (monomachie), qui se faisait au bâton, il est prescrit que cette arme, le bâton, soit tout unie, sans cornes ni pointes, et non dépichée.

Extrico. extricas. dicitur exterminare. expedire. dissolvere. extra tricam ponere. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

On trouve despeschier avec la signification de débarrasser, dépêtrer, etc. (V. Gloss. Ducange, aux mots despescare et intricare.)

Notre verbe français dépêcher répond au vieux mot despeschier, dont on a étendu la signification ou l'acception.

#### 1029. EXTRINSECUS, DEFORS.

Defors, dehors, au dehors, en dehors, à l'extérieur.

## 1030. EXTREMITAS, DARRENETES.

Darrenetes (dernièreté), extrêmité, bout, terminaison.

L'adjectif darrains, derrain, derrainier, derrenier, signifiait dernier, opposé à premerain, ancien, prédécesseur, premier.

Ce fut la derraine chevauchée ou le gentil chevalier fut.—Et au derrain jour que le roi de France trespassa de ce siècle. — C'est la derraine ville à ce lez, de toute l'Angleterre. (Froissart, Chron.)

#### 4034. EXTRUDERE, FORSBOUTER.

Forsbouter, bouter hors, chasser, pousser dehors avec violence, forcer de partir.

## 4032. EXTUMULARE, DEFFOUIR.

Deffouir, défouir, désenfouir, déterrer, exhumer, ôter du tombeau.

# 1033. EXUBERARE, ABUNDER.

Abunder, abonder, être exubérant.

En picard, bondé signifie plein.—Chez nous, d'une personne ou d'une tonne qui rejette son trop plein, on dit qu'elle débonde.

La désinence bundus des Latins exprime l'abondance, la grande quantité, la plénitude.

# 1034. EXUVIE, DESPOUILLE.

Despouille, dépouilles, vêtements quittés, peaux des animaux, dépouilles enlevées à l'ennemi.

## 4035. EXULLARE, ENESSILIER.

Enessilier, s'exiler, être exilé, aller en exil.

Essil et essilier signifient aussi chez les vieux écrivains ravage, destruction, et ravager, détruire, saccager, exterminer.

Voir nº 988, exiliari, essilier.

Exulo. exulas. neutrum passivum est... Exulare extra solum poni. exterminari, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Exulare, f. pro exiliare, dissipare, destruere, etc. (Gloss. Ducange.)

#### 1036. EXCREARE, FORSRACHIER.

Forsrachier, cracher dehors, rendre, expulser en crachant, excréter.

V. nº 968, excreare, rachier, et 1016, expuere, rachier.

### 4037. EXULTARE, ESLECIER.

Eslecier, s'élancer, sauter, bondir, se réjouir, exalter ou s'exalter, s'enorgueillir.

Les anciens disaient eslai pour élan.

Si s'elancerent de plein eslai. —Et se bouterent en eux de plein eslai. — Si se férirent en l'eau de plein eslai. (Froissart, Chron.)

Eslecier est employé par Froissart pour réjouir, mettre en liesse.

# 1038. EXULTATIO, ESLEECEMENS.

Esleecemens, élancement, exaltation, joie, transport, élan de joie, de tendresse, de sentiment.

Voir le numéro précédent.

# 1039. EXURERE, BRULLER.

Bruller, brûler, embrâser, incendier.

4040. EXUSTIO, BRULLEMENS.

Brullemens, brûlement, action de brûler, d'embrâser.

F.

1041. FABA, FEVE.

Feve, fève.

# 1042. FABRICA, FORGE.

Forge, forge, fabrique, construction.

En terme de peinture, on appelle fabriques les constructions, les édifices, les monuments, les ruines d'architecture qui ornent les paysages.

Fabrica est locus ubi aliquid fabricatur vel ipsa edificii structura, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Fabrica, Gallis forge. Ordinatio hospitii S. Ludovici, reg. Franc., an. 1261: cambellani habent 12 pecias candellæ minutæ et fabricam ad tres equos. Occurrit ibi pluries, id est, cambellani habent quidquid ferri necesse est pro tribus equis ex fabrica regia. (Voir Gloss. Ducange, au mot fabrica.)

## 1043. FABRICARE, FORGIER.

Forgier, forger, fabriquer, construire, composer, faire.

Fabrico. cas. verbum activum. et fabricor. caris. invenitur deponens ut ibi: fabricatus est auroram et solem. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1044. FABRILIA, ESTRUMENT.

Estrument, instruments, outils.

#### 1045. FABULARI, FABLOUER.

Fablouer, fabuler, causer, discourir, faire des contes, raconter, flaboier.

Flaboier, pro fabulas narrare, nugas dicere, apud Guignevil., in Peregrinat. hum. gener. Ms.

Questche, a dit le paisant,
Que m'alez vous chi flaboiant? (V. Gloss. Ducange.)

# 1046. FACETUS, contois.

Cortois, courtois, civil, affable, gracieux, aimable, enjoué, spirituel, élégant, facétieux.

Les mots facétie et facétieux ne se prennent plus guère qu'en mauvaise part : mauvaise plaisanterie, bouffonnerie; mauvais plaisant, farceur, bouffon.

# 1047. FACIES, contoisie.

Cortoisie, courtoisie, élégance, amabilité, manières honnêtes, grâce, politesse.—Fasce, marque de noblesse (terme de blason.)

Facies pro fascia tœniola transversa scuti gentilici; Gall., fasce. (Gloss. Ducange.)

Dans un diplôme en latin par lequel l'empereur Maximilien crée duc l'évêque de Cambrai, on lit:

.... Videlicet scutum quadripartitum habens in superiori dextra et inferiori sinistra, in campo argenteo, tres facies rubeas, latas, manubriis brevibus rubeis. (Voir Gloss. Ducange, au mot facies.)

33

Digitized by Google

#### 1048. FACIES, FACE.

Face, visage, aspect.

## 1049. FACINUS, FELONIE.

Felonie, félonie, perfidie, trahison, cruauté, iniquité, crime, colère.

Facinus, sicut dicit Isid. in V ethim., dicitur a faciendo malum quod noceat alteri. Et differt a flagitio quod quidem agit indomita cupiditas ad corrumpendum animum et corpus suum flagitium vocatur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Froissart emploie le mot félonie dans le sens de colère furieuse, emportement.

.... Donc dit Messire Jean de Hollande qui etoit encore en sa felonie.—Si lui mua le sang en felonie et en courroux, et dit, en tirant hors une dague. (Chron.)

## 1050. FACINOROSUS, MALFETERES.

Malfeteres, malfaiteur, criminel.

## 1051. FACUNDIA, PAROLE.

Parole, parole, talent de parole, éloquence, façonde.

# 1052. FACILIS, LEGIERS.

Legiers, léger, facile, aisé, qui est faisable, qui fait ou se fait aisément.

Delegier, adverbe, est employé par Froissart selon l'acception de aisément, facilement.

Delegier ils recouvreroient la ville. (Chron.)

# 4053. FACULTAS, AISE.

Aise, aise, facilité, faculté, aisance, contentement, convenance, disposition facile.

L'adjectif aisé se prenait autrefois dans le sens de disposé à, qui a la faculté de. Exemple :

Le comte leur répondit qu'il n'étoit point aisé de venir à Tournai quant à présent. — Les bonnes gens de Londres etoient bien aisés de ce faire. (Chron.)

# 1054. FAGUS, FRAUS.

Fraus, fau, hêtre, menu bois dont on fait des fagots.

Digitized by Google

Dans nos contrées, on appelle charbon de fau le charbon de bois qui se fait avec des branches d'arbre, notamment du hêtre (fagus).

De fagus on a fait en français fagot.

Costumarum de Andeliaco in veteri regestro cameræ computor. Paris signato P. fol. 19. jurati dixerunt quod dom. Rogerus Torel habet in prædicta foresta per liberationem Vicecomitis suum herbergagium ad virgam de pleno pugno ad terram... et habet ad ignem suum fagum Boloniæ, et furcum et frondes sine defectione arboris.—Occurrit passim in regestro Herouvalliano Philippi Augusti (Bullar. Fontanell. fol. 41, v°): lesdits religieux prenoient en la forest... seize charetees de fou chacun jour. (Gloss. Ducange.)

Dans nos contrées aussi, on appelle fouée un fagot de sarments ou une brassée de petit bois sec que l'on allume dans la cheminée pour faire un feu clair et réjouissant.

## 1055. FAGINA, FAVINE.

Favine ou faouine, fouine, belette? ou faine, le fruit, le gland du . hêtre.

Fagina, mustella major; Gall., fouine, etc.—Fagina, glandis fagæ uti vocatur a Plinio.—Faine, in consuetudine Arvern., cap. 31. Faisne vel foisne, in Nivern., etc. (Voir Gloss. Ducange.)

# 1056. FALANX, TOURBE.

Tourbe, tourbe, troupe, foule, ramassis, phalange, grand nombre. (Voir Dictionnaire latin-français de Quicherat.)

Tourbe, mottes de tourbe. (V. Gloss. Ducange, au mot falanga.)

Phalangæ, Gall., motes vel motines.

Le Dictionnaire de l'Académie écrit mottes à brûler.

Falanga. ge. vel falanx. gis. lingua Macedonum dicitur legio, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir nº 255, caterva, tourbe.

## 1057. FALERA, LORAINS.

Lorains, rêne, longe, bride, collier, phalère, ornements.

Glossar. lat.-gall. 1352, ex cod. reg. 4120: falera resnes. (Voir Gloss. Ducange.)

1058. FALX, FALCIS, FAUCILE.

Faucile, faucille, faulx.

# 1059. FALCASTRUM, FAUCARS.

Faucars, faucard, grande faucille, faulx qui sert à faucarder.

Dans nos contrées, on dit faucarder pour couper les joncs et les grandes herbes qui obstruent les rivières et les marais.

## 1060. FAMELICUS, FAMELLEUS.

Famelleus, affamé, qui a faim, famélique.

Froissart écrit familleux.

Ils sont familleux. (Chron.)

۶;

1061. FAMULARI, SIERVIR.

Siervir, servir, être en service.

1062. FAMULATUS, SIERVICES.

Siervices, service, servitude, esclavage.

1063. FAMILIARITER, PRIVEMENT.

Privement, privément, familièrement, intimement.

4064. FANUM, TEMPLUM.

1065. FANTASIA, FANTASMA IDEM.

# 1066. FAR, FARIS, BLES.

Bles, blé, froment, grains, fruits de la terre.

De far, faris, provient le mot farine.

Far a fragendo dicitur eo quod in initio frangeretur. Apud antiquos usus molarum nundum erat. Scilicet frumentum in pilam missum frangebant, hoc erat genus molendini. omnia genera frugum farra vocantur quia in pila franguntur. (Isid., eth. XVIJ.) Moderni autem far omne genus grani grossius tritico, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4067. FARNATIA, PECINE.

Pecine, piscine.

Pechine, piscine : bassin, réservoir de marbre ou de pierre scellé dans le mur près de l'autel et dans lequel on jette l'eau provenant du lavabo de la messe.

Quatre sols pour le marbre de la pechine. 16 den. à Wille de Maroel pour

iceluy pechine saire et pour marbre assir. (Compte de la table du Saint-Esprit, 1334.) — Voir Guilmot, supplément au Glossaire de Ducange.

#### 1068. FASCIA, BENDE.

Bende, bande, bandage, bandelette, ligature, corsage, enveloppe, maillot, ruban, fasce.

Fascia est ligatura qua tegitur pectus. et papille id est mamille comprimuntur atque crispanti cingulo angustius pectus arctatur. et dicitur fascia a fasce que in modo fasciculi corpus alligat. Unde hec fascicula diminutivum qua vulnera alligantur... fascia scilicet proprie dicitur latum cingulum quo pueri ligantur in cunis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1069. FASSES, HOUNEURS.

Houneurs, honneur, faisceaux, honneurs rendus, marques honorifiques; faisceaux de verges surmontés d'un fer de hache qu'on portait devant les premiers magistrats de Rome.

## 1070. FASE, TRESPAS.

Trespas, trépas, passage, phases, passage accompli, changement, succession des événements, trajet, transgression, passage d'un lieu à un autre, traverse; φασηλος en grec, phaselus en latin, signifient barque, esquif.

Cist siecles n'est fors un trespas. (Rom. de Renart.)

Quant vint au trespas d'une rue. (Ibid.)

Voir nos 891, emigrare, trespasser, et 892, emigratio, trespas.

# 1071. FASTIDIRE, ANUIIER.

Anuiier, s'ennuyer, éprouver de l'ennui, être dégoûté.

# 1072. FASTIGIUM, HAUTECE.

Hautece, faîte, faîtage, sommité, point culminant, hauteur.

4073. FASTUS, orguels.

Orguels, orgueil, faste, luxe, somptuosité.

# 1074. FATIGARE, LASSER.

Lasser, lasser, fatiguer.

Dans nos contrées, on dit encore recreandir pour fatiguer, lasser, et recrean pour fatigué, vaincu, rendu. — Recreans se rencontre

dans les écrits du XII<sup>e</sup> siècle, notamment dans les ordonnances ou chartes qui règlent les conditions du duel judiciaire :

Quant ils (les combattants) sont ensemble, dit la coutume d'Amiens, chil (celui) qui est recreans (fatigué, hors de combat), doit être justicié.

Dans les chartes latines, recreans est dit fatigatus. Mat, amati, se disent aussi dans nos villages pour fatigué, las, abattu.

Voir § 114 de nos Remarques sur le Patois.

1075. FATUUM, DESTINEB.

Destinee, destinée, destin.

1076. FATATUM, FATELE IDEM EST.

#### 1077. FATUUS, FOL.

Fol, fou, fat, impertinent, bouffon.

Quoiqu'on ait souvent confondu et que l'on confonde encore quelquefois ce qu'on appelle un fou et ce qu'on appelle un sot, il y a cependant une différence que les anciens eux-mêmes fesaient.

Fatuus a far. faris. dicitur quia fando ostendit imperitiam suam. differt a stulto. — Stultus est qui per stuporem movetur in nimiam seviciam in corde. nec profert. Isid., ethim. X: fatuus ideo estimatur dicens quia neque quod fatur ipse neque quod alii dicunt intelligit. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

4078. FATUE, FOLEMENT.

Folement, follement.

Voir le numéro précédent.

4079. FATUITAS, FOLIE.

Folie, folie.

1080. FAVERE, ASENTIR.

Asentir (assentir), donner son assentiment, favoriser, accueillir favorablement.

1081. FAVOR, GRACIE.

Gracie, gracieuseté, faveur, appui accordé, intérêt porté.

1082. FAVORABILIS, GRACIEUS.

Gracieus, gracieux, favorable, qui accueille favorablement, gracieusement, ou qui obtient la faveur, les bonnes grâces.

Digitized by Google

#### 1083. FAUNUS, SOTERIAUS.

Soteriaus (sotereau), diablotin, petit sot, génie familier, sorte de démon, de diable, faune.

Fauni, dæmones. — Vulgo incubi vel incubones, a Romanis vero fauni ficarii dicuntur. (Voir Glossaire Ducange.)

Sotereau, petit sot.

Tais-toi, sotereau. (Froissart, Chron.)

Chez les anciens, les faunes ou satyres avaient dans les petites comédies ou atellanes, les rôles comiques et grotesques.— Dans nos villages, on appelle encore sauteriaus ces joyeux compagnons, espèce de fous en titre d'office qui sont attachés à quelque confrérie d'archers ou d'arbalêtriers, et qui ont mission de divertir le public par leurs intermèdes, par leurs bouffonneries, leurs joyeusetés et leurs cabrioles, à l'exemple des personnages qui avaient ce genre de rôle dans les soties du moyen-âge.

## 4084. FAUSTUS, BONSEUREUS.

Bonseureus, qui a du bonheur, prospère (bonheureux, l'opposé de malheureux, infaustus.)

Faustus. ta. tum. a favendo dicitur sive felix cui fortuna favet. —Infaustus, infelix cui fortuna non favet. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1085. FACULA, FAUS.

Faus, flambeau, petite torche, falot.

Au village, un flambeau de cire blanche se dit face (fax, facis. des Latins.) — V. Guilmot, supplément au Glossaire roman de Ducange.

1086. FEBRIS, FIEVRE.

Fievre, sièvre.

1087. FEBRITARE, Avoir Fievre.

Avoir fievre, avoir la sièvre.

# 4088. FECONDUS, PLENTIVEUS.

Plentiveus (plantieux), plantureux, fécond, fertile, fructueux, abondant, plein, rempli de. (Voir Glossaire Ducange, au mot plenitudo.)

#### 1089. FECONDARE, DONER PLENTE.

Doner plente, donner plantes, donner abondance, fertiliser, rendre fécond, productif, fructueux.

#### 4090. FECONDITAS, PLENTES.

Plentes, abondance (plenté, plenty des Anglais), fécondité. (Voir Glossaire Ducange, au mot plenitudo.)

#### 1091. FECONDE, PLENTIVEMENT.

Plentivement, abondamment, plantureusement, d'une manière féconde.

#### 1092. FEDUS, ALIANCE.

Aliance, alliance, pacte ou traité d'alliance, convention, arrangement, union, ligue.

Fedus est pax que inter dominantes fit vel pactum. vel pactio. vel compositio, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1093. FEDITAS, ordure.

Ordure, ordures, saletés; laideur, aspect dégoûtant, difformité honteuse, souillure.

Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. (Molière, Tartufe.)

# 4094. FEDERARE, ALIIER.

Aliier, allier, unir, fédérer, devenir alliés, faire alliance.

· 1095. FEDUS, ors.

Ors, ord, sale, malpropre, ordurier, vilain.

1096. FEL, FIEUS.

Fieus, fiel, bile noire, colère.

# 1097. FEMEN, cuisse.

Cuisse, la cuisse (la partie interne de), cuisse de la femme.

Scilicet femina sunt mulierum. femora virorum. (Gloss. étym. W. Brit, Ms. 82.)

Femina atteri equitatu (Pline); l'exercice du cheval écorche les cuisses. (Voir Dictionnaire lat.-français de Quicherat.)

## 4098. FEMUR, cuisse.

Cuisse, cuisse de l'homme; cuissart.

Femora dicta sunt quod a parte a femina viri sexus discrepat. sunt autem ab inguinibus usque ad genua. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro suivant.

#### 1099, FEMORALIA, BRAIES.

Braies, braie, haut-de-chausses, culottes.

Femora dicta sunt quod a parte a femina viri sexus discrepat. sunt autem ab inguinibus usque ad genua. Ita dicit Isid., ethimol. XI. et declinatur hoc femur. hujus femoris. Inde hoc femorale idem quod feminale sive brace quia tegunt femora vel femina sicut dictum est.

Feminalia proprie dicuntur brace feminarum quia tegat femina id est femora mulierum. Scilicet femina sunt mulierum. femora virorum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Femoralia quæ et feminalia et braccæ.—Femoralia femorale, braie à homme. — Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7679: femoralia, cuissières. (Voir Gloss. Ducange.)

Dans nos contrées, cette partie du vêtement de l'homme appelée culottes se nomme maronnes. Selon toute apparence, ce mot est formé de mas, maris, mâle, mari. (Voir nos Remarques sur le Patois, § 139.)

#### 4400. FENERARI, PRESTER.

Prester, prêter, faire l'usure, donner ou recevoir à usure.

Feneror. raris. invenitur deponens scilicet mutuare vel mutuari. dare ad usuram vel accipere. Unde hic fenerator dicitur qui dat vel accipit ad usuram. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4404. FENERATOR, USERIERS.

*Useriers*, usurier, celui qui donne à usure ou celui qui reçoit. Voir le numéro précédent.

# 4402. FENUS, usure.

Usure, usure, prêt usuraire.

Fenus. fenoris. dicitur usura. Scilicet in hoc different quia usura est lucrum de capitali acceptum. fenus vero est lucrum de usura acceptum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Digitized by Google

#### 1103. FERINUS, SAUVAGE.

Sauvage, sauvage, de bête sauvage, qui appartient ou est propre à la bête sauvage.

Ferina, venaison, in Gloss. lat.-gall.—In Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 521: ferina, sauvagine gallice. (Voir Gloss. Ducange.)

Je ne sais si l'adjectif masculin férin a été employé; mais en médecine, on appelle toux férine certaine toux à accès violents. (Voir les Dictionnaires de médecine.)

#### 1104. FEROX, CRUEUS.

Crueus, cruel, barbare, sanguinaire, féroce.

## 4405. FERCULUM, MES.

Mes, mets, plat, assiette, plateau, service de table, apprêts de sestin, ce qu'on apporte ou qu'on met sur la table pour un repas.

Ferculum dicitur appodiatio sive reclinatorium... ferculum dicitur mensa sive discus edentium aut vasculum missorium quo epule feruntur. vas parvulum quod in mensa ponitur. ferculum singulare, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 4406. FERIARI, FORIER.

Forier, férier, être en fête, célébrer une solennité, faire des réjouissances, solenniser, s'abstenir de travail.

Feriati dicebant Judei solempnisantes. a feria vel a ferio. as. vel a ferior quod est cessare ab operibus et solempnisare. Nota quod ferio est neutrum ferior deponens. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4407. FERMENTUM, LEVAINS.

Levains, levain, ferment.

Fermentum dicitur a fervore. scilicet levamentum vel zima et dicitur a ferveo. ves. quia fervere et excrescere facit pastam, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, on nomme persure ou présure (pressure) le produit de la première digestion du lait qu'on recueille de l'estomac des jeunes veaux, et qui sert de ferment pour faire cailler le lait et en fabriquer le fromage, le lait pressé,—pressi copia lactis (Virg.).

Chez nous aussi, on appelle gée (jest, ject), la levure de bière qui sert de ferment pour saire lever la pâte. La gée est une sorte d'écume qui se sépare et s'écoule du tonneau lorsque la bière en fermentation est mise à guiler.—D'un adversaire qui fait une reculade ou fuit le combat, nous disons qu'il guile, c'est à dire qu'il s'échappe et s'écoule au dehors comme la gée.

## 1108. FERMENTATUS, LEVAINS.

Levains, levain, fermenté, devenu ferment.

4409. FERME, PRES.

Pres, près, presque, à peu près.

#### 1410. FERTILITAS, PLENTES.

Plentes, abondance, plénitude, fertilité, plenté (plénité), qualité de ce qui est plein, rempli, abondant, en grande quantité.

La terre est au Seigneur et sa plenté et li bien dont ele est pleine. (Comment. sur le Sautier, ps. 23, vers. 1.)

Cil qui en a plus grand plenté, C'est cil qui plus tost l'a ploré.

(Bibl. de Berze, vers. 659.)

Voir les nº 1088, 1089, 1090, 1091, fecondare, etc.

4111. FERAX, FERTILIS IDEM.

# 1112. FERRAMENTUM, FIEREMENS.

Fieremens, ferrement, outil, instrument en fer, ferrure, garniture en fer.

Dans nos contrées, fer, métal, se prononce fier; Bras-de-Fer se dit Fier-à-Bras (Ferrea Brachia), espèce de surnom qui a été donné à Guillaume, frère de Robert Guiscard, à cause de sa valeur dans les combats. Fier-à-Bras a été aussi le nom donné au diable:

#### . . . . . . . . . Fierabras

Cest anemis qui maint mal brace.

(Voir Gloss. Ducange, au mot ferrebrachia.)

# 4443. FESTINARE, HASTER.

Haster, hâter, presser, accélérer, se hâter, se presser, se dépêcher.

## 1114. FETERE, PUIR.

Puir, puer, sentir mauvais, être insect, sétide.

#### 1115. FETUS, FAONS.

Faons, faon, petit des animaux quadrupèdes ou bipèdes, fetus, faix, part.

Fetus. tus. tui. dicitur partus. scilicet fructus uteri. vel mulieris vel pecoris. scilicet proprie adhuc in utero existens in quo fovebatur. — Cujus secunde (secondines ou arrière-faix). dicuntur folliculi qui secum infante nascuntur continentque eum. sic dicti qui secum educuntur. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1116. FETUS, PRAINS.

Prains, pris, fécondé, imprégné, pregnant, plein, empli, gros de, engrossé.

.... Unde fetus. ta. tum. plenus fetu et fecundus unde fetosus. — Propter hoc futura dicitur fetus. sec. Papiam. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, *prains* se dit encore pour *pris* dans le sens de fécondé. Il se dit aussi pour pris, saisi, capturé. — Il y a dans l'Artois une locution qui est en usage pour dire que quelqu'un a été pris, arrêté et mené en prison:

Il est prins et mené à Dourlins, — il est pris et mené à Dourlens.

Il y avait à Doullens un château-fort où l'on mettait les prisonniers.

## 4447. FEX. LIE.

Lie, lie, sédiment, bourbe, vase, dépôt (feces).

# 1118. FILIASTER, FILIASTRE.

Filiastre, gendre, bru. Filiatre, beau-fils, belle-fille, comme paratre, maratre, beau-père, belle-mère.

# 4449. FIALA, FOLIE.

Folie, siole, bouteille, flacon, vase de verre, bocal, coupe, vase à boire. — On trouve aussi fiala avec la signification de viole, violon, viele, instruments de musique.

Fiala. sicut ait Papias. vas est amplitudine diffusum. licet ad diversa officia fiala assumatur ut ad ponendum thus. sicut dicit magister in historiis. et ad multa alia tamen inter vasa potatoria ab lsid. computatur. unde dicit in XX ethim. fiale dicte quod vitro fiant. vitrum in Grece hialim dicitur.—Patere fiale sunt dicte quod in ipsis potare solemus. vel quod patentes sint dispensis que labris. Fiola quidem hiola ab hialim quod est vitrum. — hec patera

vas est potatorium. Unus quidem religiosus dicebat prelato suo qui inhibuerat ei ne biberet vinum. Si pater es patere pateras ad vina patere. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

Fiala, phiala, vas vinarium. Correct. stat. cadubr., cap. 75: jubemus quod nullus hospes sive tabernarius audeant... in ejus taberna sive hospitio tenere fialas quæ non sint justæ mensuræ.... Jurati ad hoc teneantur conficere unam bonam mensuram et justam et cum ipsa justificare, vel facere justificari, omnes fialas et alias mensuras dictorum hospitum et tabernariorum.

Fiala, pro phiala, ampulla, nostris fiole. (V. Gloss. Ducange, au mot fiola.)

Fiala perperam pro fiola, instrumentum musicum. Cæsarius, lib. 6, Miracul., cap. 7, apud Macrum in hierolex.: cum vice quadam jocularem introduxisset, et ille dulcedine fialæ dormientem excitasset. (Gloss. Ducange, ib.)

Fiola, pro phiala, ampulla, nostris fiole. Item usurpatur pro instrumento musico. (Id., Ibid.)

#### 1120. FIBRIA, VAINE.

Vaine, veine, fibres, vaisseaux capillaires, artères, sobes du foie, des poumons, parenchime des viscères, les entrailles.

Fibra idem est quod vena. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Fibre. sicut ait Isid. ethim. XI. jecoris sunt extremitates. eo quod apud Gentiles in sacris ad Pheb. aras ferebantur ab ariolis quibus sublatis atque succensis responsa acciperent. (*Ibid.*)

Ce n'est qu'après la découverte du mécanisme de la circulation du sang que le substantif vaine ou veine a perdu son acception générique, et qu'il a été réservé exclusivement pour désigner les vaisseaux qui sont destinés à ramener vers le cœur le sang que les artères ont porté dans les diverses parties du corps.

Selon un dicton de nos contrées, « celui qui voit ses veines voit ses peines »; c'est à dire que celui qui est maigre ou qui a maigri voit les muscles de son corps et les organes que l'embonpoint recouvrait; il voit son amaigrissement, résultat de ses peines soit morales, soit physiques.

## 1121. FIBULA, AFICHIE.

Afichie, assiquets, épingles, sibules, agrafes, bijoux de parure, boucles.

Fibula genus est ornamenti vel firmatorii. unde dicit Isid. fibule sunt quibus pectus feminarum ornatur. vel pallium quidem tenetur a viris in humeris. seu cingulum in lumbis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1122. FINGERE, PAINDRE.

Faindre, feindre, façonner, former, représenter, ajuster, imiter, contrefaire, déguiser, dissimuler, cacher son intention.

Cils qui nullement pour leur honneur ne se sussent faints. (Froissart, Chron.)—Voir nos Lettres sur le Patois, \*3 et \*4.

1123. FIGULUS, POTIERS.

Potiers, potier, celui qui travaille l'argile.

4424. FICUS, FIGIERS.

Figiers, figuier.

1125. FIDIS, corde.

Corde, corde d'instrument de musique.

1126. FIDICEN, JUGLERES.

Jugleres, jongleur, joueur de lyre, d'instrument à cordes, musicien.

#### 1127. FIGMENTUM, FAINTE CHOSE.

Fainte chose, chose feinte, représentation, fiction, invention.

Hoc figmentum dicitur compositio. formatio. adinventio sive simulatio. ficta actio. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 83.)

# 4428. FIMUS, FIENS.

Fiens, fient, fiente, fumier.

Fimus... item dicitur stercus quod vulgo letamen dicitur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on appelle *fient* le fumier, l'engrais formé de matières stercorales.

1129. FIMOSUS, FIEMEUS.

Fiemeus, de fiente, de boue.

# 1430. FIMARE, FEMER.

Femer, fumer, répandre du fumier sur la terre. Dans nos contrées, fumer la terre se dit femer.

1131. FIMATUS, FEMES.

Femes, fumé, amendé par le sumier, par l'engrais; engraissé, ainsi qu'on dit dans nos villages, ou femé.

#### 1132. FINITIMUS, PROCHAINS.

Prochains, prochain, voisin, contigu, qui touche à la frontière, limitrophe, qui a du rapport, de l'assinité, qui ressemble.

## 4433. FIRMACULUM, FERMAUS.

Fermaus, fermail, agrafe, fermoir.

Fermau se dit encore dans nos contrées pour fermoir.

## 4434. FISCELLA, FESSIELE.

Fessiele, faisselle, petit panier d'osier qui sert à presser ou égoutter le lait caillé.

Fiscella est vas vimineum gracile ubi caseus exprimitur. est diminutivum a fiscina. Fiscina autem est vas vimineum ubi caseus exprimitur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Fiscina, faisselle a faire fourmage. (Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. [7684.)

-Fisme. lo vase da fare caseo. (Gloss. lat.-ital., Ms.)—Columellæ fiscellus. (Voir Gloss. Ducange.)

# 4435. FISCUS, GLUIS.

Gluis, lien (de paille), moyen d'attache, gerbe, botte.

Dans nos contrées, on appelle glui la paille qu'on ramasse pour faire des liens. On nomme aussi glui, une gerbe, une botte de paille de seigle (la paille de seigle est plus résistante et est préférée pour faire des liens).

Il ne nous a pas été possible d'établir un rapport direct de signification entre *fiscus* latin et *gluis*, à moins que *fiscus* ne soit interprêté selon un sens métaphorique, comme dans :

Fisco sociare, fisco sociante, fisco socio, cogente.—Fisci viribus sociare.—Ecclesiarum prædia quæ Pater suus fisco associaverat. (Voir *Glossaire* Ducange.)

Auquel cas, fiscus pourrait signifier lien, moyen de tenir unis, rassemblés.

Glui, chez nous, signifie quelquefois aussi glu, ce qui est gluant, collant (gluyant, dans nos contrées). Il faudrait, dans ce cas, admettre que fiscus est mis pour viscus, qui, en effet, signifie glu, guy?

# 4136. FLABRUM, souffles.

Souffles, souffle des vents, les vents.

Digitized by Google

#### 4137. FLAGELLUM, FLAIAUS.

Flaiaus, fléau à battre le blé, fléau d'une balance.
Flagellum quo frumentum teritur, vulgo fléau. (Gloss. Ducange.)
Dans nos contrées, on dit flaiau pour fléau.

#### 1138. FLAGELLARE, BATRE.

Batre, battre (le blé), fouetter, battre de verges, flageller.

# 1139. FLAGITARE, PRIER.

Prier, prier, implorer, supplier, demander avec instance.

## 4440. FLAGICIUM, PECHIES.

Pechies, péché, action honteuse, ignominie, flétrissure. — Péché, transgression volontaire de la loi divine ou religieuse.

Flagitium dicitur dedecus. peccatum, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

## 1141. FLAGISSIOSUS, FORFAITEUS.

Forfaiteus, dissolu, débauché, déréglé, infâme.

.... Unde dicitur flagitiosus. sa. sum. viciosus. libidinosus. turpis. criminosus, etc. (Gloss. étym. W. Briton. Ms. 82.)

# 4442. FLAGRARE, ARDOIR.

Ardoir, brûler, être en feu, être ardent.

......Unde dicitur flagro. gras. estuare. fervere. ardere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Le verbe ardoir est encore en usage dans nos contrées, pour signifier brûler, être ardent, désirer avec ardeur, etc.

# 1143. FLATUS, SOUFFLEMENS.

Soufflemens, souffle (respiratoire), haleine, respiration, ébrouement.

# 1144. FLAVUS, BLEUS.

Bleus, blond, jaunâtre, roussâtre, jaunissant, blanc-roux.—Peutêtre blouse, robe, justaucorps, manteau, habillement de dessous?

Le bleu, la couleur bleue proprement dite (blavus des Latins, bloins, blutum en bas latin), —Bloins, idem forte quod blavius color cæruleus (Glossaire Ducange), — s'écrivait aux XII°, XIII° et XIV° siècles, blave, bloe, blou.

Le ciel est cil qui nous rend

La bloe coleur qui s'estend

Amont en lair que nous veons

Quant airs est purs environs. (L'Image du Monde.)

Et pour signifier la nuance jaunâtre, roussâtre, blonde (flavus), on écrivait blaie, blois ou bleus.

Cief ot bienfait et crigne bloie Desi au braiel si baloie. (Flore et Blanceflore.)

Chevelure ont bloie, mais a rousset troubla. (Hist., des ducs de Normandie, an 1160.)

Dans une pièce de vers en patois moderne, on lit :

J'beyois tout ebeuhi. In plet d'fu d'in bleu roux
(J'étais tout ébahi, un trait de feu d'un blond roux)

Tchet, clique et craque, ecliff min guedger d'bout in bout.
(Tombe, clique et craque, pourfend mon noyer de bout en bout.)

(L'Orage).—V. Gloss. étym. du Patois picard, par l'abbé Corbelet.

Il est évident que notre auteur, en traduisant *flavus* par *bleus*, n'a pas entendu parler de la couleur bleue, de la nuance qui appartient à l'azur, à l'outremer, à l'indigo.

Flavus. va. vum. dicitur albus vel rubeus. scilicet principue flavus est qui vulgariter dicitur blondus. unde et homines flavi dicuntur qui habent capillos flavos. et quidem coloris aurei. Item flava dicitur harena. Item flava spica cum matura est. Et dicitur flavus a flaveo. ves. quod est esse vel fleri flavum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

En tant qu'il s'agisse ici de couleur, et c'est ce que je crois, bleus signifierait blond, blanchâtre, roussâtre, c'est à dire une nuance non déterminée ni tranchée. — Je conjecture que bleus, qu'on trouve aussi écrit, ainsi que nous l'avons vu dans quelques anciens poètes français, bloie, blois, avait une signification analogue à celle que la désinence âtre donne en français à certains mots, notamment quand on veut désigner la teinte particulière d'un objet, d'une étoffe dont la nuance tire sur telle ou telle couleur: rougeâtre, verdâtre, jaunâtre, blanchâtre, roussâtre.

Incidemment, et sans prétendre tirer d'autre conséquence qu'une simple hypothèse, fesons une remarque; en français et familièrement, quand on veut faire entendre à quelqu'un qu'on ne croit pas à ses discours, on dit : quelles couleurs nous donnez-vous là? c'est

une couleur! Par une de ces transformations assez fréquentes dans l'orthographe des mots de notre langue, il est arrivé que la voyelle u est devenue la consonne v, et de couleur (color) on a fait couleurre, et on dit faire avaler une couleuvre ou des couleuvres, dans le sens de faire accepter comme vérités des mensonges, ou comme assurances fondées, des promesses illusoires.

Le comte d'Auvergne nourri de couleuvres sur sa charge depuis longtemps, avala encore celle-ci en silence. (Mémoires de St-Simon, ch. XXV.)

Or, dans nos contrées, dire une bleuse, conter des bleuses, c'est conter des bourdes, faire un mensonge; enfin, c'est dire des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas de bon aloi, qui n'ont pas une couleur franche. On appelle fausses, les couleurs qui ne sont pas décidées, comme le blond, le jaunâtre, le grisâtre, etc.

L'adjectif latin *flavus* a été interprêté par Isidore dans le sens de vêtement, robe, manteau, blouse, qu'on retrouve chez les anciens écrivains désigné bleaud, bliaus, blode (bleude en Picardie), du bas latin blialdus, bliaudus; mais Lacerda fait remarquer qu'Isidore s'est trompé en lisant flavus pour clavus.

Flavus, genus vestis, Gloss. Isid. Ingeniose inquit Grævius, Lacerda corrigit: latus clavus, genus vestis. Intelligit tunicam laticlaviam. (Voir Gloss. Ducange, au mot flavus.)

## 1145. FEOBOTOMA, SANIETES.

Sanietes, saignée, section de la veine, phlébotomie. Chez nous, on dit encore sainiete pour saignée.

# 1446. FEOBOTOMUS, KI EST SAINIES DE FLIEME.

Ki est sainies de flieme, qui est saigné de flamme (lancette), phlébotomisé.

## 1147. FLEUMA, FLIEME.

Flieme, flegmes, pituite.

Dans nos contrées, on dit *fleume* ou *flemme* pour pituite, mucosités, évacuations muqueuses.

Fleuma pro flegma. — Pituita; Ital., flemma; Gall., flegme. —....lta Picardi nostri fleume dicunt pro pituita. (Gloss. Ducange, aux mots fleuma et flegma.)

### 1148. FLECTA, NATE.

Nate, natte, tissu tressé de paille, de jonc ou d'osier, claie.

...Glossar. gall.-lat., ex cod. reg. 7684: flecta, nate de estrain (natte de paille). —In cod. 7692: fleciere, pro virgulis simul implexis: de flecieres et de genieste, fist une loge. — Hinc ni fallor pescher a flais (claie), hujus modi virgulis ita implexis in piscando uti. — Unde flaitieur piscator qui iis utitur, etc. (Gloss. Ducange.)

Dans le Glossaire étymologique de W. Briton, on lit à la lettre P (car il écrit plecta et non flecta):

Plecta dicitur quilibet nexus ex virgulis. vel papiro. vel carecto factus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1149. FLARE, SOUFFLER.

Souffler, souffler, rendre un souffle, exhaler.

### 1150. FLOCCUS, BURRES.

Burres, bure, « étoffe grossière faite de laine » (Dictionnaire de l'Académie); bourre; habit des moines, froc.

Flocus, floccus, monachorum vestis, quæ amplas habet manicas, vulgo froc. Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: floccus, burre. (Gloss. Ducange, aux mots flocus et floccus.)

## 4454. FLOCCI PENDERE, POI PRISIER.

Poi prisier, peu priser, estimer de peu, vilipender, faire peu de cas, n'estimer pas plus qu'un flocon que le vent emporte.

....... Huc et illuc levi flatu instar flocci lanæ impellatur. (Moschionis Scholast.)

# 1152. FLOSCULUS, FLORETE.

Florette, sleurette, petite sleur.

# 1153. FLUENTUM, FLUEVE.

Flueve, sleuve, cours d'eau, fluide, flux, ce qui coule.

Fluentum idem est quod flumen et dicitur a fluo. is. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1154. FOCARIA, soignans.

Soignans, fille ou femme qui soigne le foyer, servante, gouvernante, cuisinière, concubine. Focaria ancilla, famula quæ focum curat. Culinaria. — Gloss. lat.-gall. Sangerm.: focaria, cuisine ou concubine. — Presertim vero focariæ appellatæ presbiterorum et clericorum concubinæ. — Gerardus de Schueren in vocabul.: focaria... meretrix foco assidens. (Glossaire Ducange, au mot focaria.)

Focaria dicitur coquinaria a foco... Unde 1 Reg. VIIJ. dicit filias quorum varias faciat sibi ungentarias et focarias. — In littera Josephi est coquistrias. a coquendo et est coquistrius vel coquistria qui vel que panem vel aliud coquit. — Item focaria dicitur concubina. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1155. FOCE, GRANT PISCON.

Grant piscon, grands poissons, les phoques, veaux marins. Dans nos contrées, on dit picon ou pichon, pour poisson.

### 4456. FOCUS, FEUS.

Feus, feu, foyer, fournaise, âtre de la cheminée.

Focus ignis est et ipsa flamma et quidquid ignem fovet focus vocatur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 1157. FOLLEX, FOLLES.

Folles, soufflet, soufflet de forge, instrument qui sert à souffler le feu, outre, sac de cuir, braies, chausses de cuir ou de peau.

Folliculus... est diminutivum a folle. hic follis est instrumentum fabrorum ad sufflandum ignem, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Follex uter camini, scorteus vel pelliceus saccus aut aliud sacco simile.—Comicus θύλχους appellavit Persarum braceas e pellibus, etc. (Gloss. Ducange, au mot follex.)

### 1158. FONTINELLA, FONTENIELE.

Fonteniele, fontenelle, petite fontaine. — Fontanelle, terme d'anatomie.)

Dans le ruissel d'un fontenil. (Chron. des Ducs de Normandie.)

1459. FORAS, FORIS, IDEM EST.

# 1160. FORENSIS, DEFORAINS.

Deforains, forain, qui est de dehors, habitant dehors, étranger qui possède néanmoins des terres ou des maisons dans une commune et qui participe aux charges comme les habitans du lieu.

On appelait forains les religieux d'une abbaye qui habitaient un prieuré, une prévôté, un lieu autre que le monastère ou la maisonmère auxquels ils appartenaient.

### 1161. FORMOSUS, BIAUS.

Biaus, beau, de forme élégante.

### 4462. FORMIDO, PEURS.

Peurs, peur, effroi, terreur, épouvante.

#### 4463. FORMULA, FORME.

Forme, forme, modèle, formule, moule qui sert à donner à certaines choses la forme qu'elles doivent avoir; forme pour les cordonniers, les chapeliers, etc.

Formella figurat caseum... formula et formella diminutiva sunt et proprie sunt instrumenta alutariorum quibus formant calceos sive soculares suos. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1164. FORNAX, FOURS.

Fours, four, fournaise, fourneau.

## 4465. FORTUNATUS, AVANTUREUS.

Avantureus, aventureux, celui à qui fortune bonne ou mauvaise arrive, fortuné, riche.

Secundum Papiam. fortuna dicitur infelicitas. eventus. exitus.—Proprie autem accipitur in bono. Unde fortunatus dicitur felix dives cui fortune arridet prosperitas. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4466. FLAGRARE (Fragrare?), FLAIRIER.

Flairier, fleurer, rendre, exhaler une odeur.

Flagro. gras. dicitur redolere. odorem dare vel odorem emittere, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1167. FRAGMENTUM, BRISURE.

Brisure, brisure, cassure, fragment, débris, éclat, morceau.

En terme d'héraldique, brisure est la pièce d'armoirie que les cadets ajoutent à l'écu des armes pleines de la maison dont ils sortent. (Dictionnaire de l'Académie.)

### 1168. FRAMEA, ESPEE.

Espee, épée, framée, sorte d'épée tranchante des deux côtés.

Framea a ferrum quasi ferrea: gladius ex utraque parte acutus. ldem est spata et romphea. — Gloss. lat.-gall. Sangerm.: framea, glaives aigus d'une part et d'autre, espée. (Gloss. Ducange.)

1169. FRANCUS, IDEM.

1470. FRATRINUS, FRATRUELIS, IDEM.

1171. FRAGA, FRESE.

Frese, fraise (fruit).

### 1172. FRENDERE, FREMIR.

Fremir, frémir, claquer des dents, grincer des dents, serrer les dents, s'indigner, s'irriter.

Frindeo. des. dui. dere. dentes concutire. dentibus stridere. Unde hic hec hoc frendens qui minando dentes frangit vel comprimit, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1173. FRENUM, FRAINS.

Frains, frein, mors.

1174. FREQUENS, HASTANS.

Hastans, hâtant, fréquent, précipité, vîte, souvent répété, fréquent.

4175. FREQUENTER, SOVENT.

Sovent, souvent, fréquemment.

1176. FRICARE, FROMER.

Froiter, frotter, gratter (asinus asinum fricat), froisser, broyer, briser, fricasser.

Fricare, frigere; Gall., frire, fricasser.—Menot., Serm., fol. 121, v\*: nihil amplius fricandum nec ponendum sub dente; quod ipse sic reddit: il n'avait plus que frire ni que mettre sous la dent. (Gloss. Ducange, au mot fricare.)

On dit encore en langage familier: il n'y a rien à frire dans

cette maison, il n'y a rien à manger; et métaphoriquement, on emploie la même locution: il n'y a ou il n'y a plus rien à frire ou à fricasser, en parlant d'une entreprise, d'une fonction, d'une place, parce qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus d'avantages ou de profits à en retirer.

### 1177. FRIGERE, FRIRE.

Frire, frire, faire frire.

Frigo. gis. xi. gere. frictum. coquere in patela in oleo vel in sagmine sive vino vel aqua. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1178. FRIGESCERE, REFROIDIER.

Refroidier, refroidir (neut.), se refroidir, devenir froid.

.... Ne nous refroidons pas de faire la guerre. — Ils regardèrent que cet assaut ne refroidoit pas. (Froissart, Chron.)

Dans nos contrées, on dit refrodier, se refrodier, pour refroidir, se refroidir.

### 4179. FRIGUS, FROIDURE.

Froidure, froidure, le froid.

## 1180. FRIBOLUM, USEUSE.

Useuse, vase de terre, poterie, chaufferette; ce qui est oiseux, futile, frivole, fragile; faribole; querelles de ménage, brouille entre époux.

Il ne se scait où employer et est envis uiseus. (Froissart, Chro-niques.)

Frivola sunt proprie vasa fictilia quassa; unde dicta verba frivola quæ minus sunt fide digna.—Fribola, vasa fictilia.—Fribola, fribula, vasa fictilia quasi fragilia. Videtur legendum frivola. — Fribolum est (sec. Isid.) cum eo animo separantur conjuges ut rursum ad sein vicem revertantur, nam fribolum est velut quassæ mentis et effuxæ, nec stabilis. Proprie autem fribola vocantur vasa fictilia, inutilia. (Gloss. Ducange.)

Le mot faribole provient apparemment de fribolum.

Dans nos contrées, on appelle un vase de terre, une chaufferette, une useuse.

### 4484. FRUGALIS, contois.

Cortois, courtois, honnête, probe (Cicer.), modéré, modeste, tempéré, sobre, frugal.

#### 1182. FRUGALITAS, cortoisie.

Cortoisie, courtoisie, honnêteté, modération, tempérance, savoirvivre.

### 4483. FRUSTRUM (Frustum?), PIECE.

Piece, pièce, morceau, fragment.

### 1184. FRUTEX, BUISSONS.

Buissons, buisson, arbrisseaux; jeunes pousses, rejetons, petits arbres.

Frutices dicuntur breves arbores sicut solent esse in introitu silvarum. Unde dicit Isid. frutex brevis est appellatus quod fronde terram tegat.—Quidem fruitex dicitur qui terram fronde tegens. Unde hoc frutectum dicitur locus in quo crescunt frutices. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1185. FRUTECTUM, BUISSONNOIS.

Buissonnois, buissonneux, lieu où croissent les arbrisseaux, taillis, fourré.

Frutectum, lieu où croissent buissons et espines, in Gloss. lat.-gall. Sangerm. (Glossaire Ducange.)

Voir le numéro précédent, 4184.

## 4486. FUCUS, SIUB.

Siue, suie, couleur de suie, brun noirâtre, hâlé.

Dans nos contrées, suie se ditencore sine : del sine d'kéménée, de la suie de cheminée.

Fucus est içi vraisemblablement pour fuscus.

Fuscus a fusco. cas. quod est obrumbrare. obscurare. fuco denigrare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro suivant, fuscare, noircir.

# 4487. FUSCARE, NOIRCIR.

Noircir, noircir, obscurcir, teindre de couleur de suie.

4488. FULIGO, SIVE.

Siue, suie.

## 1189. FUSCINA, CROCHET.

Crochet, crochet, fourche, trident, croc, fourchette, havet, fourchefière, fouyne, fouynette.

Fuscina. ne. penultima correpta dicitur caregra. Unde fuscinula diminutivum. tridens cum quo carnes de caldaria extrahuntur.—Fuscina est instrumentum ferreum tridens quo utuntur gladiatores ad capiendum se. piscatores ad capiendum pisces. coci ad extrahendas carnes de caldaria vel lebete vel olla (Papias). Unde fuscinula diminutivum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Fuscina. Gloss. lat.-gall. Sangerm.: fuscina, havet, crochet; nostris, fouyne, foyne et fayne. Eodem sensu simul et merga harpago, quo ad capiendos pisces utuntur. — Litter. remiss. ann. 1374: icellui Collart feri ledit Pierre d'une fuyne ou fourche à charger gerbes. — Aliæ, anno 1390: Pillet la Fourme tenant un fouyne autrement ditte fourchesère en sa main. Aliæ, ann. 1397: icellui exposant tenant une fouyne a oster siens (fumier), etc. (Voir Gloss. Ducange.)

La Fontaine emploie le mot fourchestère.

Comme il disait ces mots, on sort de la maison : Un chien de cour l'arrête : épieux et fourchesfières L'ajustent de toutes manières.

(Fable. -Le loup, la mère et l'enfant.)

Dans nos contrées, on a réservé exclusivement le mot foyne, qu'on prononce foéne, pour désigner une sorte de trident à dents plates, avec lequel on pêche les anguilles, et cette opération se dit foéner.

1190. FUSCINULA, CROCHET.

Voir le numéro précédent.

1191. FUGARE, CACHIER.

Cachier, chasser, mettre en fuite.

4192. FULCIRE, APOIER.

Apoier, appuyer, étayer, soutenir.

4493. FULLO, FOULONS.

Foulons, foulon.

1194. FUMARE, fumer.

Fumer, fumer, produire, répandre, exhaler de la fumée.

Dans nos contrées, fumer, selon le sens de exhaler de la fumée, se dit funquier; enfumer, infunquier; de la fumée, del funquiée.

1195. FUMUS, FUMIERE.

Fumiere, fumée, vapeur, colère.

#### -- 386 ---

### 1196. FUMIGARE, FUMER.

Fumer, fumer, enfumer, fumiger, faire de la fumée.

Fumigare. gas. id est infumare vel fumum agere... (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 4497. FUMARIUM, KEMINEE.

Keminee, cheminée.

Fumarium dicitur caminus per quem fumus exit. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, cheminée se dit keménée.

### 1198. FUNDIBULA, FUNDA, IDEM.

### 4499. FUNDARE, FUNDER.

Funder, fonder, jeter les fondements, établir, asseoir solidement, bâtir.

### 4200. FUNDUS, Fons.

Fons, fond, le fond, fonds de terre, le foncier, fonds.

Fundus. fundi. a fundendo dicitur. et pro profundo aque et pro parte vasis et pro agro et proprie pro allodio quia fundit opes vel divicias. — Fundus autem et urbanum edificium et rusticum intelligendum est. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1201. FUNDERE, ESPANDRE.

Espandre, épandre, répandre, verser, épancher.

## 1202. FUNGI, VIERSER.

Vierser, s'acquitter d'une fonction, d'un office, d'un service, s'occuper, s'appliquer à, être versé, avoir l'habitude de faire une chose.

## 4203. FUNUS, mors.

Mors, la mort, funérailles, cadavre, corps mort.

Funus. funeris. dicitur mors. humani corporis exicium vel cadaver. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1204. FUNICULUS, cordiele.

Cordiele, cordelette, petite corde.

Funis dicitur corda. unde hic funiculus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1205. FURCA, FOURKE.

Fourke, fourche.

Dans nos contrées, on dit fourke pour fourche.

1206. FUSCUS, BRUNS.

Bruns, brun, noirâtre, couleur de suie, basané.

Fuscus dicitur niger subobscuratus, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.) Voir nº 4186, fucus, siue.

#### 1207. FUSILIS, FUNDES.

Fundes, fondu, fusible, qui fond, qui est mis en fusion, qui coule, qui laisse fuir, versé, répandu.

Fusile dicitur quod funditur sicut e contra ductile dicitur quod tantum malleo producitur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1208. FUTILIS, IDEM.

Notre auteur donne futilis comme synonyme de fusilis (voir le numéro précédent). On trouve, en effet, dans Phœdre, futilis avec la signification de, qui laisse échapper ce qu'il contient, qui fuit, qui coule, futilia vasa; et dans Virgile, futilis est employé selon l'acception de fusible, qui se fond. (Voir le Dictionnaire latin-français de Quicherat.)

# G.

## 1209. GAIBANUS, UNE ESPEE.

Une espee, une épée, un épieu?

Gaibanus serait-il ici pour caibanus, qui serait formé de caiba, barre, barreau?

Caiba ferri, clathri ferrei; Gall., balustrades. (Gloss. Ducange.)

1210. GALLIA, FRANCHE.

Franche, France.

1211. GALLICUS, FRANCHOIS.

Franchois, français.

' Digitized by Google

### 1212. GANNIRE, coquelier.

Coquelier, imiter le chant du coq; coqueliner, mener joyeuse vie, courir après les jeunes filles.

Gannio. is. proprie vulpium est et ponitur pro mutire vel arridere. et quia vulpes gannit contra aliam. refertur ad letatores. Unde et ganneum dicitur locus substraneus ad ludendum et ad scortandum. et hic ganeus dicitur letator et hec ganea letatrix vel meretrix. Ganeo luxuriosus... (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)—Voir Roquefort, Gloss. de la lang. rom., coqueliner.

### 1213. GANNITUS, coquellerie.

Coquellerie, dissipation, libertinage. Voir le numéro précédent.

### 1214. GARIOPHILUM, GERUPLES.

Geruftes, girofle, giroflier, giroflée.

### 1215. GARRIRE, GENGLER.

Gengler, jongler, babiller, plaisanter, bavarder.

Garrio. ris. proprie est avium. Unde grecismus garrit avis. — Proprie garrulat ipse loquax. —Dicitur garrire murmurare perstrepere. Jocari verbosari. cum hilaritate cantare dicitur quidem. Garrire et loqui ita distinguntur. loquuntur qui recte et temperate dicunt. garrit autem qui aut multa dicit aut sordide loquitur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Froissart emploie le verbe gengler selon le sens de causer familièrement, rire, plaisanter :

Et gengloit a ses gens. (Chron.)

Dans nos contrées, gengler se prononce gingler.

# 1216. GARRITUS, GENGLERIE.

Genglerie, jonglerie, babil, plaisanterie, gazouillement, tromperie. Voir le numéro précédent.

### 1217. GAUSAPE, NAPE.

Nape, nappes, toiles, serviettes, essuie-mains.

1218. GAZA, RICHECES.

Richeces, richesse, trésor.

Gaza lingua Persarum dicitur tessaurus. pecunia. opes. divicie. Unde di-

citur gaza oppidum Palestine. quia ibi Cambises rex Persarum posuit the-saurum suum cum bellum intulisset Egiptiis. Ita exponit Papias. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4249. GAZOPHILATIUM, TRESORIE.

Tresorie, trésorerie, coffre, lieu où se met, où se garde le trésor.

Gazophilatium dicitur archa vel locus ubi ponitur pecunia ad servandum.

(Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1220. GEHENNA, INFIERS.

Infiers, enfer, gehene, lieu d'un éternel supplice. Le mot gehenna est de source hébraïque.

Gehennæ homen in veteribus non invenitur, sed primum a Salvatore ponitur. Hujus sermonis occasio fuit Idolum Baal. Juxta Hierusalem, parva campi planities irrigua et nemorosa legitur fuisse. Et locus in ea idolo consecratus qui appellatur Gehennon, id est vallis filiorum Hennon. Hoc in loco deserto templi Dei victimas hostias immolabant filii Israel; et comminatus est Deus se locum illum impleturum cadaveribus mortuorum. Futura ergo supplicia et pænæ perpetuæ quibus peccatores puniendi sunt, hujus loci vocabulo denotuntur. Duplicem autem gehennam ignis et sulphuris et frigoris plenissime in Job legimus, lib. 14, cap. 9.— S. Hieronimus de locis hebraïcis: Gehenna, quod interpretatur vallis Ennon, et ab hac quidem appellatum gehennam, etc. (Gloss. Ducange.)

Dans nos contrées, enfer se prononce infier.

### 1221. GENEALOGIA, PARAGES.

Parages, parage, parenté, généalogie, naissance, extraction.

En français, parlant de personnes illustres de naissance, on dit encore des gens de haut parage.

1222. GEOMETRIA, GEOMETRIE.

Geometrie, géométrie.

1223. GESTIRE, DESIRER.

Desirer, désirer, désirer vivement, tressaillir de désir.

1224. GESTUS, CONTENANCHE.

Contenanche, contenance, attitude, geste, maintien.

1225. GIBBAR, BOUCHE EN PIS.

Bouche en pis, bosse en poitrine, bosse par devant.

Digitized by Google

Pour pis, voir nº 1880, pectoralis, de pis.

1226. GIBBOSUS, BOCHEUS.

Bocheus, bossu.

1227. GIBBUS, BOCHE EN DOS.

Boche en dos, bosse en dos, bosse par derrière. Voir les numéros précédents.

Gibbus. gibbi. dicitur struma. Item sicut dicit Hugutio struma est in pectore. gibbus est in dorso et inde dicitur etiam hic gilber gilbri. item gilbrus inde gilbrosus. sa. sum. Unde sic scribitur in grecismo. In dorso gibbus. in pectore gibber habetur. primus gilbosus. gilbrosus erit secundus. Pectore struma tumet scilicet gilbo terga premuntur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 1228. GIGNASIUM, LUITE.

Luite, lutte, exercices, assaut, combat, gymnase, lieu où se livrent des luttes, où se font des exercices.

Gignasium dicitur generalis exercitorium locus... — Locus ubi discebatur philosophia. sapientie exercebatur studium. — Gignasium grece vocatur quod latine exercitium dicitur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1229. GINGIVE, JENCHIVE.

Jenchive, gencives.

En notre patois, on prononce ginchive.

1230. GINGIBER, GINGEMBRE.

Gingembre, gingembre.

1231. GIRARE, AVIRONNER.

Avironner, environner, entourer, renfermer dans un cercle, contenir dans le giron.

Giro. giras. in gerum volvere. circumdare. circumire. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1232. GLISCERE, DESIRER.

Desirer, désirer, convoiter.

1233. GLIS, ARGILE.

Argile, argile, glaise, terre glaise.

Digitized by Google

Glis, glitis, humus tenax; Gall., terre glaise. (Glossaire Ducange.)

1234. GLIS, GLETONS.

Gletons, chardon, bardanne.

Voir le nº 1559, lappa, cletons.

.... Glis, glitis, carduus... glis, lappa vocatur, etc. (Gloss. Ducange.)

1235. GLIS, UNE BIESTE.

Une bieste, une bête, le loir.

Glis, animal, etc..... Jehan. de Janua:

Glis, animal; glis terra tenax; glis lapa vocatur.

Ris primum; glitis tenet altera; tertia glissis.

Ris, animal; tis, terra tenax; sis lapa vocatur.

(Voir Gloss. Ducange.)

### 1236. GLOBUS, ESTOCAUS.

Estocaus, estoc, souche, bloc, globe, boule, masse, amas.

Globus. sicut ait Papias. dicitur rotundus acervus aut volumen aut augmentum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1237. GLOMUS, LONSEAUS.

Lonseaus, peloton de fil, agglomération.

Glomus. glomeris. pro coadunatione et glomeratione. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, un peloton de fil se dit lonseau.

Glomus, Picardis, loinseau de fil; Gall., peloton; alias, luissel, ut habet Ovid. Ms. apud Borellum:

Cest loissel de file tiendroy.

Alias, loinselet, loissel et luissel, etc. (Voir Gloss. Ducange, au mot loi-sellus.)

1238. GLOMERARE, AMONCELER.

Amonceler, amonceler, agglomérer, réunir en masse.

1239. GLUTIRE, ENGLOUTIR.

Engloutir, avaler, absorber, dévorer.

Glutio. glutire. dicitur haurire. vorare. absorbere. comedere. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

1240. GLUTINARE, GLUER.

Gluer, gluer, glutiner, coller, réunir, joindre ensemble.

Glutino. nas. adjungere vel alligare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.

### 1241. GLUTEN, GLUIS.

Gluis, glu, colle, gluten, goudron, bitume.

Gluten. glutinis. est terra tenax utilis ad compages navium et aliorum vasorum quod et bitumen dicitur. et hoc glutinum et hoc glutinarium idem quod glutinum quicquid conjungit scilicet viscum. proprie tamen est illud tenax quod fit de glutine ad aliquid liniendum, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

1242. GLUTINARIUM, IDEM EST.

#### 1243. GNARUS, SAGES.

Sages, sage, savant, qui sait, prudent, réfléchi, expérimenté, sensé, circonspect, habile, sagace, ingénieux, fin, etc.

Gnarus. gnara. gnarum. dicitur sciens. cautus. consideratus. cordatus. circonspectus. pitus. solers. ita dicit Papias. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Etre sage, chez nos campagnards, c'est être savant, instruit, expérimenté, prudent.

On a dit, et même on a écrit que sage venait de sapiens (sapere, sapio); sage ne procède-t-il pas plus vraisemblablement et plus directement de sagire, sagio, qui signifie avoir le sens exercé, délicat, avoir de la sagacité? Cicéron dit: sagire, sentire acute est; être sage, c'est sentir délicatement, avec finesse.

Voir nº 111, argute, sagement.

Autrefois, on avait en français le verbe sagir; il signifiait devenir sage, acquérir de l'expérience. Au Prologue des faicts et dicts héroïcques du bon Pantagruel, Rabelais dit:

Le monde, en sagissant, plus ne craindra la fleur des febves en la primevère, etc.

C'est une ancienne croyance qui existe encore dans nos contrées, que l'odeur de la fleur des fêves rend fou.

# 1244. GOMOR, MESURE.

Mesure, mesure de capacité chez les Hébreux.

Gomor. sicut ait Isidor. in XVI ethim. quindecim modiorum onus. attamen in histor. dicitur sic gomor quod Josephus assarium.vocat. decima pars est

mensura V sexteriorum. Quidem Josephus assarium vocat alibi mensuram trium modiorum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1245. GRABATUM, LIS.

Lis, lit, grabat.

Grabatum. sicut ait magister in histor. lectus est pauperum ubi aliquid capiti substratum est, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1246. GRADI, ALER.

Aler, aller, marcher, s'avancer.

Voir les nºº 610, deambulare, aler, et 611, deambulatorium, aloirs.

### 1247. GRACULUS, JAIS.

Jais, geai, oiseau.

1248. GRANDIS, GRANS.

Grans, grand, fort élevé.

### 1249. GRASSARI, FAIRE CRUAUTET.

Faire cruautet, faire cruauté, fondre sur, ravager, exercer des brigandages.

### 1250. GRATIFICARE, GRATHER.

Gratiier, gratisser, favoriser, servir, être agréable, faire plaisir, rendre grâces, faire grâce de ; remercier.

Froissart emploie gracier et regracier dans le sens de remercier, rendre grâces :

...Et le regraciant du secours qui fait li avoit. (Chron.)

On rencontre aussi le substantif regraciation avec le sens de remerciement, reconnaissance, récompense, etc. (Voir le Glossaire Ducange, aux mots regratiatio et regratiamentum.)

# 1251. GRATANTER, PLAISAMMENT.

Plaisamment, plaisamment, de manière à plaire, agréablement, gracieusement, commodément, aisément, d'une façon qui plaît.

# 1252. GRATULARI, ESJOUIR.

Esjouir, jouir, se servir, profiter de, se réjouir, féliciter, congratuler.

Gratulari, frui, uti, gaudere, etc. (Gloss. Ducange.)

### 1253. GRAVAMEN, GREVANCE.

Grevance, grief, tort, dommage, peine, injure, affliction, chose qui pèse.

Gravamen, damnum, vel injuria; Gall., grief. (Glossaire Ducange.)

### 1254. GRAVARE, GREVER.

Grever, gréver, charger, tourmenter, inquiéter, nuire, faire tort, faire du mal, fâcher.

Doubte n'en fais quant a ce point, Aussi greveroient leur conscience. (Dial. du Mondain.)

Froissart emploie grever dans le sens de faire du mal.

Autant bien leur grieve l'odeur de la mer comme elle fait aux gens.

(Chron.)

### 1255. GRESSUS, ALEURE.

Aleure, allure, marche, pas, train, démarche.

Grant aleure et grans galos Sen va li leus fuiant au bos. (Rom. de Renart, t. I. v. 65.)

## 1256. GREGATUM, ASAMBLES.

Asambles, assemblée, rassemblement, réunion, attroupement, assemblage.

1257. GRIFFO, griffons.

Griffons, griffon.

Dans le Glossaire étymologique latin de W. Briton, il y a griphes. Autre part, on trouve griffus et griphus.

Griphes est animal pennatum et quadrupes. Hoc genus ferarum in Iperboreis nascitur montibus. omni parte corporis leones sunt. Alis et facie aquilis similes. equis vehementer infesti et vivos homines dicerpunt. Verba sunt Isidori ethim. XII, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Griffus; Ital., griff; nostris, grifon. Gryps, gryphus, quadrupes alatum sed fabulosum, etc. (Glossaire Ducange.)

## 1258. GROSSUS, GROS.

Gros, gros, épais, grossier, ou gros, monnaie ou poids. Grossus, crassus, magnus, etc.

Grossus, monetæ aureæ species, vulgo gros. (Glossaire Ducange.)

Dans nos contrées, grossier ne se dit pas en mauvaise part : il signifie gras, qui a beaucoup d'embonpoint.

### 1259. GROSSITUDO, GROSSECE.

Grossece, grossesse, grosseur, épaisseur, ampleur.

Grossitudo, crassitudo, amplitudo; gallice, grosseur. (Gloss. Ducange.)

Le mot grossesse a été conservé en français, mais avec une acception restreinte, pour signifier exclusivement l'état d'une femme enceinte, engrossée.

### 1260. GRUNNIRE, GRENIR.

Grenir, grogner, murmurer.

### 1261. GRUNNITUS, GRONISSEMENS.

Gronissemens, grognement.

### 1262. GULOSUS, GLOUS.

Glous, goulu, glouton, gourmand.

Voir n° 537, crapula, gloutenie, et 254, castrimonia, glotenie. Chez nous, un goulu, un gourmand se dit un gueulard; gourmandise, gueulardise.

### 1263. GURGES, GORGE.

Gorge, gorge, détroit, gouffre, abîme, tourbillon, réceptacle.

Gurges. gurgitis. locus est altus sive profundus in flumine. verba Isid. ethim. XVIIJ. gurges est guttur fluminis Papias dicit. Quidem gurges est locus vertiginosus in flumine. altus. profundus vorago. fossa. lacuna. baratrum. (Glossaire étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans le Glossaire de Ducange, on lit :

Gurges Papiæ et Will. Britoni in vocabul., est locus verticulosus in flumine, altus et profundus vorago, fossa, lacuna, barathrum.

Remarquez quelques différences dans les textes; dans celui cité par Ducange, il y a verticulosus au lieu de vertiginosus, qui est dans le texte que nous avons sous les yeux; dans Ducange aussi, il y a et entre altus et profundus, et barathrum est écrit avec un h.

### 1264. GURGURIO, GORGECHONS.

Gorgechons, charençon, calendre, insecte qui ronge les légumes et les blés.

### 1265. GURGUSTIUM, SAVEREUS.

Savereus (sauvoir), réservoir pour le poisson (de salvare, conserver). — Gargotte, mauvaise auberge? petite maison de débauche, d'orgies, bouchon, bouge?

Gurgustium dicitur quidem gurgites gustans. et est vas vimineum in quo pisces reservantur. sic etiam rete piscatorium nuncupatur. Scilicet Papias dicit. quidem gurgustium dicitur guttur antrum secretum angustum. locus tabernarius tenebrosus ubi convivia turpia flunt. cella modica vel domus pauperis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le Glossaire Ducange, au mot gurgustium, où il donne ces diverses significations.

Nous verrons, au n° 2218, sapidus traduit par savereus, et nous avons vu, au n° 419, condire traduit asavorer.

1266. GUTTUR, GORGE.

Gorge, gorge, gosier.

# H.

# 1267. HABILIS, CONVENABLES.

Convenables, convenable, propre à, apte, qui a de l'aptitude, habile à, capable de.

Autrefois en français, on avait l'adjectif hable ou able, qui est une contraction du mot habilis. Able n'est resté dans la langue que pour servir à la composition d'autres mots : capable, respectable, probable, profitable, variable, gouvernable, etc., etc., enfin la plupart des mots terminés en able, et qui indiquent une propriété, une habileté, une possibilité.—Hable a servi aussi à former les mots habler, hableur, hableur, test parler avec vanterie, se donner comme capable, c'est être un hableur et débiter des hableries.—En espagnol, hablar signifie parler; hablador, hableur.

Froissart emploie l'adjectif able avec la signification de l'habilis des Latins. Les Anglais ont conservé ce mot, qu'ils écrivent able.

Habilis vox forensis, aptus, idoneus; Gall., habile. (Gloss. Ducange.)

### 1268. HAMATUS, MAILIES.

Mailies, maillé, qui a des mailles, qui est fait de mailles comme un filet, un haubergeron, une cotte de mailles; peut-être maillé dans le sens de maculé, tacheté, comme le perdreau dont les plumes se marquettent, s'émaillent de certaines taches lorsqu'il devient adulte.—Peut-être aussi enchaîné, pris, attaché, accroché, etc.

Hamus dicitur ferrum recurvatum cum quo capiuntur pisces et etiam macula lorice. —Macule sive hami appellantur annuli vel circuli illi quibus contextitur lorica. — Item hamatus dicitur concatenatus et hamis contextus.

Unde lorica id est hamis vel maculis contexta et concatenata. (Glossaire etym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1269. HARUNDINETUM, ROSIAUS.

Rosiaus, roseau, lieu où croissent les roseaux.

Arundinetum locus ubi crescunt arundines. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

On disait un rosiaus pour signifier un endroit où croissent les roseaux, comme on disait et comme l'on dit encore dans nos contrées, un blé, un colza, un lin, une oliette, etc., et dans les pays vignobles, une vigne, pour dire un champ, un lieu où croissent le blé, le colza, le lin, la vigne.

### 1270. HARIOLARI, ENCANTER.

Encanter, enchanter, charmer, ensorceler, être devin, sorcier.

Pour chest diable de baril Que mausez et mal same arde Li mausez lont eu en garde Qui lont je cuis tout encante.

(Dict du Barisel.)

Ariolor. aris. i. divinare. verbum deponens est. et dicitur ab ariolus. li. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1271. HARIOLUS, ENCANTERES.

Encanteres, enchanteur, devin, sorcier.

Ariolus ab ara dicitur. divinator qui colat aras ydolorum. nefarias preces

emittit et funesta sacrificia offert... Conjectores. sompniorum augures. gestus avium vel garritus attendentes maleficos. immolantes pueros demonibus, etc. — Incantores autem dicti sunt qui artem verbis peragunt. Arioli vocati proprie quod colunt aras ydolorum nefarias preces fundunt. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

Au mot ariolus, qu'il écrit sans h, W. Briton donne un article détaillé et curieux sur les diverses espèces de sorciers, devins, enchanteurs, augures, aruspices, hydromanciens, génitaliatiques, astrologues, mathématiciens, etc.

Ariolus qui aras colit, vel divinus. In vet. Glossar., ex cod. reg. 7546: ariole pro hariolus; Gall., devin.—...Ariolus vel ariolas, idem encantores. (Gloss. Longob.)—Voir Glossaire Ducange.

Aucuns de ces arioles affermoient... que le roi estoit demene par sors et par charmes et le savoient par le diables qui leur revelait ceste affaire, desquels arioles et devins il y en eut de destruis et ars à Paris et en Avignon, etc. (Froissart, Chron., cité par Ducange.)

### 1272. HASTATUS, KI A LANCE.

Ki a lance, qui a lance, qui est armé d'une lance, d'un javelot, d'une pique, (hastaire) soldat armé d'une haste ou lance, lancier.

Hasta contus est cum ferro, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms., 82.)

# 1273. HAURIRE, ESPUISER.

Espuiser, épuiser, puiser de, tirer, absorber, vider, dessécher.

## 1274. HEBES, REBOUS.

Rebous, rebours, émoussé, rebroussé, obtus, stupide, hébêté.

Hebes. hebetis. sec. Papiam. dicitur stupidus. obtusus. stultus. Idem dicitur piger. tardus. iners, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 1275. HEBERE, REBOISSIER.

Reboissier, rebrousser, émousser, être ou rendre rebours, stupéfait, hébêté; hébêter (embêter?)

Hebeo. hebes. quod est stupere. tardare. pigere. obtundi. obsecari. obscurari, etc. — Unde hec hebitudo non hebetudo ut quidam dicunt et male quod est pigricia fatuitas obtusio tarditas.—Item ab hebeo. hebeto. hebetas suffocare. obscurare. obsecare. obtundere. hebetem facere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4276. HERUS, SIRES.

Sires, sire, seigneur, maître, chef, souverain, qui commande.

Hère s'emploie dans nos contrées comme adjectif, pour orgueilleux, rogue, fier, qui fait le seigneur, le maître, et on dit : il est bien hère! pour, il est bien fier! —En français, d'un homme sans considération, sans ressources, on dit : c'est un pauvre hère.

### 1277. HEROIS, DAMES.

Dames, dame, maîtresse, la dame de maison, baronnesse, la baronne.

Herois, la baronissa, Ital., etc. Heroicus, antiquus. Gloss. Ms. Sangerm., n. 501. Aliæ gloss. lat.-gall.: heroicus, de baron; heros, baron; herois, baronnesse. (Gloss. Ducange.)

Dans nos contrées, on appelle encore le maître de la maison baron, et la maîtresse ou dame de maison, baronnesse.

Voir nº 2616, virago, barenesse.

### 1278. HEREMUS, HERMITAIGES.

Hermitaiges, ermitage, solitude, désert.

Heremus. solitudo vel desertum. — Heremus est invia solitudo ubi nunquam habitatum est. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1279. HERODIUS, FAUCONS.

Faucons, faucon, héron, gerfaut.

Herodius rapacissima avis est. omnium volatilium major. quidem et aquilam vincit. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Herodius, genus avis; Gall., héron... — Gloss. lat.-gall. Sangerm.: Herodius, un oiseau de proie, gilfaut.—Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 521: Herodius, faucum; gallice leg., faucon. (Glossaire Ducange.)

## 1280: HIARE, BAER.

Baer, bayer, béer, avoir la bouche béante, désirer avidement, aspirer à, convoiter, haleter, bailler, s'ouvrir, avoir une ouverture, un écartement, présenter un hiatus, un vide, se crevasser.

Hio. hias. dicitur os aperire et est tractum a feris quarum aviditas oris ad apertionem monstratur. unde ponitur pro desiderare pro defficere. et tunc tractum est a canibus qui cum deficiunt hiant. Ponitur etiam pro fatigari et pro rumpi et scindi vel aperiri. unde hic hiatus scissura. apertio terre calore solis, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Digitized by Google

#### 1281. HIATUS, BEEMENS.

Beemens, béément, hiatus, ce qui est béant, ouverture, manque, interruption, crevasse.

Voir le numéro précédent.

### 1282. HIEMARE, YVERNER.

Yverner, hiverner, passer l'hiver, être en quartier d'hiver.

Hiemo. hiemas. in hieme demorari vel tempestate more hiemis servire. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 1283. HIBERNIA, IRLANDE.

Irlande, l'Irlande, Hibernie, province d'Angleterre.

### 1284. HILARITAS, LEECE.

Leece, liesse, hilarité, gaîté, joie, belle humeur, enjouement.

### 1285. HILARITER, HAITIEMENT.

Haitiement, gaîment, allégrement, en bonne disposition de santé et d'humeur, à souhait.

On rencontre, chez les vieux écrivains, haitiement et son verbe haitier ou haiter.

Et entendirent les haitiés a remettre a point les navrés. — Ainsi s'en vinrent parmi cette mer qui lors estoit haitiée et montroit quelle eut grand plaisance d'eux porter. (Froissart, Chron.)

### 1286, HYPOMANES, VENINS.

Venins, venin, philtre, hippomane.

Hippomane, chez les anciens, se disait de la liqueur blanchâtre que secrètent les parties génitales de la jument, lorsqu'elle est en chaleur, et à laquelle on attribuait une vertu aphrodisiaque très puissante (Dict. de l'Acad.)

On trouve dans Virgile, Properce et Servius, hippomanes avec la signification de philtre, et aussi comme désignant la caroncule noire au front des poulains, et qui sert pour les philtres.

## 1287. HIRUDO, SANSUE.

Sansue, sangsue.

### 1288. HIRUNDO, ARONDE.

Aronde, birondelle.

Hirundo quasi aerundo. dicitur quedam avis quia per aerem eundo pascitur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Aronde est le nom de cet oiseau, messager du printemps, qu'on appelle maintenant hirondelle. Autrefois on disait, et on dit encore dans nos contrées, arondelle ou arondielle, diminutif d'aronde.

Aronde ne se dit plus en français que comme terme de comparaison, comme dans cette locution, en queue d'aronde, à queue d'aronde, c'est à dire en forme de queue d'hirondelle. Les menuisiers, pour réunir les pièces d'un panneau collées à plain joint, emploient des taquets découpés en queue d'aronde qui s'adaptent à des entailles de même forme.

### 1289. HIRONIA, courous.

Courous, courroux, colère déguisée, ironie, dérision.

Ironicum, ironia vel injuria. Ironicus, derisorius, injuriosus, etc. Iror, irascor. (Gloss. Ducange.)

### 1290. HIRONICE, PAR COUROUS.

Par courous, par courroux, ironiquement.

Voir le numéro précédent.

## 1291. HISTORIOGRAPHUS, KI ESCRIT ESTORES.

Ki escrit estores, qui écrit histoire, historiographe.

## 1292. HOLOCAUSTUM, SAGREFICES.

Sacrefices, sacrifice, holocauste.

Holocaustum interpretatur totum incensum. Unde dicitur in historiis. Holocausta dicebantur illa sacrificia que tota incendebantur. — Olon totum. cauma incendium dicitur. inde dicit Isid. ethim. VJ. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1293. HOMONTIO, PETIT HOM.

Petit hom, petit homme, chétif, hommelet, petit bonhomme.

Froissart écrit hom.

Es-tu gentil hom, et le bastard dit oil. (Chron.)

### 1294. HONESTARE, HONESTER.

Honester, vêtir, parer, préparer, orner, faire toilette, faire des préparatifs, traiter avec distinction, faire honneur, honorer.

Honestare. vestire. ornare, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Honestare (se), sese accingere, disponere; Gall., se préparer. (Glossaire Ducange.)

### 1295. HORLOGIUM, HORLOGES.

Horloges, horloge.

Horologium dicitur quidem horilegium ab hora et lego legis. quia ibi leguntur et intelliguntur hore. vel componitur ab hora et logos. quod est sermo vel ratio de horis colligendis et supputandis. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 1296. HORTOGRAFIA, SCRIPTURE.

Scripture, écritures, écrits, chartes, diplômes, choses écrites.

Hortografia est ici, je pense, pluriel de hortographium ou ortographium.

Orthographium, charta, scriptum, diploma, etc. (Glossaire Ducange.)

# 1297. HOSPITARE, HEBERGIER.

Hebergier, héberger, donner l'hospitalité ou la recevoir, loger ou se loger.

Hospitare, hospitium seu mansionem præbere vel accipere. (Gloss. Ducange.)

Froissart emploie héberger selon le sens de donner asile. (Voir Chroniques.)

Usages est en Normandie Que qui hebergiez est qu'il die Fabel ou chanson a son oste. Ceste costume pas n'en oste Sire Jehans li caplains.

(Fabl. du Soucretain de Cluni.)

## 1298. HOSTIA, OFFRANDE.

Offrande, offrande, victime offerte en sacrifice, hostie.

Hostia. hostie. ab hostibus dicebatur antiquitus sacrificium.— Victima pro victis, etc..... Victima que cecidit ferro victrice vocatur hostibus. a domitis hostia nomen habet. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1299. HOSTIA, OISTE.

Oiste, hostie, la Sainte-Eucharistie.

Hostia, panis ad sacrificium eucharisticum destinatus, etc. Nostris, hoiste, oiste et oite, pro ipsa Eucharistia.—Gloss. lat.-gall., ann. 1352: Hostia dicitur sacrificium; oiste, gallice, etc. (Gloss. Ducange.)

#### 4300. HUMECTARE, ENMOISTIR.

Enmoistir, emmoitir, humecter, rendre moite, humide; mouiller, pénétrer d'humidité, inonder.

Humectare, inundare; Gall., inonder. (Glossaire Ducange.)

Enmoitir se dit encore dans nos contrées, selon le sens de mouiller légèrement, amollir quelque chose en l'imprégnant d'humidité.

### 4304. HUMECTATIO, ENMUSTECE.

Enmustece, humectation, action d'humecter, de rendre moite, état de ce qui est humecté.

J.

#### 1302. JACTANTIA, VANTISE.

Vantise, vanteries, jactance, arrogance, superbe, vanité.

Jactantia dicitur arrogantia. superbia. vanitas. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Vantise se dit encore dans nos contrées.

### 1303. JACTURA, DAMAGES.

Damages, dommage, perte, détriment, préjudice.

Jactura proprie dicitur dampnum quod sustinent naute quum imminente tempestate oportet eos res suas in mare jacere (jacire?). Unde sicut dicit Papias jactura et dampnum hoc inter se differunt quia jactura scientes et ultro patimur. dampnum insolito et nobis inscientibus fit. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Jactare dicitur frequenter jacere. (id., ibid.)

## 1304. JACINCTUS, PIERE.

Piere, pierre, hyacinthe, pierre précieuse, qui est ordinairement d'un jaune tirant sur le rouge. (Dictionnaire de l'Académic.)

Digitized by Google

Jacinctinus. a. um. dicitur a jacincto flore vel lapide et est jacinctinus color purpureus. sive ceruleus vel aereus prout requiruntur nomina a quibus dicitur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1305. JACULUM, SAJETE ET DARS.

Sajete et dars, sagette et dard, flêche, javelot, trait; lance, épieu.

Jaculum a jacio jacis dicitur missile. Unde jaculor. aris. jaculum mittere. —Dicitur a jactu jaculum telum que missile. nomen habet quia mittitur impetuose. Spicula vel pila generaliter ista vocantur. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 4306. JACULARI, LANCIER.

Lancier, lancer, darder.

Voir le numéro précédent.

### 1307. JASPIS, PIERE.

Piere, pierre, jaspe, sorte d'agathe.

Jaspis de greco, in latinum viridis gemma interpretatur. Jas quippe viridis dicitur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1308. IBIDEM, LA MEISME.

La meisme, là même, au même lieu.

# 1309. IDCIRCO, POUR CHOU.

Pour chou, pour ce, pour cela, à cause de cela.

Dans nos contrées, on dit encore chou pour ce, cela: i n'sait mie chou qui dit, il ne sait pas ce qu'il dit; il a baillé tout chou qu'il avot, il a donné tout ce qu'il avait.

# 1310. IDEA, FORME.

Forme, forme, type, image, notion, idée.

# 4314. IDOLATICUM, SACREFISSE AU DIAULE.

Sacrefisse au diaule, sacrifice au diable, ce qui est consacré aux idoles, ce qui concerne le culte des idoles.

Idoloticum dicitur idolo consecratum... Quod diis datum et sacrificatum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1312. IDIOMA, LANGUAGES.

Languages, idiome, langage particulier à un pays.

Digitized by Google

#### 1313. IDRA, SIERPENS.

Sierpens, serpent, hydre, serpent d'eau.

### 1314. IGNAVIS, PERECHEUS.

Perecheus, paresseux, fainéant, négligent.

D'un homme pereceus, je dirai c'est une torțue; de un isnel, je dirai ce est un vens. (Brunetto Latini, Trésor.)

### 1315. IGNAVIA, PERECHE.

Pereche, paresse.

Voir le numéro précédent.

### 1316. IGNESCERE, ARDOIR.

Ardoir, s'allumer, s'enflammer, s'embrâser, être en feu, brûler (neut.)

### 4347. IGNOMINIA, HONTES.

Hontes, honte, ignominie, infâmie.

Ignominia dicitur infamia... Sicut dicit Isid. in ethym. V. octo genera penarum in legibus contineri Tullius scribit. dampnum. vincula. verbera. talionem. ignominiam. exillium. servitutem et mortem. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1318. IGNOMINIOSUS, VIEUS.

Vieus, vil, abject, honteux, hideux.

## 1319. IGNOSCERE, PARDONNER.

Pardonner, excuser, fermer les yeux sur une faute, ne pas vouloir en connaître.

# 1320. IGNOBILITER, VILAINEMENT.

Vilainement, vilainement, d'une manière vile, abjecte, méprisable; ignoblement.

### 1321. ILLECEBRA, ENLACEMENS.

Enlacemens, enlacement, enchaînement, charme, attrait, séduction.

Illecebra illicita dicitur. delectatio prava. et dicitur ab illicio. cis. xi. cere. citum. quod est illaqueare, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 1322. ILLICERE, ATRAIRE.

Atraire, attraire, attirer, entourer de lacs, allécher.

Illicere est illaqueare et in fraudem ducere. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1323. ILLEX, CAISNES.

Caisnes, chaîne, lien, lacs, lacet, appeau, piége, amorce, séduction.

Dans nos contrées, chaîne (catena) se prononce kaine; enchaîné, inkainé.

Feu M. Guilmot rapporte, dans le supplément au Glossaire de Roquefort, un article d'un compte de la table des pauvres, de 1344:

4 sols 6 deniers a Jehan Pilate, fil de demisiele Pieronne Le Seiliere, pour le rente de le mason dou puis a le kaine (la maison du puits à la chaîne).

### 1324. ILLICITUM, QUI NE LOIST.

Qui ne loist, qui n'est pas permis, qui n'est pas loyal, licite, louable, légitime, suivant la loi.

Licere, Gall., loir. (V. Glossaire Ducange, au mot licere.)

## 4325. ILLICITE, CONTRELICENSE.

Contrelicense, contre licence, illicitement, contre ce qui est licite, permis.

## 4326. ILLIBATUS, ENTIERS.

Entiers, entier, qui est dans son intégrité, non entamé; complet.

# 1327. ILLICO, TOST.

Tost, tôt, promptement, sur-le-champ, tout de suite.

Va tot est une locution employée dans nos contrées pour signifier va vîte, va promptement. On dit aussi, selon la même signification, éto ou ito. I, ito, est l'impératif du verbe latin ire.

# 4328. ILLITUS, NIENT PLACIES.

Nient placies, n'étant pas apaisé, non adouci, non calmé (placies serait le placatus des Latins)? ou, plus vraisemblablement, n'étant pas placé, qui n'est pas placé? (Illitus, non litus).

Litus, lidus, ledus adscriptitius servus glebæ. — Glossæ interlineares legis salicæ: litus fiscalinus, vel sanctuarius, id est qui in publicis, privatis aut ecclesiarum fiscis seu prædiis degit.

Liti non erant integra libertate donati, sed dominis sive patronis suis incolendum aliquid prædium suscipiebant, et stato eis tributo persoluto immunes a multis aliis servitutis oneribus vivebant. (V. Glossaire Ducange, au mot litus.)

Ascriptii (seu liti) dicti coloni, agricolæ, villani, qui aliunde orti in aliorum dominorum villas et prædia pergunt, ibique eorumdem licentia sedes suas figunt, et sub annui census et in album scribuntur; ita ut perinde et ii distrahi et transferri queant una cum suis prædiis, quæ excolunt. Unde et pro servis glebæ habentur, etc. (Id., ibid.)

Nient, espèce d'apocope de non étant, n'étant pas, est fréquemment employé par les écrivains anciens, notamment par Froissart et par l'auteur du vocabulaire dont nous nous occupons; nous verrons impudens traduit par nient honteus, impudicus par nient castes, immutabilis par nient muaules, etc., etc.

On a en français le mot néant, pris adverbialement, qui signifie nullement, réduire à néant, anéantir.

### 4329. ILLIDERE, HURTER.

Hurter, heurter, frapper contre, lancer contre, briser. Dans nos contrées, on prononce hurter.

## 4330. ILLUSTRARE, ENLUMINIER.

Enluminier, enluminer, illuminer, éclairer, mettre en lumière, rendre clair, donner de l'éclat.

Illustris dicitur ab illustro illustras quod est illuminare. circumdare. purgare. piare. circuire. luminare. serenare, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1331. IMAGINARE, YMAGINER.

Ymaginer, imaginer, s'imaginer, se figurer, supposer.

1332. IMBERBIS, SANS BARBE.

Sans barbe, sans barbe, imberbe.

4333. IMBECILLIS, FOIULES.

Foiules, faible, débile.

Imbecillis dicitur debilis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.

4334. IMBECILLITAS, FOIULECE.

Foiulece, faiblesse, débilité.

### 1335. IMBUERE, MOILLIER.

Moillier, mouiller, imbiber, imprégner, emboire.

1336. IMMENSIS, SANS MESURE.

Sans mesure, sans mesure, immense.

4337. IMMITTERE, ENVOIER.

Envoier, envoyer vers ou contre, pousser, lancer, jeter.

Dans nos contrées, on dit jeter en voie ou ruer en voie, pour rejeter, rebuter quelque chose, le jeter dans la rue.

1338. IMMITIO, ENVOIEMENS.

Envoiemens, action d'envoyer.

1339. IMMOBILITER, FERMEMENT.

Fermement, fermement, d'une manière immuable, stable.

4340. IMMODESTUS, DESTEMPRES.

Destempres, intempérant, immodeste, indiscret, immodéré, qui n'a pas de modération (est modus in rebus).

Modestus dicitur temperatus et discretus. et dicitur a modus. quidem est terminus. mensura. finis. vel maneries. vel conditio. vel temperamentum.... Item moderor. moderaris. sec. Papiam significat cohibere. abstinere. refrenare. temperare. gubernare, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Destempres (détempéré), tempérament, tempèrer, temprer, tremper, sont des exemples curieux de transpositions de lettres, en particulier de la lettre r, et des déviations que le sens des mots a pu éprouver. Ainsi, tempérer, du latin temperare, qui signifie proprement mélanger, préparer, combiner, accorder, s'est écrit temprer et aussi tremper. Les trouvères et troubadours, qui parlent de tremper leur harpe, n'entendent pas certainement la tremper, selon le sens de la mouiller; c'est l'accorder, la préparer, en modifiant la tension des cordes pour les mettre en rapport harmonique. On accorde les pianos par tempérament.

Au moyen du tempérament, le ré dièze et le mi bémol sont rendus par une seule corde. (Dictionn. de l'Académie.)

Est-ce qu'on ne dit pas encore très légitimement tremper son vin? Cela ne signifie pas mouiller son vin, mais le tempérer, le modi-

fier en le mêlant à l'eau; ce que le bon Amyot exprime si élégamment en disant qu'il convient de tempérer les ardeurs de Bacchus par le commerce des nymphes.

Au XIVe siècle, Froissart écrivait :

Ils trouvèrent peu de bonnes eaux et de fraîches pour temprer leur vin. (Chron.)

Voir Lettres sur le Patois, \*20.

4344. IMMODICUS, GRANS.

Grans, grand, qui n'est pas modique.

1342. IMMODERATUS, DESMESURABLES.

Desmesurables, sans mesure, sans borne, infini, qui n'est pas mesurable.

4343. IMMUNDUS, ors.

Ors, ord, sale, impur, immonde, négligé, malpropre.

Froissart écrit ord, orde et ors:

La terre étoit froide et orde.—Et leur remontra comment les Espagnols sont ors et pouilleux.—Par si ord temps si froid et si pluvieux. (Chron.)

4344. IMPEDIRE, ENCOMBRER.

*Encambrer*, encombrer, embarrasser, mettre empêchement, des encombres; obstruer, entraver.

4345. IMPERIUM, conmandemens.

Conmandemens, commandement, autorité, pouvoir, empire, ordre donné.

1346. IMPERATRIX, EMPERRIS.

Emperris, impératrice; la Vierge mère de Dieu.

Imperatrix summa nuncupatur virgo Dei genitrix in charta Giffredi, archiepisc. Vesont. an. 945, inter probat. ult. hist. Trenorch., p. 113. — Empereris pro imperatrice in litt. ann. 1248, inter probat. hist. Villehard., p. 6. (Glossaire Bucange.)

4347. IMPENDERE, DOUNER.

Douner, donner, vouer à, attacher à, dépenser, débourser, payer. Vitam impendere vero. Impendo. dis. di. dere. pensum. idem est quod tribuere. exsolvere. reddere. tribuere. sustinere, etc. — Impendium et hec impensa ambo ponuntur pro expensa et dicuntur ab impendo. dis. pependi, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1348. IMPERTIRI, EMPRENDRE.

Emprendre, entreprendre, se charger de, prendre sur soi.

Or dit donc en la personne de Seinte Eglise, cui pechiez il les prend sur lui et dit quils sunt sien, ne mie parce quil les a fez, mes parce qu'il les a empris à effacier par sa passion, etc. (Comment. sur le Sautier, ps. 31, v. 1.)

C'est à dire :

Or donc, en la personne de la Sainte-Eglise, il dit que ces péchés il les prend sur lui et dit qu'ils sont siens, non pas parce qu'il les a faits, mais parce qu'il a *entrepris* de les effacer par sa passion.

Barbazan fait dériver emprendre d'imprimere; pourquoi pas plutôt d'imprehendere, et plus directement encore d'imprendere, syncope d'imprehendere (in ou inter, et prendere?).

### 4349. IMPERITUS, NIENT SAGES.

Nient sages, n'étant pas sage, inexpérimenté, ignorant, maladroit.

Pour le mot sage, voir les n° 111, 219 et 1365.

Dans nos contrées, d'un maladroit, d'une personne inexpérimentée, on dit que c'est un hallebran (jeune canard), dans le même sens qu'en français on dit un niais (jeune oiseau encore au nid), ou un béjaune, qui a encore le bec jaune comme les oisillons; maintenant, selon la même acception, on dit blanc-bec.

### 4350. IMPERITIA, FOLIE.

Folie, folie, impéritie, maladresse, manque d'expérience, déraison, sottise.

On distinguait autrefois deux sortes de folie: l'une, qui ne faisait tort qu'à celui qui en était entaché; on sait qu'une folle enchère, par exemple, est une enchère faite témérairement et à laquelle l'enchérisseur n'a pas prévu qu'il pourrait satisfaire; l'autre, la folie desloial, était un crime qui faisait tort au prochain.

Et tout ainsine qui apeleroit une fame pusain ou laronesse ou d'aucun autre folie desloial. s'ele s'en plaignoit. si l'en feroit l'endroit. sy comme avons dit cy-dessus. (Les établissements de Saint-Louis, liv. I, chap. 146.)

### 4354. IMPETUS, volentes.

Volentes, volonté, élan, gré, fougue, vif désir, emportement.

Douce mere, dist notre sire, Je ne vous veuil mie desdire, Que je vo volentes ne face.

(Fabl. de la court de Paradis, v. 566.)

Dans nos contrées, on dit volenté pour volonté.

### 1352. IMPETIGO, TENCE.

Tence, cange, gale, lèpre, dartre, teigne, éruption à la peau.

Impetigo, cange, in glossar. lat.-gall., vide forma, forma caseus, vide formaticum.

Formaticum, formaticus, caseus. Sic vulgo formage vel fromage appellant, quod in forma infarciatur et struatur, etc. (Glossaire Ducange.)

Il y a une sorte de dartre, d'éruption, de teigne, que les nosologistes, à cause de son aspect, comparent à la pelure de fromage; les anciens la désignaient sous le nom de cange ou de tence, ainsi que l'écrit notre auteur, et le vulgaire l'appelait formage, fourmage ou fromage.

### 4353. IMPINGERE, HURTER.

Hurter, heurter, frapper contre, pousser, jeter sur ou contre, imposer une chose, forcer à, repousser.

Impengo. gis. pegi. impingere. impactum. invenitur pro offendere vel cespitare et secundum hoc est neutrum, etc. Invenitur etiam pro impellere vel repellere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Impingere, lex salica, tit. 33, § 1: si quis Baroni viam obstaverit aut eum impinxerit, etc.—In puteum aut pelagus impingere. Tit. 43, § 10: impingere in aquam, impingere alium ut cadat, etc.

Hinc nostris empaigner, empaindre ou empeindre, pro impellere, ferire, vulgo frapper, heurter, pousser.—Vita S. Ludovici, édit. reg., p. 307: cele nef empeint et hurta en une dure gravele.

Litt. remiss. an. 1369, in reg. 100, carthoph. reg., chap. 555: icelle femme prist une petite espée, laquelle elle mist au devant de son mari qui estoit tout au levé pour la batre, et n'avoit point de clarté, et de ladite espée eust empaigné tellement son dit mari que il chey mort.— Aliæ ann. 1377, in reg. III, ch. 107: icelui curé empaint et bouta le dit Symonet vilainement, si que il le fit cheoir sur un sauger.— Rursum aliæ ann. 1395: icelui varlet charretier prist une charrette laquelle il empaint et hurta deux fois contre l'uis, tellement quil le rompit.—Empaindre, vero implicare vero embarras-

ser, entortiller, sonat in aliis litt. ann. 1995 : toutes voies pour la force du cop et de ce que la pique estoit empainte ou fichée ès robes dudit exposant, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot impingere.)

Il me semble résulter de ce qui précède que notre verbe empoigner est l'empaigner des anciens, dont l'acception a été altérée ou détournée. (Voir, à ce propos, les Lettres sur le Patois, \* 40.)

## 1354. IMPINGNARE (impegnare?), ENWAGIER.

Enwagier, engager, donner en gage.

Impegnare, impignorare, pignori dare. (Glossaire Ducange.)

### 1355. IMPLUERE, ENSPLUYOIR.

Enspluvoir (empleuvoir), pleuvoir dedans ou intérieurement.

### 1356. IMPORTUNUS, ENGREES.

Engrees, d'un abord désagréable, qu'on ne peut aborder, qui n'est pas à gré, rogue, peu favorable, disgracieux, contraire, ennemi, chagrin, difficile, gênant, importun.

Importunus. na. num. dicitur protervus. infestus. inquietus. qui non habeat portum. id est quietem scilicet quo in naufragium feratur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Et se il est si engrees que pour damages ke il ait, ne veut avant venir. (Cons. de Pier. de Font., chap. 21.)

Et sachiez que quatre ans après, Revint un vent grants et engrés, Qui esrachierent les noiers, Et depicierent les clochiers.

> (Chron. de France pour l'année 1284, dans Lebœuf, t. 1°, dissertat., p. Cl.)

Voir Lettres sur le Patois, \*27.

## 4357. IMPORTUNITAS, ENGREESSETES.

Engreessetes, abord désagréable, disposition défavorable, position désavantageuse, humeur difficile, rigueurs, importunité.

Importunus. unde importunitas. id est infestatio. inquietudo. (Gloss.étym. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro précédent.

## 4358. IMPOSTOR, cachous.

Cachous, cachotier, trompeur, faux, qui cache ses actions sous des dehors trompeurs, faussaire, imposteur (Tartufe?)

....Unde hic impostor id est deceptor, et hec impostura id est deceptio, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Impostor, vide imposturare.

Imposturare, decipere, fallere, user d'imposture, etc. Anonimus de ortographia: imponere pro fraudem facere aliquando dicitur; inde impostura vocatur, cum argentum vel aurum viliori metallo adulteratur; et qui aliquid fraudis facit aut simulationis, imposter solet appellari, etc. (Gloss. Ducange.)

De cacou ou cachou provient cagot, qu'on a détourné de son acception primitive :

Cagoti non fuerunt monachi, anachoristæ aut leprosi, ut quidem opinati sunt, sed genus quoddam hominum cæteris odiosum, etc.— Vasconibus cagots non nullis capoti...—Simile genus hominum exstat in Britannia minori quos casosos appellant; linguâ patriæ, caqueus, cacous, coquins, etc. (Glossaire Ducange.)

La cagoule est une espèce de froc, de soutane ou de coule, avec un capuchon qui masque la figure et dont les pénitents se revêtaient.

Cacou est, en Basse-Bretagne, un terme injurieux.

On a en français les mots cachottier, cachotterie. Le Dictionnaire de l'Académie définit cachotterie: « Manière mystérieuse d'agir ou de parler, qu'on emploie pour cacher des choses peu importantes. »

Dans notre patois, on appelle cacoul celui qui met de l'importance et du mystère à des minuties, qui en fait des cas de conscience, celui qui fait mystère de tout et affecte des allures cagottes. C'est proprement un Tartufe au petit pied.

Dans certaines provinces de France, on appelle cachoumailles ce qu'à Douai nous appelons éparmailles, contraction d'épargnemailles, tirelire, boître ou coffret où l'on cache la monnaie, les mailles, que l'on veut épargner. (V. Rem. sur le Patois, § 403.)

1359. IMPRECARI, PRIER MAL.

Prier mal, souhaiter mal, faire des imprécations, maudire.

1360. IMPRECATIO, MALE PRIERE.

Male priere, mauvaises prières, souhaits en mal, malédiction, imprécation.

1361. IMPRETABILIS (impretiabilis?), sans pris.

Sans pris, sans prix, inappréciable.

Digitized by Google

Impretiabilis pretium omne superans. (Glossaire Ducange.) Rabelais emploie l'adjectif impréciable. (Prol., liv. I<sup>er</sup>.)

1362. IMPRIMERE, EMPRAINDRE.

Empraindre, empreindre, imprimer.

4363. IMPRESSIO, EMPRAINTE.

Emprainte, empreinte, impression, action d'empreindre, d'imprimer.

1364. IMPROBARE, DESPROVER.

Desprover, désapprouver, improuver.

1365. IMPRUDENS, MAL SAGES.

Mal sages, qui n'est pas sage, malavisé, imprudent. Voir, pour sages, les nº 111, 219, 1349.

1366. IMPUBES, SANS BARBE.

Sans barbe, sans barbe, imberbe, impubère.

4367. IMPUDENS, NIENT HONTEUS.

Nient honteus, qui n'a pas honte, sans pudeur, impudent.

4368. IMPUDENTER, NIENT HONTEUSEMENT.

Nient honteusement, non honteusement, sans honte, sans pudeur, impudemment.

4369, IMPUDICUS, NIENT CASTES.

Nient castes, non chaste, impudique.

1370. IMPUNITAS, NIENT QUITES.

Nient quites, non acquittement, impunité.

1371. IMPUGNARE, WERRIER.

Werrier, guerroyer, faire la guerre, combattre.

Froissart dit werier ou guerier pour guerroyer, faire la guerre. (V. Chroniques.)

Chez les anciens écrivains, les exemples sont nombreux de verbes employés substantivement; beaucoup de ces verbes sont restés exclusivement substantifs dans la langue française moderne : guer-

rier, plaisir, avenir, etc.; d'autres sont restés verbes et substantifs: boire, dormir, manger, coucher, etc.

Voir Lettres sur le Patois, \*51.

### 1372. IMPUTARE, sor mettre.

Sor mettre, mettre sur, porter en compte, mettre sur le compte de, imputer.

## 4373. INACCESSABILIS, KE ON NE PUET APROISMIER.

Ke on ne puet aproismier, qu'on ne peut approcher, approximer, inaccessible; ou qu'on ne peut faire approcher, qu'on ne peut faire paraître en justice.

Approximare, appropinquare; Gall., approcher... olim aproismier. (Glossaire Ducange.)

Pour que mes cors si fort puoit Que nus aproismier n'i osoit. (Vies des SS. Pères.)

La femelle de l'oliphant

Aproisme a l'herbe maintenant.

(Bestiaire.)

Aproismier a signifié aussi appeler, faire paraître en justice. — Aproiesmier (ad promere), promere, tirer de, faire sortir, faire paraître.

Et de ce se craint durement Que si ami ne l'aproimassent Et de ce fait l'ochoisonnassent. (Chatel de Couci, v. 8147.)

# 1374. INANIRE, WIEDIER.

Wiedier, vider, rendre vide.

Dans nos contrées, on dit encore widier pour vider.

# 4375. INAURIS, AORNEMENS AURIS.

Aornemens auris, ornement d'oreille, pendants d'oreilles.

Remarquez que notre auteur, pour spécifier la signification du mot *inauris*, le traduit par *aornemens*, ornement, auquel il ajoute le génitif latin *auris*, d'oreille ou de l'oreille.

Inauris était plus ordinairement employé au pluriel; inaures, dans Plaute et Pline, se trouve avec la signification de pendants, boucles d'oreilles. Dans le Dictionnaire de Bevil, il est indiqué comme signifiant amulettes.

Inaures dicuntur philateria idolorum, sicut dicit glosa super Genesim XXV. (Glossaire Ducange.)

#### 1376. INCESSUS, ALEURE.

Aleure, allure, démarche, port, train, action de marcher.

4377. INCESTUS, PECHIES.

Pechies, péché, souillure, inceste.

Briton, dans son Glossaire étymologique, ne parle du mot incestus que comme adjectif.

Incestus. ta. tum. dicitur quidem non castus. qui cum moniali vel cum consanguinea vel virgine cumcubit...—Isid. sic dicit: incestus propter illicitam commixtionem vocatus quidem incestus sicut qui virginem sacram vel affinitatis sue proximam stupravit. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 4378. INCENDIUM, ARSINS.

Arsins, brûlement, embrâsement, incendie.

## 4379. INCENTOR, ENCANTERES.

Encanteres (enchanteur), chantre, celui qui entonne, qui règle le chant; boutte-feu, celui qui anime et enflamme les autres; promoteur, auteur, inventeur.

1° Incentor, præcentor. Vita. S. Lietb., t. IV, p. 593, col. 1: dum ventum est ad id divini officii, ut ab incentore diceretur, accedite ad eum et illuminamini, etc.—2° Incentor, inventor, auctor: inter quos Ebo Remorum episcopus falsarum subjectionum incentor extiterat. (Annal. Bertini.)—Glossaire Ducange.

...Incentor est qui prava suggestione cor aliorum succendit et persuadendo inflammat. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro suivant.

## 4380. INCENTIVUM, ENCITEMENS.

Encitemens, incitement, incitation, stimulant, aiguillon, excitant.

1381. INCIDERE, TAILLER.

Tailler, tailler, inciser, entailler.

Incisio, idem quod tallia. (Glossaire Ducange.)

# 4382. INCINERARE, ENGENDRER.

Encendrer, réduire en cendres, incinérer.

Incinerare, in cineres redigere, Guillem. Brito, lib. 1, 2, 3, 4.—Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7684: incinerare, mettre en cendres. (Gloss. Ducange.)

#### 4383. INCIRCONSCRIPTUS, NON COMPRIS.

Non compris, non compris dans, non circonscrit, qui n'a pas de circonférence, qui n'a pas de bornes, infini.

Incircumscripte, non circumscripte, immensum; Gall., sans borne. Vide inattingibilis. (Glossaire Ducange.)

Un grand géomètre a dit après Saint-Augustin : « L'infini est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part.

### 4384. INCOMMUTABILIS, NIENT MUAULES.

Nient muaules, non muable, immuable, qui n'est pas sujet à changement.

Incommutabilis Dei gratia.

Incommutabiliter, sine commutatione; Gall., immuablement. (Glossaire Ducange.)

4385. INQUILINUS, QUI REMANET IN REGIONE IN QUA NON PUIT NATUS. Q. ADVENA.

Celui qui habite un pays dans lequel il n'est pas né, un étranger. Tertulien (de Resurrectione carnis, cap. 3) dit:

Anima inquilina est carnis.

Voir nº 1466, inquilinus, sierians.

1386. INCONSTANTIA, MUABLETES.

Muabletes, muabilité, inconstance, instabilité, mobilité.

1387. INCONTINENS, LUXURIOSUS.

1388. INCONTINENTIA, LUXURE.

Luxure, luxure, incontinence.

1389. INCONSEQUENS, NIENT SUIANS.

Nient suians, non suivant, qui ne suit pas, non conséquent, qui ne s'accorde pas avec, qui ne se lie pas à.

1390. INCORRUPTELA, INCORRUTIONS.

Incorrutions, incorruptibilité.

#### 1391. INCRASSARE, ENCRASSIER.

Encrassier, engraisser, faire devenir gras; engraisser, devenir gras, épaissir.

Incrastiare, incrassare, impinguere, ex Gall., engraisser. Porcos autem, aucas et pullos quos de suo molino incrastiare debet, de suo nutrint. (Statuta antiq. abbatiæ Corbiensis.)—Glossaire Ducange.

Dans nos contrées, engraisser, soit actif, soit neutre, se dit incrachier.

#### - 1392. INCRAPULARI, TROP MANGIER.

Trop mangier, trop manger.

Incrapulari, trop mangier, Gloss. lat.-gall., anno 1352, ex cod. reg. 4120. (Glossaire Ducange.)

Remarquez que le Glossaire latin-français que cite Ducange est de l'année 1352, et que l'article cité est identique à celui de notre manuscrit.

## 1393. INCREBRESCERE, ESPESSIER.

Espessier, épaissir, s'épaissir, s'accroître, abonder; devenir dru, épais, pressé, dense.

Je ferai par enchantement l'air si espes. (Froissart, Chron.)

Et chil dedens se défendirent moult asprement, si jettoient pierres et traioient quarriaus moult *espessement*, et moult blechoient les nostres. (Villehardouin.)

# 4394. INCREMENTUM, croissemens.

Croissemens, accroissement, augmentation, développement, avancement.

4395. INCURIA, NEGLIGENSE.

Negligense, négligence, incurie.

1396. INCURSUS, ASSAUS.

Assaus, assaut, attaque, heurt, choc, rencontre.

1397. INCUBUS, MARE.

Mare, cauchemar, espèce de démon, de monstre; incube.

...Incubus, est passio in qua dormientes suffocari et a dæmonibus opprimi videntur. (Mss. ad Alexandrum Iotrophistam).—V. Glossaire Ducange.

Incuba, surgeseur. Incubi vel incubanes, une manière de diables qui solent gesir aux femes. (Gloss. lat.-gall. Sangerm., Ms.)—V. Ducange, ibid.

### 4398. INDAGARE, ENQUERRE.

Enquerre, enquérir, s'enquérir, chercher avec soin, quêter, suivre à la piste.

## 1399. INDECORUS, LAIS.

Lais, laid, désagréable, méséant, inconvenant.

## 1400: INDICTUM, commans.

Commans, commandement, ordre, avertissement, recommandation, prescription, indiction, convocation, édit.

Indico. indicis. dicitur precipere vel annunciare. est precipue sacerdotum qui annuntiant festa et jejunia. sicut edicere est regum et imperatorum. Presulis indictum dic edictum fore regum. et ab indico dicitur indictus. ta. tum. item preceptum vel annuntiatum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Ce passage de W. Briton est cité textuellement par Ducange, au mot indictum.)

## 1401. INDICEM, COMMANDER.

Commander, ce qui est commandé ou ordonné, prescrit.

L'infinitif commander est ici comme substantif adverbial, de même que boire, dormir, guerrier, souvenir, etc.

# 1402. INDICIBILIS, NON DICENS.

Non dicens, indicible, ne devant ou ne pouvant être dit, inessable.

Indicibilis ut indicendus; Gall., indicible. Indicendus, qui dici non potest, ineffabilis. (Glossaire Ducange.)

# 4403. INDIFFERENS, SAMBLANS.

Samblans, semblable, ressemblant, non différent, indifférent, sans préférence.

# 1404. INDIGERE, Avoir besoing.

Avoir besoing, avoir besoin, être indigent, manquer de, être dépourvu.

# 1405. INDIGENA, PAISANS.

Paisans, paysan, qui est né dans le pays, habitant du pays, indigène.

.....Ardent la terre et arriere et avant A grant dolor i sunt li paisant.

(Aubri, v. 28.)

1406. INDIGESTUS, SANS DIGESTION.

Sans digestion, sans digestion, non digéré, confus, sans ordre.

Rudis indigestaque moles.

(Ov.)

## 4407. INDIGERIES, TROP MENGIERS.

Trop mengiers, le trop manger, le résidu de la digestion, le superflu du boire ou du manger, selon le sens que lui donne Sganarelle (le Médecin malgré lui), à qui Molière fait dire:

Je viens d'expulser le superflu de la boisson.

On lit dans Ducange:

Indigeriæ naturæ necessaria. Guidonis disciplina Farfonsis, lib. I, cap. 9: Surgant omnes e lecticis, et provideant indigeriis suis, et conveniant, et lavent manus et facies. Lib. 2, cap. 1: Ex alia namque parte ordinati sunt lectuli XXX, ubi Comitessæ et aliæ honestæ mulieres pausent cum laterinis XXX, ubi solæ ipsæ suas indigerias procurent. (V. Glossaire Ducange, au mot indigeriæ.)

## 4408. INDISSOLUBILIS, NON DELOIANS.

Non deloians, non déliable, qu'on ne peut ou qu'on ne doit délier. indissoluble.

Dans nos contrées, lien, lier, délier se disent loïen, loïer, déloïer.

# 1409. INDOLIS, SIMPLECE:

Simplece, simplesse, naturel, ingénuité, naïveté, âge de l'inno-cence.

Indolis vel indoles, adolescens puer, etc.

Indoles.quidem sine dolo dicitur etas juvenalis. ingenium. origo, etc. Indoles proprie est imago quedam future virtutis sicut apparet in multis pueris, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4440. INDUSTRIUS, SACHANS.

Sachans, industrieux, adroit, expérimenté, expéditif, prudent, vigilant, habile, laborieux, actif, qui est de ressource.

Industrius secundum Papiam dicitur studiosus. agilis. vegetus. vigilans. efficax. destinatus. perseverans. indeclinatus. impiger. strenuus. audens. experiens. cogitans, ardens, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1411. INDUSTRIA, SAVOIRS.

Savoirs, savoir, savoir-faire, habileté, capacité, aptitude, industrie, adresse.

Industria sicut ait Papias est assiduitas. studium. cura. capedo. cupiditas. ardor. aviditas. labor. perseverantia. pertinatia. doctrina. solertia, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1412. INDUCIARE, RESPITER.

Respiter, prendre ou donner répit, faire trève, faire relâche, prendre ou accorder délai, repos; suspendre une opération, une poursuite; différer, épargner.

Induciare, J. de Janua, differre per inducias vel inducias facere et constituere. Sæpius occurrit apud scriptores inferioris ævi pro moras nectere, pro crastinare, differre, etc. (Glossaire Ducange.)

Respiter ou répiter signifiait prendre ou donner du répit, surseoir, épargner. Ce verbe n'existe plus en français; on ne trouve plus dans les dictionnaires modernes que le substantif répit. — Ainsi que nous venons de le voir, respiter répond au verbe latin induciare.

Froissart emploie respiter dans le sens d'épargner, et comme verbe neutre, d'échapper.

Et respita la ville d'ardoir et de piller. — Ni oncques il n'en respita homme. (Chroniques.)

# 1413. INEDIA, MESAISE.

Mesaise, mésaise, manque d'aisance, pauvreté, misère, disette.

Inedia dicitur paupertas que est in ede in re familiari. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

Le mot mésaise est peut-être regrettable; notre mot malaise n'a pas précisément le même sens, quoiqu'il soit de même origine.

# 1414. INEFFABILIS, CON NE PUET DIRE.

Con ne puet dire, qu'on ne peut dire, qu'on ne peut exprimer, inessable.

# 1415. INEPTUS, DESCONVENABLES.

Desconvenables, qui ne convient pas à, qui n'est pas propre à, inapte, inepte.

Ineptus. inaptus. dicitur apto contrarius. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

## 1416. IMPUGNABILIS, CON NE PUET VAINTRE.

Con ne puet vaintre, qu'on ne peut vaincre, inattaquable, irréfragable.

#### 1417. INEXPIABILIS, CON NE PUET PURGIER.

Con ne puet purgier, qu'on ne peut purger, qu'on ne peut expier, inexpiable, impardonnable.

## 1418. INFAMARE, DEFAMER.

Defamer, diffamer, ôter la réputation, perdre de réputation.

## 1419. INFAMIS, DE MALE FAME.

De male fame, de mauvaise renommée, infâme.

### 4420. INFANDUS, NIENT DISANS.

Nient disans, qui n'est pas à dire, dont on ne doit ou dont on ne veut ou ne peut pas parler; indicible.

Infandum, regina, jubes renovare dolorem. (Virg.)

## 1421. INFANTILIS, ENFANTIUS.

Enfantius, enfantin, puéril, qui appartient en propre à l'enfance.

Infantialis ad infantiam pertinens, puerilis, etc. — Infantilitas, infantia. Gloss. lat.-gall, ex cod. reg. 7684: infantilitas, enfanteté; infantiliter, enfantivement; infantilis, enfanture chose. (Glossaire Ducange.)

# 1422. INFATUARE, ASSOTER.

Assoter, rendre sot, insensé, fou, déraisonnable; infatuer, enticher.

Infatuatus. hebes. stultus. rebus. suis male consulens, etc., etc. — Infatuatus. fatuus. sopore carens, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Il etoit tout assoté sur messire Hue-le-Dépensier. (Froissart, Chron.)

# 1423. INFAVORABILIS, SINE GRATIA.

# 4424. INFASTUS, MALEUREUS.

Maleureus, malheureux, qui a du malheur, infortuné, qui n'est pas favorisé du sort.

Infaustus. infelix. cui fortuna non favet. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Nous avons vu, nº 4084, que nos anciens avaient, en opposition au mot maleureus, le mot bonseureus, répondant au mot latin faustus.

#### 1425. INFESTUS, molestes.

Molestes (molesté), vexation, ce qui moleste, qui vexe, qui fait injure ou tort, ce qui est ennemi, contraire, hostile, fâcheux, néfaste.

Infestus est pris ici substantivement et est traduit par molestes, qu'on retrouve chez les anciens écrivains avec la signification de tort, grief, dommage, ennui, chagrin, incommodité, inquiétude, etc.

Povreté sied a l'autre chief Plaine de honte et de meschief Qui trop souffre au cœur grant molestes.

(Roman de la Rose.)

Froissart emploie molestes dans le sens d'injure, dommage.

Et se doutoient qu'il en sit aucuns griefs et molestes a son pays. (Chron.)

### 1426. INFESTARE, MOLESTER.

Molester, molester, offenser, attaquer, injurier, harceler, faire de la peine, incommoder, chagriner, tourmenter.

Infestare, offendere, invadere (Papias: infestari, objurgare, altercari, insectari).—Glossaire Ducange.

## 4427. IMFERUS, INFERNUS.

# 1428. INFICIARI, DENOIER.

Denoier, dénier, nier ce qui est vrai, refuser une chose promise, désavouer.

Inficior. aris. negare quod verum est. contra fidem dicere. vel rem factam negare. proprie autem inficiari est rem debitam negare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1429. INFIDELITAS, MESCREANCE.

Mescreance, mécréance, manque de foi religieuse, condition des païens, des hérétiques.

Infideles qui fidem Christo non habent. (Glossaire Ducange.)

#### 4430. INFIDUS, DESLOIAUS.

Desloiaus, déloyal, sans foi ni loi, contraire aux lois, qui ne les suit pas; à qui l'on ne peut se fier; traître, infidèle, perfide.

1431. INFIRMARE, AFFOIBLIR.

Affoiblir, affaiblir, infirmer.

4432. INFLATIO, ENFLURE.

Enflure, enflure, action d'enfler, de souffler dedans.

1433. INFLATUS, ENFLES.

Enfles, enflé.

1434. INFODERE, ENSFOUR.

Ensfouir, enfouir.

4435. INFORMITAS, LAIDURE.

Laidure, laideur, absence de forme, état de ce qui est informe.

4436. INFORMATIO, escoustemens.

Escoustemens, écoutement, écoute, action d'être aux écoutes pour s'informer, information.

Escoutement est indiqué par Ducange comme adverbe et signifiant intelligiblement, de façon à être entendu. (Voir Glossaire, au mot audibilis.)

1437. INFORTUNIUM, MALE AVANTURE.

Male avanture, malaventure, mésaventure, mauvaise fortune, malheur, infortune.

4438. INFORTUNATUS, MALEURES.

Maleures (malheure), qui a du malheur, infortuné.

1439. INFIMUS, TRES BAS.

Tres bas, très bas, infime.

1440. INFRENUS, DEFFRENES.

Deffrenes (défréné), sans frein, qui n'a pas ou n'a plus de frein.

### 1441. INFULA, MITTRE.

Mittre, mître, coiffure des évêques.

### 1442. INFUSORIUM, DONT ON ENFEUT.

Dont on enfeut, dont on infuse, dont on se sert pour infuser, pour verser d'un vase dans un autre, entonnoir; vase qui sert à verser; burettes.

Infusorium, Will. Brito, in vocabul. Ms., infusoria dicebantur vasa quibus oleum lucernis infundebatur; breviloq., infusorium, vas in quo ést oleum, quod ponitur in lucernis, item infusorium dicitur, per quod projicitur ablutio calicis, etc., etc. (V. Glossaire Ducange, qui cite Briton.)

## 1443. INGLORIUS, SANS GLORE.

Sans glore, sans gloire.

### 1444. INGLUVIES, GLOUTENIE.

Gloutenie, gloutonnerie, gourmandise, voracité. Voir n° 537, crapula, gloutenie, et 4262, gulosus, glous.

# 4445. INGRATIUS, DESPLAISANS.

Desplaisans, déplaisant, disgracieux, fâcheux; fâché, triste, qui agit ou qui est fait à regret, à contre-cœur, d'une façon désagréable; ce qui est déplaisant; déplaisamment.

Je n'ai pas trouvé ingratius (qu'il ne faut pas confondre avec ingratus) dans les dictionnaires ni dans le Glossaire de Ducange. Je crois que dans notre Vocabulaire, ingratius est comme adverbe comparatif (ingrate, ingratius). Souvent les écrivains latins ont employé le comparatif pour exprimer fort, beaucoup, très, en grande quantité.

Se vous aviez mal ou ennuy, j'en serois moult desplaisant. (Galien restoré, Fierabras, p. 165.)

# 1446. INGRATITUDO, DESPLAISANCE.

Desplaisance, déplaisance, désagrément, manque de grâces, chagrin, contrariété.

# 4447. INGRUERE, TREBUCIER.

Trebucier, trébucher, fondre dessus, attaquer, jeter, précipiter

contre; bucher, frapper à coups redoublés; renverser, détruire, ruiner.

Ingruo. maturare. imminere. instare. impendere. — Papias sic exponit. Ingruit. imminet. irruit. invadit. ingravescit, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Si bellum ingruit (Pline), si la guerre vient à éclater. — Ingruentia tela (Flor.), une grêle de traits. — Gentibus ingruunt morbi (Pline), les maladies fondent sur les peuples, etc. (Voir Dictionnaire de Quicherat.)

Ingruentia, irruptio, impetus: copia ingruens.—Totam belli ingruentiam excepturus, id est totum prælii impetum. (Glossaire Ducange.)

Trebucier doit s'entendre ici comme fondre dessus, frapper à coups redoublés. Il est formé de la particule fréquentative tre et de bucier, frapper, que dans nos contrées on prononce buquer, en français bucher. En français aussi, trébucher signifie faire un faux pas, broncher, tomber. (V. Dictionnaire de l'Académie.)

### 4448. INGURGITARE, ENGORGIER.

Engorgier, engorger, ingurgiter, engouffrer, plonger dans, remplir jusqu'à la gorge.

## 1449. INIBERE, DEFFENDRE.

Deffendre, désendre, empêcher de, s'opposer à, arrêter, retenir.

# 4450. INIBITIO, DEFFENSE.

Deffense, défense, action d'empêcher; mettre opposition.

# 1451. INICERE, ENS GIETER.

Ens gieter, jeter dans ou sur, se précipiter sur, se saisir de.

Inicere, acoler, vel ens geter, vel asporter, Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Gloss. Ducange.)

# 1452. INIMICARI, HAIR.

Hair, haïr, devenir ennemi, être ennemi.

Inimicari, inimicus fieri. (Gloss. Ducange.)

4453. INIMICITIA, ANEMIETES.

Anemietes, inimitié.

# 4454. INJURIARI, FAIRE TORT.

Faire tort, faire tort, faire injustice.

Injuria dicitur injusticia. quidem sine jure vel contra jus. Unde injurior. aris. injuriam facere. Injuriosus. sa. sum. dicitur tortuosus non servans jus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 4455. INNITI, APOIER.

Apoier, appuyer; s'appuyer, prendre appui, être soutenu, se reposer sur, être étayé.

Innixus. a. um. dicitur ab innitor. inniteris. quod est valde contra niti. adherere vel apodiari. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Apoiez-vous ici de lez moi. (Froissart, Chron.)

#### 1456. INNOCUUS, NIENT NUISANS.

Nient nuisans, non nuisant, qui ne fait pas de mal, innocent, inoffensif.

### 1457. INNOXIUS, IDEM EST.

Innoxius. ia. ium. sine noxa vel delicto vel culpa. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1458. INNOTESCERE, APAROIR.

Aparoir, apparoir, être évident, venir à la connaissance, se montrer, se manifester, paraître.

Oncques meschess ne surent si grans comme ils apparent pour le présent.

—Ils ne leur apparoit aucun consort de nul coté. (Froissart, Chron.)

#### 1459. INNUERE, ACENER.

Acener, assigner, faire signe, indiquer.—Asséner?

. Ducange exprime des doutes sur la signification de ce mot innuere.

Innuosus an interdictus, prohibitus, quo ut quis utatur dominus innuere debet? (V. Glossaire Ducange, au mot innuosus.)

Froissart emploie assener ou assiner, soit dans le sens d'assigner, désigner, déterminer, fixer une résolution, soit dans le sens de porter, appliquer juste des coups, soit dans le sens d'assigner, désigner, déterminer, fixer une résolution:

Autant de beaux coups rués et aussi bien assénés que je sis oncques en toute ma vie.—Ils assenerent de prendre le chastel. (Chron.)

Le substantif assène, assènement, signifiait assignation, hypothèque. (V. le Glossaire Ducange, aux mots assenamentum, assenatio.)

### 4460. INNUBA, INNUPTA, NIENT MARIBE.

Nient mariee, non mariée.

## 1461. INNOTESCERE, ACOUSTUMER.

Acoustumer, établir en coutume; faire connaître, annoncer, notisser.

## 1462. INOPIA, BESOIGNE.

Besoigne, besoin, manque, disette, privation.

Besoigne en devenant besogne a changé d'acception; mais besoigneux, qu'on écrit maintenant besogneux, a gardé sa signification, « qui est dans le besoin, dans la gêne ». (Dict. de l'Acad.)

## 1463. INOPINUS, NIENT QUIDIES.

Nient quidies, à qui ou à quoi on ne s'attendait pas, qui est pris ou qui prend au dépourvu, imprévu, inattendu, inopiné.

#### 1464. INOPINATUS, IDEM.

# 1465. INQUIETUDO, destorbemens.

Destorbemens, trouble, agitation, inquiétude.

# 1466. INQUILINUS, SIERIANS.

Sierians, séjournant, locataire, habitant, demeurant.

Voir nº 1385, inquilinus, qui remanet in regione in que non fuit natus, advena.

# 1467. INSANIRE, FORSENER.

Forsener, être hors de sens, insensé, fou, furieux; extravaguer. V. nº 612, debaccari, foursener.

# 1468. INSANE, DERVEEMENT.

Derveement, follement, d'une manière insensée, extravagante; impertinemment.

Derver signifiait être insensé, extravagant, rêver, désirer. (Voir Glossaire Ducange, au mot deviare.)

Derverie signifiait extravagance, folie, délire, possession par l'esprit malin.

Les verges de frénésie et de derverie sont moult crueuses. — En tous lieus où on savoit corps saints ou corps de saintes qui eussent grace et merites par la vertu Dieu a guerir de frenesie ou de derverie, on y envoioit l'offrande du roy.—Or, regardez la grande derverie! (Froissart, Chron.)

## 1469. INSELLARE, ENSIELER.

Ensieler, enseller, seller un cheval ou une mule.

Insellare, ephippio seu sella equum vel mulam instruere, etc. — Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: insellare, enseller, etc. (V. Gloss. Ducange.)

### 1470. INSIDERE, ENS ASSIR.

Ens assir, asseoir, s'asseoir, être assis sur.

Dans nos contrées, on dit encore assir, s'assir, pour asseoir, s'asseoir.

#### 1471. INSILIRE, ENS SALIR.

Ens salir, saillir dans ou sur, sauter.

#### 1472. INSOLESCERE, DESACOUTUMER.

Desacoutumer, désaccoutumer, se séparer de la coutume, prendre un aspect ou des allures inaccoutumés, agir autrement que selon la coutume; être insolent ou insolite; tomber en désuétude.

Insolesco. scis. scere. Inchoatum est hujus verbi insoleo. insoles. insolitus sum. Insolere quidem est valde solere. aliter quam solitum sit se habere vel contra aliorum consuetudinem superbire. dementem esse vel fieri. Unde insolens superbus et fatuus et comparatur. unde insolenter. insolentius insolentissime. unde hec insolentia dicitur fatuitas vel superbia. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4473. INSOLENTIA, DESTORBIERS.

Destorbiers, trouble, dérangement, empêchement, ce qui est contre l'ordre ou la coutume; insolence; défaut ou perte d'habitude, désuétude.

Insolentia, desuetudo. — Insolentia armorum et defectus exercitii militaris. (Lettre du roi Jean, an. 1352.)

Froissart emploie le mot destourbiers dans le sens de troubles : Il avoit fait moult de dommages et de destourbiers. (Chron.)

# 1474. INSOLUBILIS, NIENT DESLOIAUS.

Nient desloiaus, non déliable, inséparable; insoluble, qu'on ne

peut désunir, qu'on ne peut dissoudre, indissoluble; qu'on ne peut racheter.

1475. INSOMNIS, SANS SOMMEL.

Sans sommel, sans sommeil.

1476. INSONARE, ENS SOUNER.

Ens souner, sonner en, résonner, rendre du son, faire du bruit, retentir.

Insonare, divulgari rumorem esse, etc. — Insonare, sonare, campanam pulsare, etc. (Gloss. Ducange.)

1477. INSOPITUS, NIENT ENDORMIS.

Nient endormis, non endormi, non apaisé, non calmé; non assoupi.

1478. INSPERATUS, DESESPERES.

Desesperes, qui était désespéré, sur qui ou sur quoi on ne comptait plus; inattendu, inespéré.

1479. INSPICERE, DESESGARDER.

Desesgarder (égarder), examiner, voir, vérisier, inspecter. Voir le numéro suivant.

1480. INSPECTOR, ESWARDERES.

Eswarderes (égardeur), égard, inspecteur.

V. Glossaire Ducange, aux mots eswardiator et guardatores.

Autrefois, inspecteur se disait eswardeur; à Douai, on qualifie encore du nom d'égards ceux dont l'office est d'inspecter les denrées qui se vendent aux marchés.

Il y avait à Malte un tribunal qui jugeait par commission les procès entre les chevaliers; ce tribunal se nommait égard.

1481. INSTIGARE, INCITER.

Inciter, inciter, instiguer, exciter, pousser à, provoquer.

1482. INSTIGATIO, INCITEMENS.

Incitemens, instigation, suggestion.

4483. INSTILLARE, DEGOUTER.

Degouter, dégoutter, tomber ou faire tomber goutte à goutte, verser goutte à goutte; instiller.

Digitized by Google

Quand il pleut sur le curé, il dégoutte sur le vicaire. (Dicton populaire.)

## 1484. INSTITOR, MARCHANS.

Marchans, marchand, facteur, commissionnaire, courtier.—Peutêtre marchant, qui marche, qui ne s'arrête pas (non stator)?

Dans notre vocabulaire, il y avait primitivement *institutor*, qu'on a corrigé en retranchant *tu*. Dans le *Glossaire étymologique* de W. Briton, on lit *institor*; cependant dans Ducange on lit:

Institutor, institor, quomodo forte legendum; Gall., facteur, commissionnaire, etc. (V. Glossaire Ducange.)

Autrefois, marchand se disait du vendeur et de l'acheteur. On a encore en français cette locution : être le bon ou le mauvais marchand d'une chose, d'une entreprise, pour signifier qu'on a fait un bon ou un mauvais marché, qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi dans un marché ou dans une entreprise.

Marchander, autrefois, signifiait commercer, acheter ou vendre, et marchander, que nous disons maintenant selon le sens de débattre le prix de ce qu'on achète, se disait bargaingner.

On ne peut pas barbaingner et achapter tout sur un jour. (Froissart, Chroniques.)

## 1485. INSUDARE, SUER.

Suer, suer sur, travailler, faire avec peine, exécuter un travail pénible.

1486. INSULSUS, NIENT SALES.

Nient sales, non salé, insipide.

1487. INSULTARE, ASSALIR.

Assalir, assaillir, attaquer, envahir, insulter.

1488. INSULTUS, ASSAUS.

Assaus, assaut, attaque, agression, insulte, invasion, émeute, tumulte.

Insultus, agressio, assultus, oppugnatio, quævis expeditio militaris.... Gall., prendre une ville d'assaut.—Pro injuria, ludibrio; Gall., insulte...—Insult vero, pro émeute, tumulte. — Autem est sese incitare, incendere, etc. (Gloss. Ducange.)

# 4489. INSUERE, ENKEUDRE.

Enkeudre, coudre en, enfermer dans... en cousant, coudre à, attacher; joindre en cousant.

. Dans nos contrées, coudre se dit keudre.

#### 1490. INTEGUMENTUM, SECRES.

Secres, secret, ce qui couvre les actions ou les choses secrètes; couvert, couverture, voile, manteau.

Dans ce sens, on dit en français vendre ou distribuer sous le manteau, agir sous couvert de, pour vendre ou agir en secret, en se cachant.

Secret est employé par Froissart avec la signification de confident. Il fut moult ami et secret à monseigneur Jean de Haynaut. (Chroniques.)

#### 1491. INTEMPESTUS, seris.

Seris, serein, calme, paisible, agréable, doux; propice; tempestif, sans tempête.

La mer qui etoit belle, coie et serie.—Le tems est bel et seri.—Il fesoit ce jour si coi et si seri que la mer etoit toute paisible. (Froissart, Chron.)

> Et saint Simonz li doux li pius, Qui tant fut biax en sa personne, Prist s'eschelete, si le sone; Puis leur a dit a voix serie, Bien puist venir la compaignie.

> > (La court de Paradis, v. 87.)

Sil lui repondit moult humblement que pour eulx deux se vouloit acquiter; alors a voix basse et serie moult doulcement en commença de chanter. (Roman de Gérard de Nevers.)

Selon toute apparence, notre auteur du Vocabulaire traduit intempestus comme formé de la préposition in, en, pour, et de l'adjectif tempestus, opportun, favorable. Dans le Glossaire étymologique de Briton, nous voyons intempestus considéré comme formé de la particule négative in et de tempestus, tempestif.

Intempestus. ta. tum. dicitur incongruans. inutilis. quidem sine tempore. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Ducange donne une interprétation analogue :

Intemperata pro intempesta: intempesta nox, intemperata noxia. (Glossaire Ducange.)

## 4492. INTEMPESTIVUS, FORS DE SAISON.

Fors de saison, hors de saison; intempestif. Ici l'in d'intempestivus est pris comme négatif. Voir le numéro précédent.

#### 4493. INTERSCAPEDO, ENTREPRESURE.

Entrepresure, intervalle, espace, interruption; corridor, galerie, promenoir.

Intercaptio, in Gloss. græc.-lat., intervallum, interceptio, ambulacrum, etc.; Germ., intercapedo. — Capedo, pro intercapedo, spatium, etc. (Gloss. Ducange.)

Entrepresure est indiqué par Ducange comme signifiant contravention. (V. Glossaire Ducange, aux mots interprendere et interpresura.)

#### 1494. INTERCIPERE, ENTREPRENDRE.

Entreprendre, entreprendre, prendre, attaquer, usurper, occuper.

Intercipere, aggredi, usurpare, occupare, vel contra pactum quidpiam agere; ex Gall., entreprendre. (Glossaire Ducange.)

1495. INTERCESSIO, PRIIERE.

Priiere, prière, intercession, entremise.

4496. INTERCUTANEUS, ENTRE CUIR ET CAR.

Entre cuir et car, entre cuir et chair, intercutané.

1497. INTERIRE, MORIR.

Morir, mourir, périr.

1498. INTERITUS, MORS.

Mors, mort, destruction, perte.

4499. INTEREST, IL APPARTIENT.

Il appartient, il appartient, il importe, il est dans l'intérêt de.

4500. INTERMINABILIS, SANS FIN.

Sans fin, sans fin; interminable.

4504. INTERNICIO, INTERFECTIO IDEM.

Le Glossaire étymologique de W. Briton écrit internecio, et non pas internicio.

Internecio. internecionis. dicitur mors sive necatio. — Quidem legunt et scribunt internectio. alii internicio. Ego non approbo. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Cette note indique surabondamment que notre Vocabulaire n'est pas de W. Briton.

#### 1502. INTERPOLATE, ENTREFAIT.

Entrefait, entrefait; en interpolant; d'une façon interrompue, non continue; entre temps; alternativement.

Interpolate, interrupte, non continue, alternatim, etc.— Interpolatim eadem notione bulla Innocentii VJ, ann. 1359: qui per unum annum continuum, vel interpolatim, etc. (Glossaire Ducange.)

#### 4503. INTERPRES, LATIMIERS.

Latimiers, latinier, interprête, traducteur, truchement.

In primitiva ecclesia scioli utriusque lingue de greco in latinum transferebant sermonem, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Latimiers est ici pour latinier, c'est à dire celui qui traduit en latin; cependant, latinier se disait de tout savant, interprête, truchement ou traducteur, sans acception spéciale de la langue latine.

Alexandre l'entend sans autre latinier,

Car de plusieurs langages s'estoit fait affaitier.

(Roman d'Alexandre.)

Latinier fu. Si sot parler roman,

Anglois, gallois, et breton et norman. (Rom.

(Rom. de Garin.)

Froissart emploie latinier dans le sens d'interprête.

Et furent bien examinés des latiniers du roi.—Par le moyen d'un latinier qui remontroit les paroles de l'un a l'autre. (Chroniques.)

## 1504. INTERSERERE, ENTREMESLER.

Entremesler, entremêler; insérer entre; intercaler.

# 1505. INTERVENTIO, PROHERE.

Proiiere, prière, intervention.

Remarquons que intercessio (nº 1495) a été traduit par prisere, et que interventio l'est par proisere.

4506. INTESTATUS, SANS TESTAMENT.

Sans testament, sans testament, intestat.

4507. INTESTINUS.

### 1508. INTIMARE, PAIRE ENTENDRE.

Faire entendre, faire entendre, déclarer, signifier, intimer.

1509. INTREMISCERE, TRAMBLER.

Trambler, trembler, frissonner.

4540. INTRICARE, ENTREVESCHIER.

Entreveschier (entrechever), mêler des écheveaux, enchevêtrer, emmêler, entremêler; intriquer, qui est devenu notre mot intriguer.

4544. INTRONIZARE, ASSIR EN CAIERE.

Assir en caiere, asseoir en chaire ou chaise; introniser. Dans nos contrées, chaise se dit encore caière.

4512. INTRORSUM, DEDENS.

Dedens, dedans, en dedans.

4543. INTRUDERE, ENS BOUTER.

Ens bouter, bouter dedans, emboîter, pousser dans, introduire de force, faire pénétrer par intrusion.

4544. INTRUSIO, ENBOUTEMENS.

Enboutemens, introduction forcée, intrusion. Voir le numéro précédent.

1515. INTUERI, ESWARDER.

Eswarder, regarder, examiner, inspecter, avoir la vue sur. Voir le n° 1480, inspector, eswarderes.

4546. INTUITUS, eswars.

Eswars, égard; regard, attention, vue; coup-d'œil d'inspection, de surveillance.

Intueri dicitur contra aliquem. vel intus. vel diligenter. versus aliquem tueri... inspicere. defendere. protegere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro précédent et le numéro 1480.

4517. INHUMATUS, NIENT ENTERES.

Nient enteres, non enterré, qui n'a pas reçu la sépulture, non inhumé. Inhumatus, a, um (in privat.), Cicer., Virg., qui n'a pas reçu la sépulture (V. Dictionnaire latin-français de Quicherat.)

Inhumatus, que nous traduisons par non inhumé, non enterré, est un exemple de la formation vicieuse de l'adjectif français inhumé, qui semble dériver de inhumatus, bien que cependant il exprime le contraire ou du moins le négatif de ce dont le latin inhumatus est l'affirmatif; dans le latin, in est particule négative, et dans l'adjectif ou participe passé inhumé, in est préposition signifiant en, dans.

1518. INVADERE, ENVAIR.

Envair, envahir.

## 1519. INVALETUDINARIUS, LANVISSIERES.

Lanvissieres (languisseur), qui est en langueur, qui est languissant, valétudinaire.

## 4520. INVECTIO, EMPORTEMENS.

Emportemens, emportement, entraînement; invective.

Invectiva, invectio, detractio, vituperatio, Johan. de Janua. Invectio (invective), detractement, vituperement, in Gloss. lat.-gall. Sangerm. (Glossaire Ducange.)

On rencontre dans Froissart et autres écrivains, emportemens avec la signification d'action d'emporter.

# 1521. INVESTIGARE, ENCIERCHIER.

Encierchier, rechercher, s'enquérir, faire des investigations, explorer, chercher, suivre les traces, les vestiges.

Investigare dicitur explorare. inquirere. vestigia sequi. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1522. INVETERASCERE, enviellir.

Enviellir, envieillir, s'envieillir, s'invétérer, vieillir, devenir vieux.

# 1523. INVISCERE, VISITER.

Visiter, visiter, aller voir, venir voir, faire visite.
Inviscere est ici pour invisere.
Invisatio, invisitatio, etc. (Glossaire Ducange.)

# 4524. INVOLVERE, ENVELOPER.

Enveloper, envelopper, enrouler.

#### 1525. INVOLUCRUM, ENVELOPEMENS.

Envelopemens, enveloppement, enveloppe; linceul, draps, pei-gnoir; involucre.

Involucrum dicitur involutio cujuslibet rei. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Involumen, involucrum, involumentum... vulgo, linceul, drap; nostri enveloppe appellarunt. — Litt. remiss. ann. 1410: lequel jeune homme bailla a icelle suppliant un escu pour avoir et acheter a la dite fille des chemises et enveloppes... — Deux enveloppes de lin. (Glossaire Ducange.)

#### 1526. JOCUNDARI, DELIRER.

Delirer, délirer, être dans la joie, dans le plaisir, être réjoui; se divertir, folâtrer, jouir.

Jucundari, pro oblectari, habent non semel vetus Biblior. interpres, S. Augustinus, lib. 17, de civit. Dei, Lactantius, lib. 4, cap. 6, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot jucundari.)

Jocundare, exhilarare, etc.

Jocundatio, hilaritas; bon compagnons, apud Murator, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot jocundare.)

## 1527. JOCUNDE, JUEUSEMENT.

Jueusement, en manière de jeu, avec enjouement, en jouant, joyeusement, gaîment, agréablement.

Voir le numéro précédent.

## 1528. INPARABOLICE, PAR FIGURE.

Par figure, par figure, figurément, par comparaison, allégoriquement, en parabole, métaphoriquement.

Inparabolice est ici formé de l'adverbe parabolice, paraboliquement, et de la préposition in, en, tandis que précédemment, n° 1517, dans inhumatus, in était particule négative.

Parabola. sicut ait Donatus. est rerum genere dissimilium comparatio...

Metaphora est rerum verborumque translatio...—Item Papias dicit. parabole grece latine proverbia nominantur. eo quod in ipsis sub comparativa similitudine figure verborum et imagines veritatis ostenduntur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4529. IRRETIRE, ESRACHIER.

Esrachier, arracher, emporter avec effort; prendre dans des filets; captiver, séduire, enlacer.

Irretio. irretis. dicitur reti involvere et illaqueare. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

## 1530. IRREFRAGABILIS, CON NE PUET REFAIRE.

Con ne puet refaire, qu'on ne peut contredire, qu'on ne peut réfuter, qui est irréfragable, contre quoi on ne peut parler.

Le Dictionnaire de l'Académie définit irréfragable, « qu'on ne peut contredire, qu'on ne peut récuser. »

Con ne puet refaire. Ici refaire est la traduction littérale de refari, contra fari (contredire) des Latins, comme notre mot français affaire est l'infinitif latin substantivé affari, affaire, aparler. Re de refaire a, dans ce cas, la signification de contra, comme dans repousser, rétorquer, réclamer, etc.

Avoir affaire et avoir à faire sont deux; avoir affaire, c'est avoir quelque chose à négocier, à dire, à expliquer, dont on a besoin de parler: on a affaire au palais, chez le notaire, chez son intendant, au ministère, etc. Avoir à faire, c'est avoir quelque chose à exécuter, à effectuer, à terminer: on a sa fortune à faire, on a son service à faire, on fait son chemin, on fait son lit comme on veut se coucher, etc.

Faire s'emploie encore journellement en français selon l'acception du fari des Latins, dire, prononcer, proférer. On dit souvent fitil, fais-je, pour dit-il, dis-je: «A cette nouvelle inattendue, eh quoi! fit-il, est-il possible? » — On dit faire un discours, faire sa prière, faire ses compliments, pour prononcer un discours, dire sa prière, exprimer ses compliments. Se faire fort pour quelqu'un, n'est-ce pas se dire fort ou garant de quelqu'un, etc.? (Voir, à ce propos, les troisième et cinquième Lettres sur le Patois, \*43 et \*51.)

# 4534. IRRIDERE, ESCARNIR.

Escarnir, se moquer, railler, rire aux dépens de quelqu'un ; en médire, en mal parler, parler dérisoirement.

(Voir Glossaire Ducange, au mot carina.)

# 1532. IRRITARE, ANIENTIR.

Anientir, anéantir, annuler, rendre vain; vider.

Irrito. irritas. dicitur evacuare. vanum facere. debilitare. destruere, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1533. ISOPUS, YSOPES.

Ysopes, hysope, plante aromatique.

Isopus est herba pulmonibus apta purgandis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1534. ISRAEL, VEANS DIEU.

Veans Dieu, voyant Dieu.

Israel, mot hébreu qui signisse voyant Dieu, était aussi le nom d'une pierre précieuse.

Israel lapilli vel gemmæ species.... une bourse de soie, un annel où il avoit un courau fourche et une pierre d'Israel. Carthoph. reg., ch. 145. (Glossaire Ducange.)

1535. ITALIA, LOMBARDIE.

Lombardie, Lombardie.

4536. JUBILEUS, PLAINS DE JOIE.

Plains de joie, plein de joie; jubilé, grande solennité.

Jubileus interpretatur remissionis annus. est hebraïcus sermo. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

4537. JUGIS, ASSIDUEUS.

Assidueus, assidu, continuel, qui dure toujours, perpétuel, non interrompu.

Jugis dicitur frequens. assiduus. continuus. perseverans, etc. (Glossaire Eumologique W. Briton, Ms. 82.)

4538. JUGITER, ASSIDUEUMENT.

Assidueument, assidûment, continuellement.

Voir le numéro précédent.

1539. JUGARE, ACOUPLER.

Acoupler, accoupler, attacher ensemble, unir sous un même joug, marier, conjoindre.

1540. JUNCUS, jons.

Jons, jonc.

1541. JUNIPERUS, GENOIVRES.

Genoivres, genièvre, genévrier, graine du genièvre ou genévrier. Juniperus est arbor. cujus cineres pleno anno servant ignem. unde dicitur juniperus quidem gignans pir. i. ignem, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4542. JURISDICTIO, DROITURE.

Droiture, justice, le droit; juridiction, action de rendre la justice.

Jurisdictio, divisim. Charta vetus in actis Murensis monasterii, pag. 18: de juris suis dictione in jus sedis apostolicæ emancipavit (ubi pro dictione). —Gloss. Ducange.

Froissart emploie le mot droiture dans le sens de justice, droit.

# L.

#### 1543. LABEFACTARE, couler.

Couler, couler, tomber, ruiner, ébranler, s'écrouler, faire crouler. On dit encore en français couler quelqu'un, pour dire ruiner son crédit; couler un système, le détruire, le faire tomber; se couler, se perdre dans l'opinion, perdre son crédit, sa considération. Coulure se dit aussi en parlant de la vigne, lorsque les grains tombent avant d'être noués.

Je pense que couler et crouler sont le même mot qu'on a orthographié différemment, selon l'acception qu'on leur a donnée.—Couler, dans le sens de fluere, se disait fluer.

Voir nº 1548, labare traduit par crosler (crouler).

1544. LABES, TACHE.

Tache, tache, souillure, chûte. Voir le numéro précédent.

4545. LABIUM, LEVRE.

Levre, lèvre.

... Virorum labra. mulierum labia. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1546. LABELLUM, LEVRETE.

Levrete (levrète), petite lèvre.

1547. LABI, GLACIER.

Glacier, glisser, tomber, s'échapper; faillir.

#### 1548. LABARE, CROSLER.

Crosler, crouler, chanceler, menacer ruine, être ébranlé.

1549. LABRUSCA, VIGNE SAUVAGE.

Vigne sauvage, vigne sauvage; lambruche.

Lambrusca est vitis agrestis que in terre marginibus nascitur. Lambrusca quasi in labris crescens. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

#### 1550. LACERTA, LAISARDE.

Laisarde, lézarde; salamandre; batracien; stellion.

#### 1551. LACUNA, CELURE.

Celure, réceptacle, ce qui recèle; lagune, petit lac, réservoir, citerne, fossé, ornière.

Lacuna, Festo, aquæ collectio. Will. Brito in vocabul. Ms., lacuna quæ alio nomine dicitur lacus, est receptaculum aquarum. Ugutio et Johan. de Janua: lacuna quæ alio nomine dicitur lacus, est fossa, ubi remanent aquæ post effusionem imbrium, vel ad quem confluunt immunditiæ... Lacuna, lacus, cisterna, stagium, etc., etc. (Gloss. Ducange, au mot lacuna.)

## 1552. LAGANA, TORTIAUS.

Tortiaus, tourteau, tourte, galette, beignet, pudding, raton, crêpe, gaussire.

Laganum dicitur panis latus et tenuis non conspersus sed litus in oleo. Quidam tamen dicunt laganum panem coctum in aqua ut sit tertium panis genus a cocto in clibano et cocto in craticula.... Sunt lagana quidem membranule quedem que statim in oleo friguntur postea melle condiuntur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1553. LANUGO, JOUENE BARBE.

Jouene barbe, jeune barbe, duvet.

Lanugo. sicut ait Papias. est puber barba sive prima capillatio in barba a similitudine lanarum dicta. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1554. LAGENA, POIS VOLAGES.

Pois volages, poids ou mesure étrangère? poids courant? poids léger? poids variable?

Lagena proprie est vas vinarium...—Lagena et situla greca nomina sunt inflexa ex parte ut fierent latina.... Laguncula diminutivum a lagena, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Digitized by Google

Lagena mensura species apud Anglos quae sic describitur in assissa Davidis regis Scotiæ de ponderibus et mensuris, § 8: Lagena debet continere, etc.

—Fuit etiam lagena non liquidarum dumtaxat, sed et aridorum mensura, etc. (Gloss. Ducange.)

Pois vient-il de poisa, qui signifie livre; mipoisa, demi-livre? (V. Ducange, aux mots poisa et pensa.)

Pensa, pensum, pundus. Pensa, libra ut pondo et pondus. (Gloss. Ducange.)

Volage est indiqué dans les glossaires comme signifiant étranger, léger, futile. (V. Glossaire Ducange, au mot volagius.)

1555. LAGUNCULA, IDEM.

Voir le numéro précédent.

4556. LAMBERE, LECHIER.

Lechier, lécher.

4557. LANIFICIUM, ouevre de laine.

Ouevre de laine, œuvre de laine, travail de la laine, ouvrage de laine.

Dans nos contrées, on dit encore ouvrer pour travailler.

1558. LATIX, ESCUIELE VEL BALENCE.

Escuiele vel balence, écuelle ou balance, plateaux de balance.

1559. LAPPA, CLETONS.

Cletons, grateron, rieble, chardon.

Lappa genus est tribuli herba spinosa.—Hec herba a Grecis philantrophos vocatur quod vestibus hominum inhereat ob asperitatem sui, etc. (Gloss. etym. Briton, Ms. 82.)

Lappa, gloutonnier, vel rosel stateræ, Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7672. Aliud Gloss. lat., ex cod. 7684: gleteron ou gloton, lappa.— Lappa, cardui species. (Vid. lapa, Gloss. Ducange.)

# 1560. LAPIDICINA, QUARIERE.

Quariere, carrière (à pierres).

Lapidicina est locus ubi ceduntur lapides. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

4561. LAPIDICIDA, MACHONS.

Machons, maçon, tailleur de pierres.

Lapidicida, lapiscida, ædificiorum structor; Gall., maçon. (Glossaire Bucange.)

Nous avons vu, no 72, amussis traduit par plons a macons, et 277, cementarius traduit par machons.

1562. LAQUEARE, CELER.

Celer, céler, cacher, recouvrir, lambrisser.

Laquearia. sicut dicit Isid. eth. XV. sunt que cameram subtegunt et ornant. Secundum Hugut. hoc laqueare. laquearis. dicitur conjunctio trabium in summitate domus. vel laquearia sunt que super tigna ponuntur et in ipsis illaqueantur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4563. LATER, TIEULE.

Tieule, tuile, brique.

Later. lateris. dicitur argilla cocta de qua fit murus et tegitur domus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on dit tieule pour tuile.

4564. LANTERNA, LANTIERNE.

Lantierne, lanterne.

Laterna a lateo lates dicitur quia ibi latet candela. Quidem simplices dicunt lanterna. quod nichil est. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir la page 189 de ce livre.

4565. LATROCINIUM, LARECINS.

Larecins, larcin, vol à main armée, vol de nuit, brigandage.

Latro a latendo dicitur. vespilio dicitur qui vi spoliens in silvis latet ut spoliet homines. Unde hoc latrocinium et latrocinor. naris. predare. et latrocinium exercere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4566. LAVACRUM, BAINS.

Bains, bain, salle de bains; lavoir.

4567. LAUTUS, DELITEUS.

Deliteus, délicieux, délicat, recherché, élégant, somptueux.

4567. LAUTE, DELITEUSEMENT.

Deliteusement, délicieusement.

Voir le numéro précédent.

1569. LEBES, CAUDIERE.

Caudière, chaudière, bassin, marmite de cuivre.

Digitized by Google

Lebes. lebetis. dicitur olla enea. cacabus seu caldaria, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1570. LECATOR, LECHIERES.

Lechieres, lécheur, parasite, flatteur, bouffon à la table des grands, farceur de société, gourmand, tavernier, homme de cabaret, etc.

Nous verrons plus bas, nº 1577, leno traduit par lecieres; nº 1713, nebulo traduit aussi par lecieres, et nº 1836, parasitus, par lechieres, comme lecator.

Lecator, leccator, catello, scurra; Gallis olim, lichard... Gloss. Isid: lecator, gulosus (alibi leno, lecator, mediator). Ungutio: scurra, lecator, vaniloquus. Brito, in Synon.: est epulo, scurra, lecator, vel parasitus. (Glossaire Ducange.)

Les expressions lécheur ou licheur, lichard et le verbe licher, ont repris cours en France dans certain monde et avec le sens qu'ils avaient il y a quatre siècles.

## 1571. LECITUS, VAS OLEARIUM.

## 1572. LECTICA, LESONS.

Lesons, leçon.

Lectica, leçon, in Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Glossaire Ducange).

W. Briton ne donne pas à lectica l'interprétation de leçon, mais celle de litière, de chariot dans lequel il y a un lit.

Lectica. secundum Hug. dicitur currus in quo desertur lectus. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

## 1573. LECTISTERNIUM, DRAS DE LIT.

Dras de lit, draps de lit, garniture de lit, literies, couverture de lit, courtepointe.

Lectisternium, lecti apparatus et instrumentum vel lectus ipse.... Lectisternium, vestis lecti..... Lectus stratus et preparatus... lanea aut linea indumenta. (Glossaire Ducange.)

On trouve dans Tite-Live, dans Isidore Apollinaire, lectisternium employé avec la signification de repas offert aux dieux, festin sunèbre, religieux, solennel.

Dans nos contrées, une ancienne coutume consiste à offrir dans

la maison mortuaire un repas après les cérémonies d'inhumation à ceux qui ont assisté aux funérailles; cela s'appelle laver les draps.

#### 1574. LEGATUM, TESTAMENS.

Testamens, testament, legs, don par testament, ce qu'on lègue.

4575, LEGATARIUS, KI FAIT TESTAMENS.

Ki fait testamens, qui fait testament; exécuteur testamentaire.

Legatarius, executor testamenti, etc. (Glossaire Ducange.)

4596. LENIRE, ASSOUAGIER.

Assouagier, soulager, adoucir, calmer.

Se diex li grans ta tourmenté, Sofrir li dois sa volenté; Chius qui te set adamagier

Te saura bien assouagier.

(Distiq. de Caton.)

Fuient ça et la desconfites, Rien ne les peut assouagier,

(Guill. Guiart.)

#### 1577. LENO, LECIERES.

Lecieres, gourmand, luxurieux, entremetteur, débauché, libertin, galant d'une femme mariée.

## 4578. LENOCINIUM, LECHERIE.

Lecherie, lécherie, gourmandise, vie joyeuse, libertinage, lieu de débauche.

Voir le numéro précédent.

4579. LENTESCERE, AMOLIR.

Amolir, mollir, s'amollir, s'assouplir.

4580. LENTIGO, LENTILE.

Lentile, lentille.

# 1581. LENTICULA, IDEM.

Lenticula diminutivum est a lens. lentis. et est idem quod lentigo. Scilicet parva et rotunda macula in carne ad similitudinem lentis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1582. LEO, LEENA, LEUNCULUS.

Digitized by Google

## 1583. LEPIDUS, TORS.

Tors, retors, fin, malin, ingénieux.

1584. LEPOS, BIELE PAROLE.

Biele parole, belles paroles, charme de la parole, grâces, beauté, agrément.

4585. LEPUS, LEPORIS, LIEVRES.

Lievres, lièvre.

Lepus dicitur quasi levipes quia levis est pedibus. (Glossaire étymologique de W. Briton, Ms. 82.)

4586. LEPORARIUS, LEVRIERS.

Levriers, lévrier, qui appartient ou qui est propre au lièvre; chien lévrier; celui qui soigne les chiens lévriers.

Canis leporarius, leporalis: ex illo canum genere, qui lepores assequuntur velocitate pedum. (Glossaire Ducange.)

Leporarius, qui canes leporarios curat. (Id.)

4587, LEVIGARE, PLANER.

Planer, planer, lisser, unir avec la plane, aplanir.

Levigo. levigas. dicitur applanare. lene planum facere. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

1588. LEVIATHAN, DIABOLUS.

1589. LEGALIS, LOIAUS.

Loiaus, loyal, légal, qui est conforme ou relatif aux lois.

1590. LIBAMEN, SACREFISES.

Sacrefises, sacrifice, offrande, ce qui est offert en sacrifice.

Libamen a libando dicitur. sacrificium vel cibus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1591. LIBARE, SACREFIER.

Sacrefier, sacrifier, offrir en sacrifice.

1592. LIBATIO, OFFRANDE.

Offrande, offrande, action d'offrir en sacrifice, libation.

4593. LIBET, IL PLAIST.

Il plaist, il plaît, il fait plaisir, on trouve bon, il est loisible.

1594. LIBRA, BALANCE.

Balance, balance; le signe du zodiaque.

1595. LIBRARE, PESER.

Peser, peser.

4596. LICTOR, BEDIAUS.

Bediaus, bedeau, appariteur, archer, licteur.

Lictor. quasi legis ictor. dicitur apparitor qui secundum legem dampnatos occidebat vel ad mandatum judicis quoquo modo pugniebat. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

1597. LIDIA, UNS PAIS.

Uns pais, un pays, la Lydie.

4598. LIGAMEN, LOHENS.

Loiiens, lien, ligament.

Dans nos contrées, loien se dit pour lien, et loier pour lier.

4599. LUGUSTRA, I, BLANCE FLORS.

Blance flors, blanches fleurs.

Lugustrum, i, neut. (Virg., Claudian.), troéne, arbrisseau, fleur de troéne. (Dictionnaire latin-français Quicherat.)

1600. LIMUS, TUITLE.

Tuitle, tuile, limon, argile dont on fait les tuiles.

Limus est terra humida et tenosa sicut est in profundo aquæ, etc. (Gloss. Etym. W. Briton, Ms. 82.)

4604. LINX, UNE BIESTE.

Une bieste, une bête; le lynx.

1602. LINCEUS, CLERVEANS.

Clerveans, clairvoyant; qui a une vue de lynx.

1603. LINGUOSUS, bourderes.

Bourderes, bourdeur, celui qui conte des bourdes; bavard, bouffon, facétieux, plaisant, mime, jongleur. (V. Lett. sur le Patois, \*71.)

Digitized by Google

Linguosus, mimus, scurra. Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. Resus, genglour. (Glossaire Ducange.)

Linguosus. qui magnam habet linguam vel qui potens est in largue suire étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1604. LINGERE, LECHIER.

Lechier, lécher.

# 1605. LINTEUM, DRAP DE LIN.

Drap de lin, draps de lin, draps de toile dont on couvre les lis.

Lintheum. a linum. lini. dicitur velum vel pannus lineus qui in lecu surnitur. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

# 1606. LINTEAMEN, LINCEUS.

Linceus, un linge, morceau de toile.

Dans notre patois, un linge se dit lincheux.

....Hoc lintheamen. minis. parvus lineus qui sternitur in lecto. Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1607. LIPPIRE, BORNIER.

Bornier (borgnier), être chassieux, avoir la borgnette, avoir mal aux yeux.

Lippus. pa. pum. dicitur qui oculos habet lacrimantes... Item a lippus lippitudo. vicium oculorum quod humore defluente fit. atque ex crebra infusione humoris palpebre grassiores existunt, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

Lippido, borgnete, lippire, borgnier, lippus, borgne. — Borgnete, mal aux yeux, chassie, d'où borgnier, être chassieux. (Glossaire Ducange, au mot lippido.)

Dans nos contrées, on dit encore dans le même sens borgnier, être borgnète, avoir el'borgniète.

# 4608. LIPPUS, LIPPITUDO.

Voir le numéro précédent.

# 4609. LIQUARE. REMETRE.

Remetre, fondre, s'écouler, disparaître, couler comme la graisse fondue, maigrir.

Remetre provient, je pense, de rema, qui signifie graisse, axonge. Rema, axungii species; nostris, remes et remaiz: sur la saisine de vendre sief, oins, remes et autres gresses, litt. remiss., ann. 1327. — Lesquels achetèrent du suif ou remes, litt. remiss., ann. 1451. — Le suppliant print plusieurs denrées et marchandises, comme blé, chanvre, cire, cif ou remaix, litt. remiss., ann. 1454. (V. Ducange, au mot rema.)

Li selans clers, ardanz et chaux, Sur nous ardans roiz descendi, Que sa clarté chier nous vendi, Que vo fil *remettre* covint De l'ardeur qui du soleil vint.

(De l'enfant qui fut remis au soleil, v. 126.)

Si alez descaus un seul an, Non ferai par saint Abrahan. S'alès en langes, sans chemise, Ma char seroit tantost remise.

(Le chevalier du Barisel, v. 379.)

4640. LIQUET, LIBET, LICET.

### 4644. LIRICEN, HARPERES.

Harperes (harpeur), qui joue de la harpe, de la lyre.

Lira. instrumentum est musicum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Lira, harpe, liricen, harpeur. Gloss. lat.-gall., hanc a lyra distinguit Fortunatus, lib. 7, carm. 8.

Romanusque *lyra* plaudet tibi, barbarus harpa, Grecus achilliaca chrotta britanna canat. (V. Gloss. Ducange.)

## 1612. LIVERE, BLAVIR.

Blavir, blêmir, pâlir, devenir livide, bleuâtre. Voir nº 4444, flavus, bleus.

# 1613. LENCARE (leucare?), ALOER.

Aloer, allouer; louer?

Je n'ai trouvé nulle part lencare ni leucare.

Le verbe français aloer se rencontre avec le sens de allouer, dépenser, vendre, affermer, accorder en alleu, et aussi avec la signification de louer, donner des louanges.

## 4644. LOCUSTA, LAOUSTE.

Laouste (langoustes?), sauterelles, cigales.

Locusta. sicut ait Strabus. quia longiora habet retro crura vocatur. locusta quasi longa hasta. Greci verbo hastacon appellant, etc... Locusta sunt volatilia quidem munda tamen parva et non satis in altum volantia que manducabat Johannes in deserto constitutus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 1615. LOCULUS, BORSE.

Borse, bourse, logette, case, petit endroit, cassette.

Loculus est diminutivum a locus. unde et locellus. est autem loculus parvus locus. bursa. feretrum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 4646. LOCUPLETARI, ENRICIR.

Enricir, enrichir (neut.); s'enrichir, devenir riche, emplir sa bourse.

Locuples est idem quod dives, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4617. LOLIUM, NOIELE.

Noiele, nielle, ivraie.

## 4618. LONGANIMIS, SOUFFRANS.

Souffrans, souffrant, patient, qui a de la longanimité.

Eadem notione quidam e nostris usurparunt voces longanime, longanimité, ut scrupulosius scripturæ verba redderent. (Glossaire Ducange.)

## 1619. LONGANIMITAS, SOUFFRANCE.

Souffrance, souffrance, patience, longanimité. Voir le numéro précédent.

1620. LOQUELA, LANGAGES.

Langages, langage, idiome, parole, le parler.

# 1621. LORUM, LORAIN, LORAMENTUM.

Lorain, courroie, bride, moyen d'attache, de réunion, de lier ensemble; harnais.

Loramentum dicitur conchatenatio que solet fieri in fundamenta edificiorum ubi non potest inveniri terra solida ad fundendum edificium.... Lorum quidem est habena que sicut cathenule in loco conjunguntur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Lorenum seu lorenus, lorain, scriptoribus nostris vernaculis. Diarium Thesauri regii, an. 1299, 5 febr.: Pro sabutis lorenis, palfredis, et aliis necessariis ad equitandum, etc. (Glossaire Ducange.)

#### 1622. LORICATUS, ARMES.

Armes, armé, revêtu d'armure, de cuirasse, de cotte de mailles.

Lorica militum, quos chevaliers dicimus; armatura maculis ferreis contexta. Gloss. lat.-gall., lorica, haubert; loricatus, vestu de haubert. (Glossaire Ducange.)

Lorica circulis ferreis est contexta, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1623. LUBRICUS, GLACHANS.

Glachans, glissant, qui est glissant, où l'on glisse.

.....Lubricum non dicitur quod labitur sed in quo quis labitur sicut est glacies. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1624. LUCTA, LUCTATIO IDEM.

#### 1625. LUCULENTUS, clers.

Clers, clair, net, lucide, brillant, élégant, beau, accompli.

### 4626. LUDIBRIUM, JUERIE.

Juerie, jouet, ce dont on se fait un jeu, dont on se joue, dont on se moque.

Ludibrium est aliqua res que ludo et contemptui haberi digna est. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4627. LUDICUM (ludicrum?), JUEUS.

Jueus, jeu, joyau, amusement, plaisir (la bagatelle).

Ludicra, jocalia, joyaux, etc. (Glossaire Ducange.)

Ludicrus. ludo plenus. vel quod in lumbo geritur.—Ludicra sunt carnis, vel inhonesta aut ludorum certamina vel turpia et inhonesta que ludis geruntur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1628. LUGUBRIS, plorables.

Plorables (pleurable), lugubre, qui annonce le deuil, la douleur.

Lugere. plorare est et cum voce lacrimas fundere. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, on appelle un cercueil lugeau. (V. Rem. sur le Patois, § 28.)

## 1629. LUES, PESTILENCE.

Pestilence, pestilence, peste, maladie contagieuse, épidémie, contagion, corruption de l'air répandue dans un pays.

Lues. morbus pervagatus. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

4630. LUMBI, RAINS.

Rains, reins, les lombes.

1631. LUTUM, LAVOIRS.

Lavoirs, lavoir.

Lutus dicitur lavatorium. et quodcumque vas purgandis sordibus deputatum. a luo. luis. quod est purgare. — Lutum dicitur per antiphrasim quia non sit mundum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1632. LUXUS, SUPERFLUITES.

Superfluites, superfluité; luxe.

# M.

1633. MACEDONIA, UNS PAIS.

Uns pais, un pays, la Macédoine.

4634. MACELLUM, MAISEAUS.

Maiseaus, boucherie, marché à la viande, aux poissons quaux légumes; marché pour les denrées qui se mangent.

Machoire se disait maiselle.

Macellum dictum est eo quod ibi mactentur pecora que mercantibus vendantur, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1635. MACHINA, ENGIENS.

Engiens, engin, machine, invention.

Machina dicitur omne quod ingenio paratur. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

4636. MACHINARI, PENSER.

Penser, penser, machiner, résléchir, peser dans son esprit, combiner des moyens.

Machinor. aris. dicitur machinas facere. parare. construere. vel cogitare malum. vel astute insidiari. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

1637. MAGNATUS, BARONS.

Barons, baron, chef, maître, supérieur, magnat, grand vassal, grand, noble, puissant.

Magnatus. magnati. dicitur qui maximus est in populo. et in eadem significatione hic et hec magnas. magnatis. dicitur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Magnas, inter magnates seu nobiles enumerari.—Magnati pro magnates. Magnatus, nobilis, potens, sanctus, etc. Magnates, vassales majores. (V. Glossaire Ducange, au mot magnas.)

### 1638. MAGNALIA, GRANS OVRES.

Grans ovres, grande œuvre, grande entreprise; grandeurs, actes magnifiques, surprenants, salutaires.

Magnalis, magnalia, id est præstantiora, magnifica, salubria.—Magnalia, magnitudines.— Magnalia promittere, scribere, etc. (Glossaire Ducange.)

### 1639. MAGNILOCUS, DE GRANS PAROLES.

De grans paroles, de grande parole, à grands mots, dont le langage est magnifique, glorieux en paroles, qui se vante.

### 1640. MAGNOPERE, SOIGNEUSEMENT.

Soigneusement, avec grand soin.

### 1641. MALA, MAISSIELE.

Maissiele (machelière), mâchoire supérieure, joue. Voir n° 1634, macellum, maiseaus.

# 1642. MALUS, PUMIERS, MALUM.

Pumiers, pommier, pomme.

Dans nos contrées, pommier se dit pumier, et pomme, pum.

# 4643. MALLEUS, MAUS.

Maus, mal, maladie, une des maladies du cheval.

Malleus, equorum morbus, de quo multa Vegetius, lib. I, artis veterin., cap. 2, etc. (Glossaire Ducange.)

# 4644. MALOGRANOTUM (malogranatum?), poume de grenade.

Poume de grenade, pomme de grenade, grenade, fruit du grenadier.

Malogranatum. fructus arboris est malogranati. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

# 1645. MALAGMA, EMPLASTRE.

Emplastre, emplâtres, cataplasme.

Malagma. malagmatis. dicitur emplastrum medicamentum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4646. MAMMA, MAMIELE.

Mamiele, mamelle.

.....Sunt mamme mulierum. mamille virorum. ubera pecorum. papille vero sunt capita mammarum que sugentes comprehendunt, etc. (Glossaire etym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4647. MAMMONA, RICHECE.

Richece, richesses, gain, lucre.

Mammona apud Hebreos divitie appellantur. Lucrum Punice mammon dicitur.—Dicitur nomen demonis qui preest divitiis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4648. MANCIPIUM, SIERANS.

Sierans, servant, serviteur, valet, esclave, serf.

Mancipium dicitur servus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1649. MANDERE, MAISSIER.

Maissier, manger, mâcher.

Voir nºs 1634 et 1641.

# 4650. MANOLIBULA (mandibula?), JEWE.

Jewe, joue, mandibule, machoire inférieure.

Mandibula. inferior maxilla dicitur, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)
Mandibula, maxilla; Gall., machoire. (Glossaire Ducange.)

# 1651. MANDRAGORA, HERBA QUEDAM.

### 4652. MANUMITTERE, FRANCIR.

Francir, affranchir, rendre libre, donner permission ou liberté, émanciper.

Voir nº 1648.

Manumittere, licentiam vel facultatem dare aliquid facere, etc. (Glossaire Ducange.)

## 1653. MANICA, MANCE.

Mance, manches de vêtements, mitaines, gants, manique, manicle, poignée, menottes, bracelets, besace. Mànica est illa pars tunice vel camisie que est ab humero usque ad manum. (Glossaire stymologique W. Briton, Ms. 82.)

Manica, chiroteca, etc. Manica, Gall., manche. Manicæ botonatæ. —Manicles, nostratibus poetis:

Le fermail desos le menton Sont de rubi et li bouton, Li bras sont fort par les *manicles* Qui faites sont d'or et d'ornicles.

(Rom. de Partonop., Ms.)

Manica, mahubrium, capulus.... sive manica gladii; Gall., manche. Manica, peth viatoria. (V. Glossaire Ducange, au mot manica.)

### 1654. MANICARE, ATENDRE.

Atendre, attendre, désirer, espérer, aspirer à, aller au-devant; s'y prendre de bonne heure.

Manico. monicas. dicitur festinare. mane ire. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1655. MANCA, MANCE.

Mance, manche.

Mancha, idem quod manca.

Mancha, a gallico, manche, manica: pro manchis dominæ comitessæ, etc., in comput., ann. 1244, Ms. (Glossaire Ducange.)

## 4656. MANTILLE, NAPE.

Nape, nappes, serviettes.

# 1657. MANUBRIUM, MANCHE.

Manche, manche, poignée, manche d'outil.

Manubrium dictum quod manu teneatur... — Quod possit teneri manu sicut pro cutello et securi. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir nos 1653 et 1655.

## 4658. MANUBIE, AORNEMENS.

Aornemens, ornement, butin fait sur l'ennemi, butin consacré par le vainqueur à l'ornement d'un temple, offrande de ce qui a été conquis.

Manubie etiam dicuntur spolia sive eximie que a victis auferuntur et extrahuntur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 1659. MANXTER, FIUS DE PUTAIN.

Fius de putain, fils de putain, bâtard, illégitime.

Manzer est un mot hébreux; manser ou manzer, né de fornication. (Lemaistre de Sacy, Dictionn. de la Bible.)

Manser est illegitimus, proprie de scorto natus... — Ac etiam naturales, manseres, spurios, batardos et quoslibet de damnato sive illicito coïtu procreatos. (Gloss. Ducange.)

1660. MAPPA, MAPPULA, NAPE.

Nape, nappe, nappeau, serviette.

1661. MARGO, RIVAGES.

Rivages, rivage, marge, bord, margelle.

Margo est extrema pars cujuslibet rei vel loci et puta maris... in margine ponti. margine libri. fontis margo. littus sive rippa fluvii, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1662. MASTICARE, MAISSIER.

Maissier, mâcher.

Voir les nº 1634, 1641 et 1649.

1663. MATTA, NATE.

Nate, natte.

4664. MATHESIS, DEVINEMENS.

Devinemens, devination, astrologie.

1665. MATHEMATICUS, DEVINERES.

Devineres, devineur, devin, astrologue.

Il me semble très probable qu'ici comme dans plusieurs autres cas que nous avons rencontrés, l's qui est à la fin de devineres indique que l'on prononçait devinerés, comme on dit encore au féminin devineresse.

4666. MATRICULA, VENTRES.

Ventres, ventre, matrice.

4667. MEATUS, conduis.

Conduis, conduit, passage, canal, méat.

4668. MECHIA, AOUTERIE.

Aouterie, adultère (subst.), violement de la foi conjugale; concubinage.

Mechari. adulterari... Mechus. adulter. Mecha. adultera. Mechum. adulterum. et hec mechia. id est adulterium. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Varie hanc vocem reddiderunt nostri : avoirie, avorture, avouterie, avoutere. (Glossaire Ducange.)

### 1669. MECHUS, AOUTRES.

Aoutres, adultère (adject.), homme adultère, débauché, adultérin. Voir le numéro précédent.

Ita nothos vel adulterinos dixerunt, advoultres, avoultres, avoultres, avoultres, avoestres et avostres. Litt. remiss., ann. 1389: Guillaume Turpin charpentier homme moult rioteux... respondit que Henry estoit un mauvais garçon advoultre, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot adulterium.)

### 1670. MEDIARE, MOITIER.

Moitier, partager par le milieu, par moitiés.

Mediare, per medium dividere...—Moienner, nostris, eadem notione, etc. Moienner, dimidiare, per medium dividere (Glossaire Ducange.)

# 1671. MELOS, MELODIA IDEM.

## 1672. MELOTUS, TAISONS.

Taisons, toison, peau de brebis avec sa laine servant de vêtement, vêtement en peau ou en poils de chameau, de chèvre, de martre, vêtement en fourrures.

Melota est vestis de pellis camelorum. Melota dicitur quoddam animal sive taxus. et dicitur sic quia favos appetat et assidue mella captet.—Melota quedam vestis de pilis vel de pelle illius animalis facta a collo pendens usque ad lombos qua monachi utuntur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1673. MENSALE, NAPE.

Nape, nappe, linge de table.

... Mensa. tabula... Unde et hic et hec mensalis. et hoc mensale. ad mensam pertinens, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1674. MIERLE, MELLE.

Melle, merles.

Je n'ai pas rencontré le mot latin mierla.

On lit dans Ducange, au mot merula:

Melle pro merle dixerunt nostri.

D'oisiax chantans avoit assez Partout le viergier amassez... Melles y avoit et mauvis:

(Roman de la Rose.)

#### 1675. MERUS, purs.

Purs, pur, sans mélange, clair, clarisié.

Merus. purus. et perclarus. et defecatus, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

### 4676. METRETA, MESURE.

Mesure, mesure; metrete, vase pour mettre du vin, de l'huile (Juvénal); mesure de liquides (Collumel).

### 4677. METICULOSUS, PENEURES.

Peneures, penaudier, penaud, méticuleux, toujours en peine.

Penoier signifiait punir, porter la peine.

Si tous les deux le font a escient, li dui emporteront la peine et la penoieront. (Ms. n° 8407 de la Bibliothèque impériale.)

### 1678. MINGERE, piscier.

Piscier, pisser.

Mingere ad parietem dicitur canis vel infirmus qui non potest surgere. Unde versus. ad murum mingit canis aut qui surgere non quit, etc. (Gloss. etym. Briton, Ms. 82.)

4679. MINCTURA, ORINE.

Orine, urine.

4680. MILLIARIUM, LIEUE.

Lieue, lieue, l'espace d'un mille, borne milliaire.

1681. MINIUM, VERMELLON.

Vermellon, vermillon, couleur vermeil.

Le nom de vermillon est réservé maintenant pour désigner l'oxide rouge de mercure, et minium indique l'oxide rouge de plomb.

# 4682. MINUATIM, PETIT EN PETIT.

Petit en petit, de petit en petit, de moins en moins, en diminuant.

1683. MIRMICOLEUM, BESTIA.

4684. MITRATUS, coiffes.

Coiffes, coissé, mitré.

4685. MODICUS, PETIS.

Petis, petit, modique.

4686. MODULARI, CANTER.

Canter, chanter, moduler.

4687. MOLERE, NOLOIR.

Moloir, moudre, broyer sous la meule, tourner la meule.

1688. MOLIRI, PENER.

Pener, peiner (neut.), faire des efforts pour vaincre une difficulté, prendre de la peine pour mener une entreprise, employer toutes les ressources de son esprit ou de ses moyens.

Travaillez, prenez de la peine, C'est le fonds qui manque le moins. (La Fontaine.)

Molior. moliri. cum difficultate conari et proprie de magnis rebus machinari. parare. fabricare. excogitare. disponere. vel cum difficultate vel ingeniose aliquid facere. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4689. MONACHATUS, MONIAGE.

Moniage (moinage), la profession monastique, ce qui concerne la vie monastique.

## 4690. MONIMENTUM, REMEMBRANCE.

Remembrance, remembrance, ce qui rappelle à la mémoire, monuments, les leçons de l'histoire.

Monimentum a monendo. idem est quod monimen vel monitio. Item monimentum est per quod ammovetur et ad memoriam reducitur. Unde historie dicuntur monimenta.

# 4694. MONEDULA, CAVE.

Cave, chouette, chat-huant.

Je trouve dans les vocabulaires latins:

Monedula, choucas, oiseau (Pline); terme de caresse (Plaute).— Dictionn. Quicherat.)

Cave, cavette, le chat-huant. (Roquefort.)

## 1692. MORTICINUM, CAROIGNE.

Caroigne, charogne, cadavre, corps mort, chair morte. Caronne, terme d'injure. (Voir Glossaire Ducange, au mot caronia.)

### 1693, MULIO, QUI SERVAT MULAS.

### 1694. MULGERE, MOUDRE.

Moudre, traire le lait, exprimer le lait de la mamelle.

Mulgere dicitur lac de ubere extrahere, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

On appelle moût le vin qui sort du pressoir et qui n'a pas encore fermenté. — Il est vraisemblable que les mots mousse, mousser, mousseux, sont de la famille et qu'ils sont formés de mussum, supin de mulgere.

Une émulsion, ou plutôt un emulsum, est une préparation pharmaceutique liquide, de couleur blanche. ayant les apparences du lait.

### 1695. MULTRA, VAISSIAUS.

Vaissiaus, vaisseau, vase à traire.

### 1696. MULTARE, AFLIRE.

Aflire, affliger, infliger, punir, condamner, châtier.

Afflire, abattre, accabler. (V. Glossaire Ducange, au mot affligere.)

Multare. damnare. verberare. condempnare. calcare. confringere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 4697. MULTA, AFLITIONS.

Aflitions, affliction, peine infligée, peine afflictive, châtiment, vindicte.

Multa. multe. dicitur pena vindicta. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Assiger, assistation, qui ne s'emploient plus guère en français qu'en parlant de chagrins, de peines de l'âme ou du cœur, se disent encore dans nos contrées relativement aux maux physiques d'une personne qui a quelqu'insirmité ou dissormité des membres ou du corps; d'un bosteux, d'un bossu, d'un aveugle, d'un manchot, etc., on dit qu'il est assigné; de celui qui a reçu une blessure, ou qui, par suite d'une maladie, d'une blessure, a contracté une dissormité ou a perdu l'usage de quelque partie du corps, on dit qu'il est resté assigné. En terme de jurisprudence criminelle, les peines assistatives sont les peines corporelles et physiques qui frappent directement la personne du condamné.

## 1698. MULTIPHARIE, DE MAINTES MANIERES.

De maintes manieres, de mainte manière, de beaucoup de saçons.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

### 1699. MINIGERE, MOCHIER.

Mochier, moquer; se moquer? faire des mines? railler, badiner.

Je n'ai pu rencontrer minigere; serait-il pour mimagere?

Mima, forte minia. Mimare, ludum, mimicum agere. (V. Gloss. Ducange, aux mots mima et agere.)

Notre auteur aurait-il fait de minia et agere, minigere, qu'il traduit par mochier (moquer), qu'on trouve écrit mokier dans les anciens écrivains? — Moque, substantif, signifiait moquerie, raillerie, plaisanterie.

Je le leur ai bien dit dès le commencement, Mais il leur est advis que c'est mocque.

(Desperriers, Nouvelle XIII.)

### 4700. MONCTORIUM, MOSCHOIRS.

Moschoirs, mouchoir.

## 1701. MUSCIPULA, TRAPE.

Trape, trappe, attrape (aux rats, aux souris); ratière, souricière, piége.

## 4702. MUSITARE, RUNER.

Runer, murmurer, parler entre les dents, bouder, muser ou mouser, ainsi qu'on dit encore dans notre patois.

Chez nous, d'une personne qui boude, c'est à dire qui témoigne par son silence et par l'expression de son visage qu'elle a de l'humeur, on dit qu'elle mouse.

Musitare verbum est frequentativum. frequenter musare. Est autem musare. idem quod dubitare. vel cum silencio murmurare.... Musat qui murmurat. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

Voir Lettres sur le Patois, \*76.

# 4703. MUSITATIO, RUNEMENS.

Runemens, murmure, grognement.

### 4704. MUTUARE, ENPRUNTER.

Enprunter, emprunter, recevoir l'un de l'autre, mutuellement.

1705. MUTUUM, PREST.

Prest, prêt, emprunt.

Mutuum quod mutuo datur et accipitur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4706. MUTILARE, DECOPER.

Decoper, couper de, retrancher de, mutiler.

Dans nos contrées, couper, découper se prononcent coper, décoper.

# N.

## 1707. NACISCI (nancisci?), AQUERRE.

Aquerre, acquérir, trouver, se nantir, obtenir.

Nancisci. consequi. acquirere. invenire, etc. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

### 4708, NAPA, NAVIAUS.

Naviaus, navet.

Dans nos contrées, on dit naviau pour navet.

### 4709. NARDUS, HERBE.

Herbe, herbe, la plante qui produit le nard, parfum.

Nardus. herba est speciosa... et est herba aromatica fragili radice...—Nardum dicitur unguentum vel confectio ex ea, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4740. NATIO, LIGNIE.

Lignie, lignée, nation, race.

Natio dicitur nascendi proprietas. sive actus vel passio nascendi...—Natio dicitur gens ab alia distincta. ut Galli. Britones. Teutonici. Item natio dicitur eorum provincia, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 4711. NASTURCIUM, cressons.

Cressons, cresson, plante.

# 1712. NAUSEARE, vomir.

Vomir, vomir, avoir des nausées, des envies de vomir.

.....Nauseo. nauseas. ad vomitum provocari. voluntatem habere vomendi sine affectum et proprie in mari in navi. et quidem large accipitur pro vomere. sicut nausea pro vomitu. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

# 1713. NEBULO, LECIERES.

Lecieres, lécheur, débauché, parasite, etc. Voir les nºº 4570 et 4577.

### 4744. NECTERE, ENLACIER.

Enlacier, enlacer, nouer, unir, attacher.

### 4745. NEGOCIARI, MARCHANDER.

Marchander, marchander, être en marché, être marchand, négocier, faire le négoce.

Negotior. mercari. negocium facere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Marchander, qui signifiait autrefois faire le négoce, faire ou conclure un marché, etc., ne s'emploie plus selon cette acception; on dit maintenant marchander pour demander le prix d'une chose, et le plus souvent, pour débattre le prix, contester la valeur de l'objet d'un marché. On dit aussi marchander pour hésiter, balancer, ce qui autrefois se disait barguigner ou barguigner.

On ne peut pas bargaigner et achapter tout sur un jour. (Froissart, Chron.)

### 4746. NEOMENIA, FESTE.

Feste, fête, phase, époque; néoménie, premier jour de décroissement de la lune : Pentecôte.

Neomenia dicitur innovatio lune et nota quod solemnitates legales erant.

—Neomenia. phase. Pentecoste... festum Clangoris. festum propitiationis, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

4747. NEQUIERE, NIENT POOIR.

Nient pooir, ne pouvoir.

1718. NEVUS, TACHE.

Tache, tache sur le corps, signe naturel, rapport, marque, envie; tache, déshonneur, honte, flétrissure.

1719. NICHILOMINUS, NIENT MAINS.

Nient mains, néanmoins.

4720. NIGIT, IL NEGE.

Il nege, il neige.

4724. NITRUM, sel.

Sel, sel, nitre, salpêtre.

1722. NIVERE, BLANGIR.

Blancir, blanchir, devenir blanc.

### 1723. NOCTUA, CUETE.

Cuete, chouette, oiseau de nuit.

Noctua dicitur pro eo quod de nocte circumvolat, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1724. NONNE, ENNEVOIRE.

Ennevoire, n'est-ce pas vrai? n'est-il pas vrai?

Enne (an-ne), n'est-ce pas? (V. Lettres sur le Patois, \*65.)

Enne porroit bien avenir

Que li rois perdus revenroit. (Roi Guillaume, p. 118.)

Voire (verum), vrai, vraiment.

Ennevoire, n'est-il pas vrai?

Bien dis fais renars.—Ennevoire? Fait Ysengrin, etc. (Rom. de Renart.)

#### 1725. NOVARE, SARTER.

Sarter, raccommoder, remettre à neuf, refaire, gratter, ratisser, raser, rajeunir.

Novaculum dicitur illud ferrum latum et acutum cum quo raditur pergamenum. ab innovando dicta quia quidem innovat pelles removendo earum deformitates. et ponitur pro rasorio quo barbe raduntur et quasi innovantur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4726. NOVALE, NOVACLES.

Novacles, novale, terre nouvellement défrichée.

Novale est ager tunc primum procisus. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

4727. NOCTICINUM, CANS DE NUIT.

Cans de nuit, chant de nuit.

## 1728. NOXA, COUPE.

Coupe, faute, mauvaise action, tort, préjudice causé.

Froissart écrit coulpe, de culpa.

Ils n'avoient nulle coulpe, etc. (Chron.)

## 4729. NEBULUS, oscurs.

Oscurs, obscur, nébuleux.

Voir nº 1786, opacus, oscurs.

Dans nos contrées, on prononce oscure et oscurité.

### 1730. NUGARI, MENTIR.

*Mentir*, mentir, conter des mensonges, dire des bagatelles, faire des contes en l'air.

Unde mugor. nugas facere vel dicere. vel inutiliter idem dicere..... Nuga dicitur trupha. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 4734. NUGIGERULUS, TRUFERES.

Truferes, trufeur, trompeur, qui dit des bagatelles, qui ment, faiseur de contes, colporteur de fausses nouvelles.

Nugigerulus. nugas gerens. nugarum portitor. nuga dicitur trupha. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Froissart emploie le verbe trufer dans le sens de moquer :

Comment! se truffe l'evesque de nous.—Et ne s'en fesoient les Turcs que gaber et truffer. — Il semble que ces gens de France se truffent de moi. (Chroniques.)

### 4732. NUMMULARIUS, CANGIERES.

Cangieres, changeur, banquier, caissier.

Nummularius dicitur mensarius. canisor. negotiator. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4733. NOMNISMA, MOUNOIE.

Mounoie, monnaie, pièce de monnaie.

1734. NONCUPARE, NOUMER.

Noumer, nommer, dénommer, appeler.

4735. NUNDINE, FIESTE.

Fieste, fêtes, foires, marchés.

(Voir Glossaire Ducange, au mot nundinæ.)

# 1736. NUPERRIME, TRESNOUVELEMENT.

Tresnouvelement, très nouvellement, dernièrement, tout récemment.

4737. NUSQUAM, EN NUL LIU.

En nul liu, en nul lieu, nulle part.

# 0.

### 4738. OBAUDIRE, OBEIR.

Obeir, obéir, obtempérer, paraître, venir à l'appel.

Obaudire. obtemperare. parere. vel obedire. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1739. OBERRARE, ERRER.

Errer, errer, rôder, errer de côté et d'autre.

4740. OBICERE, ENCONTREMETRE.

Encontremetre, mettre à l'encontre de, objecter, opposer à.

4741. OBJURGATIO, RAMPROSNE.

Ramprosne, reproches, réprimandes.

Froissart emploie le verbe ramposner, selon le sens de défier par des bravades.

Le comte l'avoit ramposné.—Et dit encore en ramposnant plus avant.

1742. OBIRE, MORIR.

Morir, mourir.

4743. OBITUS, MORS.

Mors, mort, trépas.

1744. OBEX, BARE.

Bare, barre, obstacle.

4745. OBLIGARE, ALOIER.

Aloier, lier à, devant ou pour, attacher avec un lien; obliger.

1746. OBLATARE, ABAIER.

Abaier, aboyer, aboyer contre, se déchaîner contre.

4747. OBLITERARE, EFFACIER.

Effacier, effacer, faire oublier; oblitérer.

1748. OBLECTARI, DELITER.

Deliter, se délecter, se plaire à, être en délices, prendre plaisir à. Delit, délice, plaisir.

Et prennent le cœur et le mangent a grand delit. (Froissart, Chron.)

4749. OBLOQUI, MESDIRE.

Mesdire, médire, mal parler, dire du mal, parler contre.

4750. OBMITTERE, LAISSIER.

Laissier, laisser, omettre, ne pas prendre, abandonner.

4751. OBMISSIO, LAISSEMENS.

Laissemens, délaissement, omission, abandon.

4752. OBNITI, contreefforchier.

Contreefforchier, faire effort contre, s'opposer, lutter contre, résister, repousser, se rebeller.

Obnitor. obsistere. repugnare. adversari. contradicere. rebellare. obluctari. contra conari. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

1753. OBORIRI, NAISTRE.

Naistre, naître de, commencer, prendre son origine de, s'élever de.

1754. OBSCENUS, ors.

Ors, ord, sale, impur, obscène.

1755. OBSES, ostages.

Ostages, ôtage, répondant, caution, garant; pleige.

Obses dicitur vas. vadis. —Proprie autem obsides dicuntur qui ab obsessis dantur. vel qui dati cum honore solent custodiri. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4756. OBSERARE, CONTRESIERER.

Contresierer, contreserrer, fermer avec une barre transversale, verrouiller, enfermer au verrou.

1757. OBSEQUI, SIERVIR.

Siervir, servir, avoir de la condescendance, être obséquieux, déférer aux volontés, céder, se soumettre.

4758. OBSECRARE, PRIIER.

Priier, prier instamment, supplier.

4759. OBSTINATUS, DURS.

Durs, obstiné, opiniâtre; qui a la tête dure.

#### 4760. OBSTINATIO, DURTES.

Durtes, dureté, obstination, opiniâtreté, entêtement.

4764. OBSTETRIX, BAILLE.

Baille, accoucheuse.

Obstetrix dicitur mulier que stat parientibus et recipit puerum de utero procedentem. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

C'est par une sorte de métaphore que l'obstetrix, l'accoucheuse, est appelée baille (bajula), portière, celle qui reçoit l'enfant aux portes de la vie ou qui lui ouvre les portes de la vie.— Nous allons voir obstetricare traduit par estre baille. — On dit encore en français, une porte entrebaillée, pour une porte entr'ouverte. — Cette locution être débraillée signifie qu'on a les vêtements ouverts; c'est l'ancien mot débaillé. Dans le Roman de la Rose, Pygmalion, voyant sa statue animée:

Lors voit quelle est vive et charnue, Si li débaille, sa chair nue découvre, Et voit ses beaux crins blondoyans.

Voir Lettres sur le Patois, \* 47.

1762. OBSTETRICARE, ESTRE BAILLE.

Estre baille, être accoucheuse.

Obstetricare est obstetricis officium exercere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro précédent.

1763. OBVOLARE, voler.

Voler, voler au-devant, devant, vers, du côté de.

4764. OCCIDENS, occidens.

Occidens, occident, le couchant, l'ouest.

4765. OCCIDERE, CAIR.

Cair, choir, tomber, se coucher.

Dans nos contrées, choir, tomber, se dit kaire ou kéire.

4766. OCCULERE, REPONRE.

Reponre, cacher, dissimuler, tenir caché, enterrer, déposer en lieu secret.

Si vous n'y avez mis ni repons nulle embusche. — En appert (ouvertement) ni en repost (en secret) ne ferons ni ne dirons.—Jean Balle et Jacques Strau furent trouvés reposts (cachés) en une vieille masure. (Froissart, Chroniques.)

#### 1767. OCCIPUT, HATERIAUS.

Hateriaus (hasterel), nuque, derrière du col, cou, échine.

Dans nos contrées, hateriau est encore en usage pour dire la nuque.

On lit dans Froissart:

Il fut saigné au hasterel, ainsi comme ils ont d'usage à faire leurs saignées en Lombardie, quand ils veulent à un homme avancer sa fin. (Chroniques.)

4768. OCREATUS, HUESES.

Hueses (housé), qui a des houseaux, qui est guêtré, chaussé.

4769. OCREA, HUESE.

Huese, houseaux, jambarts, armures de jambes. guêtres de cuir, brodequins.

Ocrea dicitur tibiale calciamentum. vel caliga ferrea. — Ocrea quasi ob crura quia propter crura tegenda fit, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

1770. OESTRUM, TAHONS.

Tahons, taon; cestre.

## 1771. OFFA, SOUPE.

Soupe, soupe, pâtée, gâteau, morceau de pain trempé, potage.

Offa est frustum panis humectati. et componitur ab ob et fans. quasi contra fantem id est loquentem. Unde hec offula diminutim et hec offela.—Est differentia inter offam et vipam. Vipa enim fit proprie in vino. unde dicitur vipa quia panis in vino. Offa fit in aliis liquoribus. (Glossaire étymologique W. Briton, Ms. 82.)

On appelle, dans nos contrées, soupettes, de petits morceaux de pain qu'on fait tremper dans la sauce ou le vin pour affriander les enfants; c'est le diminutif de soupe, mot qu'on employait autrefois dans ce sens, c'est à dire des tranches de pain qu'on fesait tremper. Nos ménagères disent encore tremper la soupe, pour dire verser le bouillon sur des tranches de pain.

Au livre de la Pucelle, imprimé à Rouen en 1581, il est dit :

On lui avoit fait appareiller a souper, mais elle fist seulement mettre du vin dans une tasse d'argent, où elle mist moitié d'eau et cinq ou six soupes.

Cependant le nom de soupe s'entendait aussi au XV° siècle, comme maintenant, de ce qui constitue ce que nous appelons potage.

Offarium, offa, jusculum, Invent. ann. 1476. ex tabul. Flamar. : Item plus duo alia metalla tentia quodlibet decem perapsides offarii sive potagii. (Voir Glossaire Ducange, au mot offarium.)

1772. OFFENDICULUM, coros.

Coros, courroux, ce qui offense, ce qui irrite par sa résistance, ce qui fait obstacle.

Dans Roquesort, corot est interprêté courroux, colère.

4773. OFFICINA, 'OFFECINE.

Offecine, officine, atelier, laboratoire, fabrique, etc.

4774. OLEASTER, OLIVIERS.

Oliviers, olivier.

Oleaster dicitur olea sylvestris.—Arbor inculta atque sylvestris, etc. (Glassaire étym. Briton, Ms. 82.)

1775. OLIVETUM, u li olivier croissent.

U li olivier croissent, où les oliviers croissent.

Remarquez que olivier au pluriel n'a pas d's à la fin, et au numéro précédent il est écrit au singulier oliviers.

4776. OLERE, FLAIRIER.

Flairier, fleurer, avoir ou répandre de l'odeur.

1777. OLIDUS, PUANS.

Puans, puant, qui sent mauvais.

1778. OLFACERE, FLAIRIER.

Flairier, flairer, sentir, percevoir les odeurs, reconnaître à l'odeur, odorer, donner de l'odeur (act. et neut.).

Olfacere (v. actif), flairer. Olfacere nummum, flairer, dénicher l'argent (Cicéron).

Olfacere (v. neut.), est facere olere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1779. OLFATUS, oudeurs.

Oudcurs, odeur, parfum.

### 1780. OLIMPUS, MONTAIGNE.

Montaigne, montagne, le mont Olympe.

1781. OLUS, JOUTE.

Joute, joute??...

Olus ab alendo dicitur eo quod primum homines oleribus alerentur antiquum fruges et carnes ederent. (Gloss. stym. W. Brit., Ms. 82.)

Je ne trouve pas moyen de faire concorder le sens de olus, qui signifie légume, herbe, chou, etc., avec joute, qui est employé par les anciens écrivains français selon la signification de joute, lutte, tournoi. Je ne trouve point non plus de rapport entre joute, traduction de olus, et jouxte (juxta), auprès, contre, selon, proche, etc.

4782. ONAGER, ANES SAUVAGES.

Anes sauvages, âne sauvage, onagre.

Onager est asinus silvaticus. asinus ferus.—Onos grece et ager vel agrios. quod est ferum vel agreste. (Glossaire etym. W. Briton, Ms. 82.)

1783. ONOCENTAURUS, BESTIA QUEDAM.

### 1784. ONOCROTALUS, uns oisiaus.

Uns oisiaus, un oiseau, l'Onocrotale.

Onocrotalus vel onocrotalon quedam avis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1785. ONUSTUS, carchies.

Carchies, chargé (d'un fardeau).

Froissart écrit carger pour charger.

Ils dirent qu'ils avoient cargé pour mener en Flandres. (Chroniques.)

Dans nos contrées, on prononce kerké, ou kerkié, ou kierkié.

1786. OPACUS, oscurs.

Oscurs, obscur; opaque.

Voir nº 1729, nebulus, oscurs.

1787. OPEROSUS, ENTENTIEUS.

Ententieus, attentif, attaché à son travail, laborieux, soigneux, occupé.

Voir Glossaire Ducange, au mot intentissime.

### 1788. OPIFEX, OVRIERS.

Ovriers, ouvrier, auteur d'un ouvrage, artiste, artisan, manœuvre.

1789. OPULENTUS, RICHES.

Riches, riche, opulent.

4790. OPITULARI, AIDIER.

Aidier, aider, venir en aide, secourir, assister, porter secours.

Opitulari idem est quod auxiliari, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4794. OPITULATIO, AIWE.

Aiwe, aide, assistance, secours.

1792. OPILARE, ESTOUPER.

Estouper, étouffer, boucher, fermer, clore, obstruer.

Opilare, cœlare. Latinis est occludere, obstruere. (Glossaire Ducange.)

Etouper se dit encore chez nous pour boucher, calfeutrer, obstruer. Dans le duel d'argumentation par signes entre Panurge et l'anglais Thaumaste, Rabelais raconte que :

Thaumaste de grand ahan se leva, mais en se levant il fit un.... et puoit comme tous les diables. Les assistants commençarent se estouper le nez.

On comprend que le verbe étouper est congénère du substantif étoupe, nom de cette partie la plus grossière de la filasse, et qui sert à boucher les fentes d'un tonneau, à calfater un navire, etc.

Bouchon se disait autrefois toupon (Rabelais), dont on a fait tampon.

4793. OPILATIO, ETOUPEMENS.

Etoupemens, action de boucher, étoussement. Voir le numéro précédent.

4794. OPERIMENTUM, COUVRETURE.

Couvreture, couverture, ce qui recouvre, enveloppe, couvercle.

1795. OPIDO, MOUT.

Mout, beaucoup, fort, très, extrêmement.

Mout, moult (multum), particule adverbiale qui n'est plus employée seule que dans le patois; elle est entrée dans la composition de beaucoup de mots français: moutarde, multiplier, multitude, multiforme, etc.

### 4796. OPIMUS, RICHES.

Riches, riche, opulent, abondant.

Dicitur opimus dives. abundans. opulentus. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

4797. OPPREMERE, OPPRESSER.

Oppresser, oppresser, opprimer, comprimer, fouler, accabler, étouffer.

4798. OPSIO, COUSINE.

Cousine, cousine?

Je n'ai pas trouvé la relation du mot latin opsio ou optio avec le mot français cousine.

4799. ORBITA, RETORS.

Retors, retour, révolution, cours des astres, cercle, orbite, parcours d'un cercle, d'un orbe (orbis itum); trace d'une roue, ornière.

Orbita dicitur vestigium rote que rotunda est. — Unde orbita dicitur orbis iter. id est via. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 4800. ORATORIUM, ORATORIES.

Oratories, oratoire.

Ce mot est un des nombreux exemples de modification de l'orthographe par déplacement de l'i : d'oratories (oratorium) on a fait oratoire.

Oratorium. sicut dicit Isid. ethimo XV. orationi tantum est consecratum (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

4804. ORCUS, INFERS.

Infers, l'enfer.

1802. ORDEUM, orges.

Orges, orge.

4803. ORDIRI, commenchier.

Commenchier, commencer, entamer un sujet, disposer, préparer; ourdir (ordiri).

1804. ORIRI, SOURDRE.

Sourdre, sourdre, naître, s'élever, s'élever de, prendre sa source, provenir, sortir de, tirer son origine de.

#### 4805. ORTIGOMETRA.

### 1806. ORTODOXUS, DE DROITE FOI.

De droite foi, de droite foi, conforme aux saines doctrines; orthodoxe.

1807. ORTHOGRAFIA, DROITE ESCRIPTURE.

Droite escripture, droite écriture, écriture correcte; orthographe.

1808. OSCITARE, BAELIER.

Baelier, bâiller, ouvrir la bouche.

Oscitare. hiare. os aperire, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

4809. OSTENTARE, VANTER.

Vanter, vanter, faire valoir, faire parade, se vanter, se faire valoir (Cicéron).

4840. OSTENTATIO, VANTERIE.

Vanterie, vanterie, ostentation, action de faire valoir. Voir le numéro précédent.

1811. OSTRUM, orfrois.

Orfrois, orfroi, broderies, franges, ornemens d'or, tissus et broderies d'or.

1812. OVARE, esjoir.

Esjoir, se réjouir, triompher, célébrer un triomphe par des réjouissances.

1813. OPILIO, BERGIERS.

Bergiers, berger (de brebis).

Opilio dicitur quasi ovilio. scilicet custos vel pastor ovium, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Р.

## 1814. PACASCI, FAIRE CONVENANCE.

Faire convenance, faire convenance ou convention, faire un traité, un pacte, s'arranger, convenir.

Pacasci, que je n'ai point rencontré autre part, est ici, je pense, pour pacisci.

Pacisci multa significat... in pactum accipere. in pactum ponere vel dare vel promittere. in pactum petere. pactum facere. amicitiam firmare vel integrare, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1815. PACTIO, CONVENANCE.

Convenance, convenance, convention, etc.

Pactio dicitur conventio. conditio. promissio, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 1816. PAGUS, RUE.

Rue, rue, bourg, village, basse ville.

Pagus. pagi. id est villa. dicitur a pige quod est depressum vel depressio. vel fons quia fontes solent esse depressis in locis. Pagi etiam solent edificari juxta fontes... — Paganus dicitur quia non moratur in civitate, etc. (Gloss. Etym. Briton, Ms. 82.)

On rencontre rue avec la signification de fontaine, ruisseau. Dans nos contrées, ruisseau se dit rio.

### 4847. PALATINUS, QUENS PALAIS.

Quens palais, comte du palais, comte palatin, palatin, seigneur palatin.

Palatini nude pro comitibus palatinis, in Speculo Saxonio, lib. 3, art. 50. (Glossaire Ducange.)

## 1818. PALEAR, GORGE DE BUEF.

Gorge de buef, gorge de bœuf, palais de bœuf, fanon de bœuf (Pline), premier estomac des ruminants (Calpurnius).

## 1819. PALESTRE, LUITE.

Luite, luttes, palestre, exercices de la lutte.

Palestra dicitur lucta vel locus luctationis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

4820. PALLA, DRAS DAUTEL.

Dras dautel, draps d'autel, draperies, tentures d'autel, poêle.

# 1821. PALLIARE, COUVRIR.

Couvrir, couvrir, pallier, cacher comme sous un voile, un pallium.

### 1822. PALMUS, PUING.

Puing, poing, un palme, mesure de longueur, une paumée.

Palmus in mensuris agrorum IIIJ<sup>or</sup> digitos habet.—Pugillus est contractis digitis pugnus. Palmus a pollice usque ad digitum minimum extensa manu. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Gloss. gall.-lat., ex cod. reg. 7684: Palmus, paumée, un espan. Et est palmus a pollice usque ad minimum digitum, extensa manu. (Glossaire Ducange.)

### 1823. PALPITARE, PATHER.

Patiier, pâtir, palpiter, être pantelant, agité, être mourant, agoniser.

### 1824. PANGERE, ARRIERE BOUTER.

Arriere bouter, bouter arrière (vade retro), écarter, repousser, chasser arrière, exorciser.

Pangere. cantare. canere. repellere. item invenitur pango pro palum figere et plantare. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Canere, cano, canis, faire des cérémonies magiques, exorciser pour chasser le malin esprit, le diable.

### 1825. PANIFEX, KI FAIT PAIN.

Ki fait pain, qui fait pain.

Panificus et panifex in eodem sensu. scilicet qui facit panem. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 1826. PANIFICIUM, PANETIERE.

Panetiere, paneterie, lieu où se fait le pain, boulangerie.

Panificium dicitur locus ubi fit panis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 1827. PAMPINUS, FOILE DE VIGNES.

Foile de vignes, feuilles de vigne, feuilles ou feuillage de la vigne, pampres.

## 1828. PAPAVER, PAVIERS.

Paviers, pavot.

Papaver herba est sompnifera.... ex qua fluit succus quem Opion appellant. (Gloss. étym. W. Briton.)

Roquefort indique, sans citer d'exemple, pavaier, pavier, comme signifiant pêcher, l'arbre qui produit les pêches.

Nous verrons au n° 1931, persicum traduit par pieschiers, pêcher, l'arbre fruitier qui porte les pêches.

## 1829. PAPILIO, PAVELLONS.

Pavellons, papillon.

Papilio parvum est volatile quod gallice dicitur paveillon, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Cet article est un des très rares exemples où Briton indique le mot français.

### 1830. PAPIRUS, jons.

Jons, jonc, roseau dont on faisait du papier; l'étoffe des voiles de navire.

... Hec papirus dicitur juncus quidam, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 4834. PARILIS. SANLANS.

Sanlans, semblant, ressemblant, semblable, pareil, égal.

Le verbe sanler signifiait sembler, penser, croire. (V. Glossaire Ducange, au mot similare.)

## 4832. PARIFICERE, FAIRE PER.

Faire per, faire pair, rendre pareil, égal, traiter de pair à compagnon; apparier.

# 1833. PARABOLA, SAMBLANCE.

Samblance, semblance, ressemblance, similitude, comparaison, parabole.

Parabola est rerum genere dissimilium comparatio. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Voir Lettres sur le Patois, \*42.

## 1834. PARACLITUS, conforteres.

Conforteres (conforteur), confort, qui conforte, qui soutient, qui protége; avocat, aide, soutien, consolateur.

Paraclitus consolator dicitur Spiritus Sanctus. qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. Item paraclitus advocatus dicitur filius qui interpellat pro nobis apud patrem, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1835. PARADIGENA (paradigma?), exemples.

Exemples, exemple, comparaison.

### 1836. PARANYMPHUS, DEMISIAUS.

Demisiaus (demissus), envoyé, message ou messager entreépoux. Paranymphe, celui qui conduit les mariés; garçon de noces?

Gloss. gall.-lat., ex cod. reg. 7684 : Paranymphus, message, époux et épousée. (Glossaire Ducange.)

1837. PARASITUS, LECHIERES.

*Lechieres*, lécheur, parasite. Voir les n° 4570, 4577, 4743, etc.

1838. PARAPSIS, ECUIELE.

Ecuiele, écuelle, plat.

Parapsis dicitur discus. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1839. PARASCEVE, BONSDEVENRES.

Bonsdevenres, bon vendredi, veille du sabbat, le sixième jour de la dernière semaine de carême.

(Voir Glossaire Ducange, au mot parasceve.)
Devenres (dies veneris), vendredi.

Et si passa li tans et vint Et tant qu'à un quaresme avint Tout droit au jour du bon devenres, Chil qui vers Diu estoit peu tenres.

(Le Dict du Barisel.)

1840. PARCITAS, AVARISSE.

Avarisse, avarice, parcimonie, épargne.

1841. PARDUS, UNE BIESTE.

Une bieste, une bête, le léopard.

Dans nos contrées, on dit encore biéte pour bête.

4842. PATRICIDUS, KI TUE SEN PERE.

Ki tue sen père, qui tue son père, parricide. Le pronom possessif son se prononce sen dans nos contrées.

1843. PARTIRI, PARTIR.

Partir (partir), partager, faire des parts, diviser.

Partir, selon le sens de partager, ne s'emploie plus guère en

français que dans cette locution: avoir maille à partir. Il est resté aussi dans la composition des mots départir, département, répartir, etc.

### 1844. PAUXILLUM, PETIT.

Petit (un petit), un peu, un petit peu.

Les anciens employaient souvent petit pour l'adverbe peu.

1845. PARVI PENDERE, PETIT PRISIER.

Petit prisier, peu priser, estimer peu, faire peu de cas. Voir le nº 1151, flocci pendere, poi prisier.

### 1846. PASTINACA, PASNAISE.

Pasnaise, panais (pasternaque).

Dans nos contrées, la racine du panais a conservé son nom de pasternague, qu'on prononce pasterna.

### 4847. PASTOFORIUM, UNE CAMBRE.

Une cambre, une chambre, une chambrette, cellule.

Pastoforia grece dicuntur thalami vel cubilia in quibus levite excubabant in atriis domus Domini. quorum commemoratio fit in ultima visione Danielis prophete.—In porticibus laterum erant pastoforia. id est loca separata ad comedendum in quibus sacrificantes de partibus sacrificiorum que eos contingebant vescebantur coram Domino, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Pastoforium, chambrette, in Gloss. lat.-gall. Sangerm.—In Ezechielis extrema parte, in visione civitatis: pastophoria, id est cellulas parvas, etc., etc. (Glossaire Ducange.)

## 1848. PASTA, PASTE.

Paste, pâte.

# 4849. PISTOR, PESTRISIERES.

Pestrisieres, pétrisseur, celui qui pétrit, pâtissier, boulanger.

Pistor dicitur ille qui panem facit a pinso. pinsis. pinsere. pistum. quod est facere pastam. deducere et terere, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Il y a une espèce de petit pain qu'on appelle pistolet.

# 1850. PASCERE, PAISTRE.

Paistre, paître, faire paître, repaître, nourrir, mener paître.

## 4854. PISTRINUM, PESTRINS.

Pestrins, pétrin, huche, coffre où l'on pétrit le pain, meet ou mai.

Cet ustensile de boulangerie se nomme encore meet dans nos contrées.

Meet, mai, huche, pétrin.

Si donne..... comme aussi toute ma bouticle de boulengerie compris les meetz, montres, dresches, pelles, pots aux brèses de cuivre, moulin bultoire, et généralement tous autres ustensilz appartenant au stil de boulengerie. (Testament du 1<sup>er</sup> juin 1674.)—V. Guilmot, supp. au Gloss. Roquesort.)

1852. PASSIVUS, souffrans.

Souffrans, souffrant; passif.

1853. PATIBULUM, GHIBES.

Ghibes, gibet, instrument de supplice; patibule.

1854. PATESCERE, AOUVRIR.

Aouvrir, rendre patent, mettre à découvert, manifester, apparaître. s'ouvrir à.

1855. PANDO (pandox?), CIS, venderes.

Venderes, vendeur (de bière), tavernier, cabaretier, marchand de vin, brasseur, etc.

Nous lisons dans le Glossaire Ducange:

Pandox, Gloss. Isid.: qui semper pandit ora ad potandum. Ungutio et Johan. de Janua: pandox ebriosus vel gulosus, lecator qui semper pandit ora propter escas. Pandocium lecacitas, ebriositas, taberna, etc... — Hinc pandoxare: cauponam (1) exercere, agere; cerevisiam, vinum exponere atque adeo conficere, etc.—Glossar. lat.-gall, ann. 1352, ex cod. reg. 4120: pandoxare, ambracier, id est brasser, cerevisiam conficere.

Peut-être pourrait-on soutenir que venderes est ici pour pendere ou pandere (pandeur), dans le sens de buveur, lécheur, fréquentateur de cabarets, de mauvais lieux; auquel cas le v aurait été substitué au p, ainsi que cela a lieu assez souvent à l'égard du b et du p.

1856. PATEFACERE, PATERE IDEM.

1857. PANTERA, UNE BIESTE.

Une bieste, une bête; la panthère.

(1) Cauponiser (Rabelais).—V. Remarques sur le Patois, § 63.

### 1858. PATENA, PLATINE.

Platine, platine, patène, plat creux pour faire cuire les aliments.

1859. PATRINUS, PARINS.

Parins, parrain.

1860. PATROCINARI, AIDIER.

Aidier, aider, protéger, défendre, patroner.

Patrocinari. deffendere. protegere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1861. PATROCINIUM, AIWE.

Aiwe, aide, secours, protection, assistance, patronage.

Patrocinium. protectio. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Ajuwe, aide, secours. (V. Glossaire Ducange, au mot adjutum.)

1862. PATRICIDIUM, occisions patris.

Occisions patris, occision de père, parricide.

Patrocida dicitur qui patrem occidit. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

4863. PAULO MINUS, POI MAINS.

Poi mains, peu moins, un peu moins.

4864. PAULO PLUS, PETIT PLUS.

Petit plus, peu plus, un peu plus.

1865. PAVESCERE, CREMIR.

Cremir, frémir, craindre, redouter, avoir peur.

Et les crement plus et doutent les Sarrasins que nuls autres.—Et se fesoit cremir si sort de ses gens que nuls ne l'osoient courroucer, etc. (Froissart, Chroniques.)

1866. PAVOR, PEURS.

Peurs, peur.

4867. PAVIMENTUM, PAVENENS.

Pavemens, pavé, pavement, carrelage, aire, plancher carrelé.

1868. PAUPERARE, APOVRIR.

Apovrir, appauvrir.

#### 1869. PAUSARE, REPOSER.

Reposer, reposer (v. n.), se reposer, s'arrêter; cesser, faire une pause.

1870. PAUSA, POSEE.

Posee (une reposée), pause, repos, cessation, station.

1871. PAUSATIO, IDEM.

1872. PECAMEN, PECCATUM IDEM.

#### 1873. PECULIUM. BIESTIALLE.

Biestialle, bétail, les bestiaux, troupeau de bétail.

Peculium, pecudes. Peculium, utriumque sexus. — Peculia sola remanebant in pascuis nullo astante pastore (Paulus Warnefridus, lib. 2). —Gloss. Ducange.

Réservés tous vivres, bestial et autres choses qu'on trouveroit sur les champs. — A leur retour, ils levèrent ès prairies grand bestial. (Froissart, Chroniques.)

1874. PECULIARIS, PRIVES.

Prives, privé, particulier, qui appartient en propre, en particulier.

1875. PECULIALIS, BESTIAGE.

Bestiage, le bétail, toute espèce d'animaux.

1876. PECUNIOSUS, RICHES.

Riches, riche, enrichi, qui a de l'argent.

4877. PECULIARITAS, PRIVANCE.

Privance, privautés, familiarité particulière, particularité, propriété spéciale.

4878. PECTERE, PINIER.

Pinier, peigner.

1879. PECTEN, PIGNES.

Pignes, peigne.

1880. PECTORALIS, DE PIS.

De pis, de poitrine, de gorge, de mamelle; pectoral, qui appartient à la poitrine.

Voir nº 1225, gibbar, boche en pis.

Bras a bras se sont entrepris, Bras ont dessus et dessous mis; Es les vous ensamble joustés, Pis contre pis, lès contre lès.

(Rom. du Brut.)

4884. PEDICULUS, Pous.

Pous, pou.

1882. PERJURUS, PARJURES.

Parjures, parjuré, parjure, menteur.

4883. PEJORARE, EMPIRIER.

Empirier, empirer, aggraver, rendre pire.

1884. PELLICEUS, viseus.

Viseus, malin, trompeur, flatteur, séducteur, enjoleur.

Déjà nous avons vu astutus traduit par viseus (malin, astucieux); il ne nous a pas été possible de trouver un rapport direct entre le latin pelliceus, qui proprement signifie de peau, de fourrure, avec viseus, adjectif, qui répond à la signification d'astucieux. Toutefois, nous pensons que pelliceus est pris ici dans un sens métaphorique pour désigner celui qui cherche à tromper sous des apparences de douceur, qui se déguise sous une peau, une fourrure qui ne lui appartient pas, ou bien encore celui qui enlace par des caresses ou des moyens astucieux.

Nous lisons dans le Thesaur. ling. lat. de Robert et Henri Etienne:

Pelliceo, ui, ere, vix legitur; tamen apud Columellam pro blanditiis impetrare positum videtur, nisi locus corruptus est, cum ait in præf. lib. 12, de villica loquens: sed domi sedentes confectas vestes fastidio habeant, perversasque cupidine pretiosiores alias a viris pelliceant, etc. (pelliciant, cod. emendati.)

Pellicio. exi. ectum. ere. blandiendo decipere, inducere, adducere. Ter. Phorm. 1. 2. 18. Is senem per epistolam pellexit.

Pellicio pro perlicio, ex per et lacio componitur. Mutatis l in r et a in i. Festus; lacit, decipit, inducit. Lax, lacis vero, fraus est. Vid. perlicio.

In fraudem pellicere. Lucret., lib. 5, 1003.

Mulierem imbecilli consilii ad sese pellicere. Cicer. pro Flacco, 70.

Majorem partem sententiarum sale tuo, et lepore, et politissimis facetiis pellexisti. Cicer., de Orat., 243...

Voir ci-dessous le nº 1886, pellicere, assongnanter.

#### 4885. PELLIPARIUS, PELETIERS.

Peletiers, pelletier.

#### 1886. PELLICERE, ASSONGNANTER.

Assongnanter, soigner, caresser, tromper, séduire, enjoler, prendre des soins caressants et assidus.

Pellicio. pellicis. pellexi vel pellicui. pellicere. perlectum vel perlicitum dicitur decipere. Unde pelliciens id est decipiens. et pellax pellacis idem quod fallax. Unde pellaciter id est fallaciter vel fraudulenter, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1887. PELVIS, BACHINS.

Bachins, bassin.

Cest le declaration des parties que j'ai baillées a Marie Coupée et a Pierre Daghenet, ladres en la bonne maison... Un fer a waufres, deux petits queminiaux bachin barbioire, pot de queuvre, payelles d'airain, cuignie a fendre leur laigne, grand audier, anses de pot, moyen hastier. Item une grande nuefve cuve pour eux bagner. (Compte de la bonne maison des ladres, ann. 1433.)—Guilmot, suppl. au Glossaire de Roquefort, au mot audier.

### 1888. PENES, DALES.

Dales (d'alez), d'à côté, auprès, chez, du côté de, approchant.

1889. PENSIO, cens.

Cens, cens, impôt, paiement, pension, loyer, taux.

## 4890. PENDULUS, DOTEUS.

Doteus, douteux, balançant, chancelant, étant en suspens.

1891. PENSA, Pois.

Pois, poids, pesée, portion déterminée, ration.

## 1892. PENULA, FAILLE.

Faille, faille, pénule, manteau à capuchon, mantelet.

Penula. pallium est cum fimbriis longis, etc. (Gloss. étym. Brit,, Ms. 82.)

Dans les Flandres, dans la Hollande et dans quelques villages de nos contrées, les femmes portent encore des espèces de voiles, manteaux très longs en étoffe légère de laine noire, et que dans nos pays on appelle failles.

### 1893. PENURIA, DEFAUTE.

Defaute, défaut, manque de ressources, pénurie, indigence, pauvreté.

Penuria dicitur inopia. egestas. paupertas ... (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 1894. PERTICA, PERCE.

Perce, perche, gaule, échalas, mesure, champ de l'étendue d'une perche.

Percheia, percheya, pertica; Gall., perche, etc.—Pertica sive mensura...
—Pertica certus agri modus decem pedibus constans, etc. (Glossaire Ducange.)

### 4895. PERCELLERE, OUTRE ALLER.

Outre aller, aller outre, surpasser, dépasser, vaincre, surmonter, exceller.

1896. PERAGERE, PERFAIRE.

Perfaire, parfaire, compléter, terminer, achever.

### 1897. PERAGRARE, PERALER.

Peraler, aller par, parcourir, traverser, rôder, errer, aller à travers champs.

Peragrare dicitur circuire. perambulare inquirendo. pervagari. pererrare. pervadere. agrum girare, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 1898. PERCUNCTARE, ENQUERRE.

Enquerre, enquérir, s'enquérir, s'informer, interroger, questionner, chercher, se mettre en quête.

# 4899. PERCUNTATIO, ENQUESTE.

Enqueste, enquête, action de s'informer, de s'enquérir, de faire des recherches, d'interroger.

#### 1900. PERDRIX, PERTRIS.

Pertris, perdrix.

Dans nos contrées, on dit encore pertris.

1901. PERDITIO, PIERTE.

Pierte, perte, perdition.

### 1902. PEREGRINARI, IESTRE PELERINS.

Iestre pelerins, être pèlerin.

### 1903. PEREGRE, EMPELERINAGE.

Empelerinage, en voyage, en manière de pèlerinage, par pèlerinage.

### 1904. PERIMERE, DEFFAIRE.

Deffaire, défaire, détruire, anéantir, périmer, tuer, immoler.

Dans nos contrées, on dit encore défaire pour faire mourir, tuer, et surtout se défaire pour se suicider.

### 1905. PEREMPTIO, DEFFAITURE.

Deffaiture, destruction, meurtre.

### 1906. PEREMPTORIE, SANS RESPIT.

Sans respit, sans répit, sans délai, sans recours, définitivement, irrévocablement, péremptoirement.

### 4907. PERENDIE, AVANCIER.

Avancier, de jour en jour.

Je n'ai trouvé perendie que comme adverbe de temps, et signifiant après-demain.

Perendie post cras. adverbium temporis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Je pense que perendie est pour perendinare, pris substantivement, et qu'avancier signifie prolongement, ajournement, comme qui dirait le prolonger, l'ajourner, l'avancer.

Perendinare, de die in diem prolongare. Gloss., Ms. XIII. Perendinatio, idem videtur quod peregrinatio. (Glossaire Ducange.)

# 4908. PERFUNGI, USER.

User, user, sinir, mourir, être usé, avoir usé de la vie, s'être acquitté de la vie.

Dans nos contrées, mourir se dit encore user; être mort, être usé.

Car la norrice Cerberus
A cui ne peut rien embler nus
Humains, que tout ne face user
Quant ele veut de sa force user. (Rom. de la Rose.)

### 1909. PERIBERE, TESMONGNIER.

Tesmongnier, témoigner, rendre témoignage, déclarer, rapporter.

### 1910. PERITUS, SAGES.

Sages, sage, expert, instruit, expérimenté, habile.

Voir nº 111, argute, sagement.

Peritus. ta. tum. dicitur doctus. instructus et comparatus, etc. (Glossaire étym. Brit., Ms. 82.)

### 1911. PERITIA, SAVOIRS.

Savoirs, savoir, connaissance acquise par une longue pratique ou par un long usage; l'expérience.

Unde hec peritia. id est discretio. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 1912. PERIZOMATA, BRAIES.

Braies, braie, culotte.

Perizoma. tis. est quedam vestis hominum antiquissima. id est succinctorium femorale quo tamen genitalia conteguntur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Ce qu'on appelait autresois braies se nomme maintenant culotte en français, et maronnes dans le patois de nos contrées. Ce mot maronnes provient, je pense, du latin mas, maris. La maronne, la culotte est une espèce de vêtement qui appartient exclusivement au mari, au mâle; c'est l'attribut spécial du sexe masculin. (V. Remarques sur le Patois, § 439.)

# 1913. PERITE, SAGEMENT.

Sagement, sagement, savamment, adroitement, habilement. Voir net 1910 et 1911.

# 1914. PERLUSTRARE, REGARDER.

Regarder, regarder, examiner, parcourir des yeux, visiter, visiter successivement.

# 4945. PERMITTERE, LAISSIER.

Laissier, laisser, permettre.

# 1916. PERMITIO, SOUFFRANCE.

Souffrance, action de souffrir qu'une chose soit faite, permission; laisser faire.

### 1917. PERNIX, DAMAGEUS.

Damageus (damageux), dommageable, pernicieux, qui porte dommage.

Dans nos contrées, on dit encore damage et damageux, conformément à l'étymologie damnum.

Pernix. pernicis. id est perniciosus. destructor. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

### 1918. PERNITIOSUS, PERELLEUS.

Perelleus, périlleux, dommageable, pernicieux, qui met en péril.

### 1919. PERNITIES, PERIUS.

Perius, ce qui fait périr, perte, perdition, destruction, ruine.

### 1920. PERNITIOSE, PERELLEUSEMENT.

Perelleusement, périlleusement, pernicieusement.

### 1921. PERNOCTARE, DEMORER PAR NUIT.

Demorer par nuit (demeurer par nuit), demeurer pendant la nuit, rester pendant la nuit, passer la nuit.

Par nuit, pour pendant la nuit, est une locution encore employée dans nos contrées.

# 1922. PERPENDERE, piercevoir.

Piercevoir, percevoir, apercevoir, peser attentivement, remarquer, concevoir, évaluer, examiner, considérer, juger.

# 1923. PERPERAM, MAUTALENT.

Mautalent, de mauvais gré, avec mauvaise volonté, avec mauvaise intention, avec mécontentement, de travers, perversement, injustement, contre son désir ou sa volonté.

Perperam adverbium. id est perverșe. injuste. non recte. (Gloss. étymol. W. Briton, Ms. 82.)

Le roi d'Angleterre sentit et conçut que son cousin lui disoit toute vérité, si se rapaisa et refrena son *mautalant*, et fit le chevalier de Bretaigne venir devant lui. (Froissart, *Chron*.)

Nous avons vu, n° 21, affectio traduit par talens, et n° 101, appetibilis traduit par talentables.

Mautalent et talentables ont disparu de la langue française, et talent est resté; mais il a été détourné de sa primitive signification.

Talent s'entendait dans le sens de désir, affection, vouloir, penchant, volonté, envie de faire une chose; maintenant il signifie aptitude, savoir-faire, capacité, habileté, etc.

Sisara fut veincuz et chaciez des fiz d'Israel; si torna en la meson d'une buene dame qui avait nom Delbora por dormir, car grans talanz de dormir li estoit pris, etc. (Comment. sur le Sautier, fole 178, ve.)

Ils nous respondirent que il leur sembloit que nous navions talent d'estre delivrés, etc. (Joinville, Hist. de Saint-Louis.)

Voir nº 21, affectio, talens.

1924. PERPES, PERPETUBUS.

Perpetueus, perpétuel, continuel, non interrompu.

1925. PERPETIM, PERMENABLEMENT.

Permenablement, perpétuellement, toujours, continuellement, sans interruption, à la continue.

1926. PERPETRARE, REQUERRE.

Requerre, attaquer, tomber dessus.

Puis requirent les François vivement. (Froissart, Chron.)

1927. PERPLEXUS, ENLACIES.

Enlacies, enlacé, embarrassé, embrouillé, perplexe.

1928. PERSPICUUS, clers.

Clers, clair, transparent, diaphane, évident.

1929. PRESTARE, DONNER.

Donner, donner, fournir, offrir, livrer, présenter; prêter.

1930. PERSUASIO, CONSEIL.

Conseil, conseil, persuasion, avis, conviction, croyance, opinion. Conseil, chez les anciens écrivains, est presque toujours employé dans le sens d'opinion que l'on a, ou de résolution que l'on prend d'après son propre sentiment, plutôt que dans le sens de conseil que l'on donne aux autres ou d'avis que l'on en reçoit.

1931. PERSICUS, PIESCHIERS.

Pieschiers, pêcher, l'arbre qui donne les pêches.

### 1932. PERSICUM, PIESCHE.

Piesche, pêche, fruit du pêcher.

1933. PERTINGERE, ATEINDRE.

Ateindre, atteindre, finir par obtenir, parvenir à, toucher enfin au but.

1934. PERTINERE, ATENIR.

Atenir, attenir, appartenir, tenir à, aboutir à.

1935. PERTINENTIA, ATENANCE.

Atenance, attenances, appartenance, convenance, dépendances. Pertinentiæ... Galli appartenances dicunt, etc. (Gloss. Ducange.)

1936. PERTINAX, ENREDES.

Enredes (enréde), obstiné, entêté, opiniâtre, possédé d'une passion, qui tient fortement à, entiché, fort attaché à.

Dans nos contrées, on appelle rédeur celui qui est passionné pour la chasse, pour la pêche, l'amateur d'oiseaux, de pigeons, etc. Cette qualification s'étend à ceux qui s'occupent avec passion de réunir une collection. Dans l'argot des marchands et amateurs de tableaux et de curiosités, on appelle réveur celui qui se fait des imaginations sur les qualités, les mérites, la provenance d'un objet qu'il veut vendre ou acheter.

Le vieux verbe redder signifiait sommeiller, rêver. (V. Roquefort, au mot redder.)

Ducange indique enresvé comme signifiant réveur, soucieux, inquiet, et enrevé dans le sens d'opiniâtre, entêté. (V. Glossaire Ducange, aux mots inrisus et enare.)

Voir le numéro suivant, 1937.

1937. PERTINATIO, RESDERIE.

Resderie, opiniâtreté, entêtement.

Voir le numéro précédent.

... Pertinacia pro constantia usurpari observat Baronius.—Pertinacia, ut ait S.-Augustinus, epist. 29, constantia dici affectat, et non est, quia illa est virtus, hoc vitium. Et Beda, de ortogr.: pertinacia malæ rei perseverantia dicitur, constantia bonæ.—Pertinacia pro asperitas, rusticitas, in

Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: pertinacia, ruderie. A Lat. pertinaciter, pertinassement, vulgo opiniâtrement. (Gloss. Ducange.)

### 1938. PERVAGARI, ESVAIR.

Esvair, être hors de la voie (évoyé), être dévoyé, dévier, divaguer, être hors de la route, vaguer çà et là, errer.

Il est tout esvaié et mal conseillé. (Froissart, Chron.)

### 1939. PERVICAX, sotieus.

Sotieus (assoté), entiché, sottement entêté, opiniâtre, acharné, maniaque.

Ducange, au mot sottus, indique sotie comme signifiant imbécillité, folie, extravagance. (V. Glossaire Ducange.)

### 1940. PERVICATIA, SOTILITES.

Sotilites (sotilité), sottise, entêtement déraisonnable, obstination, acharnement, extravagance, manie.

Voir le numéro précédent.

### 1941. PERVOLA, trespassiules.

Trespassiules (trépassable), ce qui passe, qui ne fait que passer, passager, fugitif, périssable, transitoire.

Trespassiules est écrit trespassaules dans le texte de la traduction des sermons de Saint-Bernard.

Cum enim de transitoriis quærunt lætitiam, non poterit non transire, transeuntibus his de quibus erat.

Quant ils quierent lor joie ens chose trespassaules, comment seroit ceu ke li joie ne trespassest, quant celes choses mesmes trespassent dont est.

#### C'est à dire :

Quand ils cherchent leur joie dans les choses périssables, comment serait-ce que la joie ne passât pas, quand sont passagères les choses dont provenait cette joie.

# 1942. PEDAGOGUS, MAITRES.

Maitres, maître, précepteur, pédagogue.

Pedagogus dicitur ille qui puerum studentem sequitur et cui parvulus asignatur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 1943. PEDES, APIET.

Apiet, à pied, piélon, messager piéton, qui va à pied.

Pedes. peditis. dicitur a pede. vir sive mulier pedibus ambulans. pedibus pro equo utens, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.

### 1944. PETOSILLINUM, PERESINS.

Peresins, persil.

Persin se dit en Flandre et en Picardie pour persil.

1945. PIACULUM, PURGEMENS.

Purgemens (purgement), sacrifice, acte expiatoire, expiation.

Item piaculum dicitur illud quod piat. id est cordis ablutio. peccati et culpe piatio vel remedium. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 1946. PECULENTIA (poculentia?), ENVOISURE.

Envoisure, réjouissances, joies, plaisirs, divertissements. Pour le mot peculentum, Ducange renvoie à poculentum.

Quævis potio, quidquid ad potum expectat. (Gloss. Ducange.)

Tristan guerist et quant il voit qu'il peut porter armes, si se envoise et joue et rit. (Rom. de Tristan.)

De juer ne d'*envoisier* ne vous défends je mie. (Jordan Fantosme, v. 1299.)

# 1947. PECULTUS, ENVOISIES.

Envoisies (envoisé), réjoui, qui se livre à la joie; déshonnête, ir-révérencieux.

Pecultus, inhonestus, irreverecundus. Comæd. sine nomine, act. 5, scen. 6, ex cod. reg. 8163: noster ille summus de Lenno amicus, pecultis mensalmus egreditur verbis. (Glossaire Ducange.)

Fableaus. . . . . . . . Grand confortement aportent
As envoisier et as oiseus,
Quant il ni a gens trop noiseus,
Neis a ceus qui sont plains d'ire.

(Fabl. Ms., cité par Roquefort.)

### 1948. PIGRITIA, PERECE.

Perece, paresse.

... Et inde dicitur pigredo. id est pigritia... vel dicitur pigrere quod est esse vel fieri pigrum. inde pigresco et pigritor idem est quod pigrere. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 1949. PIGRITARI, PERCHIER.

Perchier (paresser), être paresseux, faire le paresseux.

Pigritor idem est quod pigrere, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1950. PILA, TAVIERNE.

Tavierne, taverne, cabaret, auberge.

Pila, taberna, taverne. Unde versus:

Est pila pes pontis : pila ludus : pila taberna : Pila terit pultes, sed pila geruntur in hostes...

Versus alius.

Ludum laudo pilæ, plus laudo pocula pilæ.

Gloss. lat.-gall. Sangerm.: pila, pelote, esteuf, taverne, ou pilier de pont, ou pile à piler le froment (vide pinna). — Pinna. Concilium Londanniense ann. 1102: ut presbyteri non eant ad potationes, nec ad pinnas bibant, forte legendum pilas. (Voir Gloss. Ducange, aux mots pila et pinna.)

### 4954. PILLEUS, CAPIAUS.

Capiaus, chapeau.

En Flandre et en Picardie, on dit capiau pour chapeau.

1952. PHILOSOPHICE, SAGEMENT.

Sagement, sagement, en philosophe, philosophiquement.

4953. PINGERE, POINDRE.

Poindre, peindre.

1954. PROPERARE, PEURER.

Peurer, avoir peur, se hâter, se presser.

1955. PROPERATA, PEUREE.

Peuree (peurées), choses faites en toute hâte, par peur, précipitées.

1956. PYRA, GALIE.

Galie, bûcher, feu?... Galère, espèce de navire, galiote.—Brûlot?

Pyra ignis; Latinis, pyra est rogus:—Ministri vero adhoc profecti, pyram quantum oleo coquendo sufficiat accendunt. (Marten. de Rit., pag. 262.)

Notre auteur traduit par galie le mot pyra, lequel, dans Virgile et Ovide, est pris comme signifiant seu, bûcher sur lequel les anciens brûlaient les corps morts.

Dans le Glossaire étymologique de Briton, nous voyons pira écrit sans y et indiqué comme signifiant aussi feu, bûcher.

Pira est que in modum are ex lignis construl solet ut ardeatur. Pir enim ignis dicitur. Scilicet pira est ipsa lignorum strues id est congeries. Rogus est cum ardere ceperit. Bustum vero jam exustum vocatur, etc., etc. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

Or, dans nos contrées, on appelle galiettes les morceaux de charbon de terre de moyenne dimension taillés et disposés pour alimenter le foyer; d'où l'on peut conjecturer que notre mot galiette est un diminutif de galie.

A moins que pyra ne soit ici pour pira, et que galie (galea) ne signifie une sorte de navire, galiote?

Pira, navis species. Glossaire lat.-gall.: pira, galie vel nef. (Voy. Gloss. Ducange.)

Nous allons voir pirata traduit par galios.

### 1957. PIRATA, GALIOS.

Galios (galiot), celui qui monte une galiote.

Aux mots galea et galioti, Ducange (Glossaire) indique galiot comme signifiant pirate, corsaire.

1958. PISA, POIS, PISETUM.

Pois, pois, légume.

# 4959. PISCINA, PECINE.

Pecine, piscine, réservoir d'eau, lieu pour les ablutions; vivier, étang.

Piscina appellatur aqua non habens pisces. Unde piscina dicitur quasi piscibus plena per contrarium. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Piscina locus in quo piscatur, stagnum; Gall., étang. (Gloss. Ducange.)

4960. PIXIS, BOISTE.

Boiste, boîte.

Piscida, pixis; Gall., boëte (Glossaire Ducange.)

1961. PLACENTA, FLANS.

Flans, flan, gâteau.

1962. PLACITARE, PLAIDIER.

Plaidier, plaider; plaisanter, badiner, faire le plaisant.

Placitare, placitum seu pactum inire, etc.... Placitare, litigare, lite contendere.—Plaidier, eodem intellectu, id est pro jocari, cavillari, vulgo badiner, plaisanter:

Car il avoit trove amie Si bele con put souhaidier; N'avoit cure d'aillors *plaidier* Fors qu'avec lui manoir et estre.

(Voir Gloss. Ducange.)

1963. PLANTAGO, PLANTAINS.

Plantains, plantain.

1964. PLATEA, RUE.

Rue, rue, place publique.

1965. PLAUSTRUM, CARS.

Cars, chariot.

Dans nos contrées, chariot se dit car.

1966. PLECTA, NATE.

Nate, natte, tissu de joncs, d'osier ou de paille tressés ou entrelacés. Plecta. Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: plecta, nate. ((Glossaire Ducange.)

Plecta. te. dicitur quilibet nexus ex virgulis vel papiro vel carecto factus ubi crescunt canne. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1967. PLERUMQUE, ALEFIE.

Alefie, la plupart du temps, généralement, quelquefois, presqu'à chaque fois.

4968. PLEROQUE, AUCUN, PLERIQUE.

Aucun, aucunement, plusieurs fois, pour la plupart. Voir les nºº 36, 37 et suivants jusqu'à 43.

1969. PLICARE, PLOIER.

Ploier, plier, replier.

4970. PLUTEUM, INFIERS.

Infiers, enfer, le séjour de Pluton.

1971. PODES (poderes?), VIESTURE.

Viesture, vêtures, vêtements (de prêtre), aube, chemise.

Poderis, est sacerdotum linea corpori penitus astricta. eademque talaris. Unde poderis appellatur subucula dicitur descendens usque ad pedes..... etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

Poderis, tunica talaris, ποδηρις, vestis sacerdotum antiquæ legis, quam in nova vulgo camisam vocant. Tertulianus, vestis linea, etc. — Glossaire lat.-gall. Sangerman: poderis, vestement à prestre comme aube. — (Voir Gloss. Ducange, au mot poderis.)

### 1972. POLLICERI, PROMETRE.

Prometre, promettre.

### 1973. POLLEX, PAUS.

Paus, pouce, gros doigt de la main ou du pied. Dans nos contrées, pouce se prononce pauche.

Pollex. pollicis. dicitur grassior digitus qui inter ceteros pollet virtute et potestate. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Froissart écrit polz.

Une grosse planche de chêne, épaisse de quatre polz. (Chron.)

Voir Lettres sur le Patois, \* 104.

# 1974. POLLERE, VALOIR.

Valoir, valoir, avoir de la valeur, du pouvoir, de la puissance.

# 1975. POLLUERE, order.

Order, souiller d'ordure, salir, gâter, polluer.

Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures.

(Molière, Tartuffe.)

# 1976. POLIMIA, DE DIVERSES COULORS.

De diverses coulors, de diverses couleurs, la diversicoloration, la polymie.

# 1977. POLIMITA, TAPISSERIE.

Tapisserie, tapisseries, ouvrages faits à l'aiguille sur un canevas avec de la laine, de la soie de diverses couleurs; polychromies.

Polimitus. ta. tum. id est plurium guttarum vel colorum. quod est pluribus guttis vel coloribus tinctum. — Unde polimita dicitur vestis pluribus coloribus tincta. — Opus polimitarium dicitur diversis coloribus vel picturis

distinctum (1). Et hic polimitarius qui cum acu vel manu pingit. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Polymitus, polymitare. Polymita vestis, multis variisque coloris filis et liciis contexta et variegata...—Isid., lib. 9, Orig., cap. 22: polymita, vestis multi coloris: polymitus enim textus multorum colorum.—S. Cæsarius, in regula ad virgines, cap. 42: plamaria et acupictura, et omne polymitum... nunquam in monasterio fiant...—Historia episcoporum, cap. 44: obtulit unam albam polymitam et casulam prasinam, etc. (Gloss. Ducange.)

### 1978. POMERIUM, GARDINS.

Gardins, jardin (fruitier), verger; fruitier.

Pomarium est ubi poma ponuntur. pometum ubi poma nascuntur. pomerium locus muri proximus, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on dit encore gardin pour jardin.

1979. POMPOSUS, GLORIEUS.

Glorieus, glorieux, pompeux.

4980. POMPATICE, GLORIEUSEMENT.

Glorieusement, glorieusement, pompeusement, magnifiquement, superbement.

**Pompatice.** id est superbe vel pompose a pompa. est autem pompa idem quod laus. magnificentia. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1981. PONDERARE, PESER.

Peser, peser, examiner, apprécier, juger.

1982. POSITIO, MISE.

Mise, mise, pose, action de mettre, de poser, de placer, position.

1983. PONTIFICIUM, DEITES.

Deites, déité (dignité?), pouvoir divin, dignité de pontife, autorité pontificale, pouvoir sacré qui vient de Dieu; pontifical:—Unius pontificium Christi est (Arnobe, controversiste chrétien).

Pontificium dignitas pontificis, titulus honorarius quo pontifex seu episcopus compellatur, etc.

Pontificium, potestas, jus, etc. (Glossaire Ducange.)

(1) Cet article de W. Briton est cité textuellement par Ducange.

### 1984. POPINA, cuisine.

Cuisine, cuisine, auberge, restaurant, taverne, cabaret.

... Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7672: popina, cuisine. (Gloss. Ducange.)

1985. POPLEX, GENOUS.

Genous, genou.

1986. POPULARI, WASTER.

Waster, gâter, dévaster, ravager.

1987. PORRO, MAIS.

Mais, mais (apocope de magis des Latins), certes, d'autant plus, or, cependant, etc.

Porro idem est quod certe vel valde. vel longe. vel sed, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

1988. PORTENDERE, AVANT SENEFHER.

Avant senefiier, signifier avant, annoncer par des prodiges, présager, prédire, révéler.

1989. PORTENTUM, MIRACLE.

Miracle, miracles, prodiges.

Portentio, portentum, prodigium, etc. (Glossaire Ducange.)

1990. PORTIO, PARS.

Pars, part, portion.

1991. POSTULATIO, PRIERE.

Priere, prière, demande, action de postuler.

1992. POSSIBILITAS, PUISSANCE.

Puissance, pouvoir de faire, possibilité.

1993. POSSIO, puisons.

Puisons, poison, potion, breuvage; action de boire.

Ne par herbe ne par racine, Ne par mire ne par puisson,

Naies tu jamais garisson.

(Li lais de Gugemer, v. 102.)

### 1994. POSSIONARE, PUISSONNER.

Puissonner (potionner), prendre ou faire prendre une potion, un breuvage.

#### 1995. PRECENTOR, CANTERES.

Canteres, chanteur, chantre, celui qui entonne, qui chante les solos, principal chantre, princhantre.

Pracentor, qui vocem præmittit in cantu... (Precentres, devant chantres, qui commence le chant, principal chantre, in Gloss. lat.-gall. Sangerm.)—Precenteur, in eccles. Lugdun.—Qui cantoribus præest : dignitas ecclesiastica, etc.—Princhantre, in charta ann. 1469.—Ex cartul. Corb.: venerable personne maistre Nicole de Conty, docteur en decret, princhantre et chanoine d'Amiens. (Gloss. Ducange.)

### 1996. PRECIPITIUM, TREBUKENENS.

Trebukemens, trébuchement, chute en avant, chute faite d'un lieu élevé; culbute (au bout du fossé la culbute, dicton proverbial), trébuchet, précipice, abîme.

### 1997. PRECIDERE, CAUPER.

Cauper, couper, trancher, rogner, couper de près, couper par devant, par le bout.

Dans notre patois, on dit encore cauper pour couper. Notez que cauper ne s'écrit pas coper, parce qu'il répond à calper, scalper, scalpel.

Voir nº 69, amputare, conter.

# 1998. PRECISIO, RECAUPEMENS.

Recaupemens, recoupement, recoupe, rognures, coupure, écourtement; précision.

# 1999. PRECISE, SANS PLUS.

Sans plus, sans plus, précisément, avec précision, briévement, en peu de mots.

# 2000. PRECIPUUS, PRINCIPAUS.

**Principaus**, principal, qui tient le premier rang, notable, remarquable, supérieur.

# 2001. PRECONIUM, LOENGE.

Loenge, louanges, éloge, annonce, apologie.

### 2002. PRECELLERE, PLUS VALOIR.

Plus valoir, valoir plus, exceller, l'emporter sur.

2003. PRECESSUS, AVANCEMENT.

Avancement, avancement, marche, position avancée, degré qui précède, préséance.

2004. PRETOTUS, TEMPERIEUS.

Temperieus, tempestif, qui vient à temps, matinal, secourable, qui vient en aide, à propos.

Tempre, apocope de tempore des Latins, signifie dans les anciens écrivains, tôt, vîte, promptement, de bonne heure, matin, à temps.

En jaiole l'enfermeroit Se li chanteroit tard et tempre.

2005. PREDIUM, ALEUS.

Aleus, alfeu, bien immeuble.

2006. PREDITUS, DOUES.

Doues, doué, qui est pourvu, qui possède.

2007. PREFECTUS, MAIRES.

Maires, maire, mayeur, administrateur, intendant, magistrat, préfet. (Voir Glossaire Ducange, au mot major.)

Si (les Anglais) y envoyèrent (à Bergerac) tantôt le maire de Bordeaux. (Froissart, Chron.)

2008. PREFINIRE, DEFINER.

Definer, définir, déterminer, fixer par avance.

2009. PREJUDICIUM, FORJUGEMENS.

Forjugemens, jugement en dehors, jugement antérieur, préjugé, décision préalable, avant d'entrer dans l'examen de la question, prévention, préjudice, jugement préjudiciel.—Jugement qui condamne au bannissement.

Forjugement n'est pas indiqué par Roquesort avec l'acception de præjudicium; il le prend dans le sens de sentence de bannissement, où sont rapportées les raisons qui ont fait bannir. Assez

souvent, on forçait le condamné à attendre ses lettres de forjuyement. (V. Roquefort, Glossaire.)

### 2010. PRELUM, PRESSOIRS.

Pressoirs, pressoir, une presse, brelle. Voir Lettres sur le Patois, \*48.

#### 2011. PREMIALE, LOIBR.

Loier, loyer, ce qui est alloué en récompense, en présent, en salaire, en prix, en prime.

.......Il le fit secretaire

Et thresorier des finances royales,

Pour le loier de ses vertus loyales.

(Marot, Cimetière de M. J. Cotereau.)

Qui loyer prent nest mie loiauté.

(Rom. des Romans.)

Mais pour ses vaillances il en eut à la fin ce loyer. (Froissart, Chron.)

### 2012. PREMINERE, sormonter.

Sormonter, surmonter, s'élever au-dessus, prééminer, avoir la prééminence, l'avantage; l'emporter sur.

### 2013. PREEMINENTIA, VANTAGES.

Vantages, avantage, prééminence.

2014. PRENOMEN, sournons.

Sournons, surnom, prénom.

### 2015. PREPOPERE, TROP TEMPRE.

Trop tempre, trop ou très tôt, avant le temps, très précipitamment, très promptement, sans réflexion.

### 2016. PREPOSTERUM, A REBOUS.

A rebous, à rebours, en sens contraire, sens devant derrière.

On dit en français de celui qui place les choses à rebours, qui met en avant ce qui doit être derrière : il met la charrue devant les bœnfs.

# 2017. PREPEDIRE, ENCOMBRER.

Encombrer, encombrer, empêcher, mettre des empêchements, embarrasser, faire obstacle.

### 2018. PRERIPERE, TOLLIR.

Tollir, enlever, ravir, arracher de force, détruire, rasser, ôter, essacer.

Son héritage que vilains lui tollent. — Et disoient qu'il n'étoit mie bien quand il lui avoit tollu leur prisonnier. — Qui lui tolt son héritage. — Les François nous toldront le pont, etc. (Froissart, Chron.)

Voir Lettres sur le Patois, \* 85.

### 2019. PREROGARE, DEVANT METTRE.

Devant mettre, mettre devant, fournir d'abord, donner, payer d'avance.

Prærogare, ante impendere (Papias). — Prærogans, ante impendens. prærogare, attribuere prærogationem, donationem (Constantiensis), etc. (Gloss. Ducange.)

### 2020. PREROGANTIA, AVANCEMENS.

Avancemens, avance donnée, payée ou faite, mise faite d'avance; avancement d'hoirie.

Voir le numéro précédent.

# 2021. PRESAGIUM, PROPHETIE.

Prophetie, prophétie, présage.

Presagium dicitur divinatio. futurorum prescientia vel annunciatio, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

Præsagire, pressentir, sentir avant.

Voir les nos 111, 219 et 1910.

# 2022. PRESIDERE, DEVANT 1ESTRE.

Devant iestre, être devant, présider, protéger, siéger au-dessus.

Dicitur preses a presideo presides. quod est super alios sedere, preesse et defendere, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2023. PRESIDIUM, AIWE.

Aiwe, aide, secours, défense, protection, garde.

Voir le numéro précédent.

On trouve ce mot écrit ajuwe:

En toutes ces coses renoncons nous a toutes ajuwes de loy de crestienté, etc. (Marten., Anecdot.)

Ajude, aide, secours. (Voir Gloss. Ducange, aux mots adjutum et aiuda.)

### 2024. PRESES, PROUVOS.

Prouvos, prévôt, président, chef, préposé. Voir le numéro précédent.

#### 2025. PRESERTIM, MAINTENANT.

Maintenant, maintenant, aussitôt, sur-le-champ, sans désemparer, tout d'abord.—Maintenant?

> Lors prit la dame par la main Tout maintenant le chatelain.

> > (Chastel de Couci, v. 169.)

Je n'ai pas rencontré d'exemple de l'emploi du mot maintenant, avec le sens de la préposition latine præsertim, laquelle, dans Cicéron, Virgile, César, etc., a la signification de surtout, principalement, particulièrement, pardessus tout, notamment, etc. Je conjecture que maintenant est ici comme adverbe de l'adjectif collectif maint, mains, mainte, qui signifie plusieurs, beaucoup, en grand nombre.

L'Académie a conservé maint. (Voir le Dictionnaire de l'Académie).

2026. PRESTOLARI, ATENDRE.

Atendre, attendre.

Prestolor. aris. Est idem quod expectare, etc. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

2027. PRESTOLATIO, ATTENTE.

Attente, attente.

# 2028. PRESUMERE, QUIDIER.

Quidier (cuider), présumer, s'imaginer, croire, penser.

En français, on n'a conservé de quidier, cuidier ou cuider que le substantif outrecuidance, présomption, et l'adjectif outrecuidant, présomptueux.

# 2029. PRETOR, JUSTICIERES.

Justicieres, justicier, qui rend la justice, préteur, chef, magistrat.

... Est autem pretor idem quod prepositus. scilicet proprie prepositus est in ecclesia. pretor in civitate, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 2030. PREVARICATOR, TRESPASSERES.

Trespasseres (transpasseur, outrepasseur), transgresseur, infracteur, prévaricateur.

Prevaricor. caris. dicitur idem quod transgredi vel infringere... dicitur hic prevaricator id est transgressor quia pro aliis varicat id est claudicat et deflectit a lege et cetera. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2031. PREVARICARI, TRESPASSER.

Trespasser, outrepasser, transgresser, enfreindre, prévariquer. Voir le numéro précédent.

### 2032. PREVARICATIO, TRESPASSEMENS.

Trespassemens (outrepassement), transgression, prévarication, infraction, déviation.

Voir les numéros précédents.

#### 2033. PROVIDERE, PORVEOIR.

Porveoir, pourvoir.

### 2034. PRIMORDIUM, commencemens.

Commencemens, commencement, ce qui est primordial, début, exorde.

Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. (Racine, Plaideurs.)

2035. PRIMORDIALIS, PREMIERS.

Premiers, premier, primordial.

### 2036. PRINCIPARI, REGNER.

Regner, régner, dominer, commander, exercer une principauté, être prince, être principal.

# 2037. PRINCIPALIS, PRINCIPATUS, POESTIS.

Poestis, revêtu du pouvoir, qui a une principauté, principal.

Le pouvoir, la puissance (potestas) se disait poesté, contraction ou apocope de potestate.

De toutes les bonnes villes et des tenures, poestés et ressort de Flandre. (Froissart, Chron.)

La poesté as reis ki mult vus traveillerent et anguisserent, etc. (Liv. des Rois.)

Poestis, poesteis (de potestatis) signifiait qui est revêtu du pouvoir, maître, magistrat, seigneur.

Dans quelques anciens actes municipaux, on lit poestei de la ville, pour désigner les seigneurs, les puissances, les magistrats de la ville.

Poesteis, puissant, grand seigneur. (Voir Gloss. Ducange, au mot potestativus.)

Principalis dignitas, principatus, princée. (Ibid.)

Principalis gymnasiarcha; Gall., principal (Ibid.)

### 2038. PRISCUS, ANCHIENS.

Anchiens, ancien, très ancien, vieux, antique, primitif, des premiers, du commencement.

Priscus dicitur antiquus et pristinus idem. Ambo dicuntur ab pridem. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on prononce anchien pour ancien.

### 2039. PRIVARE, TOLLIR.

Tollir, enlever, priver de, ôter à, dépouiller de, ravir à.

# 2040. PRIVATIO, TOUTE.

Toute, action d'enlever, d'ôter, de priver, privation, rasse.

Les substantifs toute ou tolte et l'adjectif touté proviennent du verbe toldre ou tollir.

Voir les nº 2018, preripere, tollir, 2039, privare, tollir, et Lettres sur le Patois, \*85.

# 2044. PRIVATUS, PRIVES.

Prives, privé, particulier, familier, secret.

On appelait *privé* le simple habitant d'une ville, qui n'avait aucune charge dans la ville; c'était ce qu'on désigne maintenant par un particulier.

# 2042. PROBLEUMA, ADEVINEMENS.

Adevinemens (adevinement), énigme, chose à deviner, problême. Remarquons combien nos anciens étaient prodigues de la prépo-

sition a, ad, pour la composition des mots.

Dans nos contrées, on dit encore adeviner pour deviner des pro-

blêmes, des énigmes, etc., et on appelle adeviniettes les charades, problêmes, rébus, etc., proposés à la sagacité des devineurs.

Probleuma. probleumatis. quod latine dicitur propositio. questio est difficilis quod disputatione solvendum sit, etc. (Gloss. étym. W. Brit., Ms. 82.)

### 2043. PROBROSUS, PLAINS DE HONTE.

Plains de honte, plein de honte, ignominieux, honteux, infâme, couvert d'opprobre.

### 2044. PROCAX, EFFRONTES.

Effrontes, effronté, impudent, éhonté, insolent, sans vergogne.

Procax. procacis. dicitur avidus. petitor importunus ad petendum. impudenter et inverecunde petens. et pertinet ad meretrices et comparatur, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2045. PROCACITAS, BAUDERIE.

Bauderie, joie intempérante, dévergondage, débauche éhontée, impudence, effronterie.

Procacitas id est intemperantia. vel inverecundia. vel impudentia petendi, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

En français, et en terme de vénerie, on dit encore baudir, pour signifier exciter du cor et de la voix (à cor et à cris), animer les chiens. — Le verbe réfléchi s'ébaudir signifie « se réjouir avec ex- » cès et témoigner sa joie en dansant, en sautant ou de quelqu'autre manière semblable. » (Dictionnaire de l'Académie.)

Ebaudissement, s. m., action de s'ébaudir. (Diction. de l'Acad.)

Se gaudir, v. pron., se réjouir ou se moquer. (Ibid.)

Bauderie, baudir, s'ébaudir; gaudir, se gaudir, proviennent, selon toute apparence, de la même source: gaudium, joie, gaudire, se réjouir. Dans bauderie, s'ébaudir, le b a été substitué au g.

On trouve dans quelques livres le verbe latin bandire avec l'acception de gaudire.

### 2046. PROCACITER, BAUDEMENT.

Baudement, joyeusement, bruyamment, effrontément, hardiment, d'un air délibéré.

Il vient baudement au duc d'Anjou et lui dit.... (Froissart, Chron.)

#### 2047. PROCARI, ANUIER.

Anuier, ennuyer, importuner, demander avec instance, fatiguer par des importunités.

... Nam procor. caris. dicitur proci officium exercere. instanter petere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Annuianche signifiait ennui, mauyaise humeur.

Plains de grand ire et d'annuianche Sen est venus sans ariestanche En la cambre u li vesque dort.

(Fab. de longue Nuit, vers 958.)

Froissart emploie le verbe anoier, dans le sens de fâcher ou être fâché.

Pensez-vous qu'il ne lui dut pas bien anoier. —La dame qui veoit son chatel pris dont moult lui anoioit. (Chroniques.)

Annoi se disait pour ennui, inquiétude, chagrin, déplaisir.

Quelqu'annoi et déplaisance qu'il eut du roi Richard, son frère. — Car de vos annois les Bruxellois ont grand compassion. (Ibid.)

### 2048. PROCERUS, LONS.

Lons, long, allongé, qui se prolonge, haut, élevé.

# 2049. PROCERITAS, LONGECE.

Longece (longuesse), longueur, prolongement, étendue en longueur, forme allongée, hauteur, élévation.

Le mot longece ou longuesse, comme on dit encore dans nos contrées, est l'opposé de courteresse, lequel mot aussi a disparu de la langue. On le rencontre chez les vieux écrivains.

Courteresse, courtresse, insuffisance, incapacité, inhabileté. (Glossaire Roquefort.)

Chez nous, en terme de pratique, et en parlant d'un champ qui n'a pas la mesure qu'on lui attribuait, on dit qu'il y a courteresse.

# 2050. PROCURATIO, PORVANCE.

Porvance (pourvance), provisions, action de pourvoir, de procurer, providence, prévoyance, procuration, soins que l'on prend dans l'intérêt de quelqu'un ou pour la réussite d'une affaire; pourvoi.

Froissart emploie *pourveance* dans le sens de précaution, de prévoyance. Car il avoit de pourveance les selles mises. (Chroniques.)

2054. PRODERE (prodire?), MANIFESTER.

Manisester, manisester, produire, révéler, mettre en lumière, en évidence. — Se manisester, devenir, se produire, se mettre en évidence, etc.

Prodire dicitur devenire. in antea ire. et componitur a pro et eo. is. et interponitur d causa euphonie vel ne videantur due dictiones. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2052. PRODITOR, TRAISTRES.

Traistres, traître.

Froissart écrit trahistre.

L'héritage du roi d'Angleterre il ne pouvoit vendre, donner ni aliéner qu'il ne fut trahistre, laquelle chose il ne vouloit pas estre. (Chroniques.)

2053. PRODITIO, TRAISONS.

Traisons, trahison.

2054. PRODOLOR, HELAS.

Helas, hélas! ô douleur!

2055. PROEMIUM, PROLOGES.

*Prologes*, prologue, préambule, prélude, prodrôme, introduction, préface.

Au proème (ad proemium) est une sorte d'adverbe patois fort en usage à Douai, pour dire seulement à présent, ce n'est qu'au commencement, cela ne fait que de commencer, etc. Exemples: vous arrivez au proème? c'est à dire, est-ce que vous ne faites que d'arriver? — La cérémonie commençait au proème, et il a fallu m'en aller; la cérémonie ne faisait que commencer, qu'il a fallu m'en aller, etc.

Proème est employé substantivement dans les anciens recueils de chartes et contrats pour désigner le prodrôme, le protocole, le préambule de ces actes. (Voir Sceaux des comtes de Flandres.)

2056. PROLATIO, PRONUNCEMENS.

Pronuncemens, prononcement (pronunciamento, des Espagnols), énonciation, action de prononcer, de proférer, d'annoncer, de produire, de porter à la connaissance.

En français, on dit dans ce sens prononcer un discours, un arrêt, une sentence.

2057. PROFECTUS, PORFIS.

Porfis, profit, progrès, avancement, succès.

2058. PROFICISCI, ALBR.

Aler, aller, s'en aller, partir.

Il y aurait des remarques intéressantes à faire à propos du verbe aller, et sur son emploi fréquent et varié. On pourrait, par exemple, signaler les inconvénients du système de conjugaison que les modernes ont adopté pour ce verbe. Ainsi, pour nous borner à une seule remarque, on entend tous les jours dire : je suis allé à Paris, il est allé aux Indes, pour signifier : j'ai été à Paris, il a fait le voyage des Indes. Nos anciens auraient dit : j'ai allé.

Ils avoient partout allé. (Froissart, Chron.)

Dans le cas dont nous parlons, cette locution je suis allé, il est allé, est vicieuse, parce qu'elle est équivoque et que c'est employer la forme d'un temps présent pour exprimer une action passée; littéralement, il est allé signifie il est actuellement en voyage; exemple: Jean est-il chez lui? non, pas en ce moment, il est allé à la chasse.

2059. PROGRESSUS, AVANCEMENS.

Avancemens, avancement, progrès, marche en avant, développement.

...A progredior quod est in antea gradi. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2060. PROHIBITIO, DEFFENSE.

Deffense, défense, prohibition.

2061. PROLIXUS, LONS.

Lons, long, allongé, diffus; prolixe.

Progressior id est longior vel prolixior. Dicitur a progredior. progrederis. quod est procul vel antea gradi... (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2062. PROICERE, JETER.

Jeter, jeter, jeter en avant, projeter.

2063. PROLIXITAS, LONGUECE.

Longuece (longuesse), longueur; prolixité.

Remarquons que prolixitas est traduit par longuece et que précédemment proceritas l'a été par longuece, ainsi que prolixe, au numéro qui suit, est traduit par longement. — Cette différence dans l'orthographe impliquait-elle une différence dans le mode de prononciation?

Voir nº 2049, proceritas, longece.

2064. PROLIXE, LONGEMENT.

Longement, longuement, prolixement.

2065. PROMERERI, DESIERVIR.

Desiervir (desservir), mériter, être digne, se rendre digne par ses services, être utile à.

...Le roi n'avoit dessiervi tel méconte. (Froissart, Chron.)
Deservir le pandre (mériter d'être pendu).—Ibid.

Dieu fist le monde a son volloir Pour ce qu'il peust avoir Aucune rien, qui telle fust, Que ses biens dessiervir peuist. (Rom. du Renard.)

Dessiervir, desservir, n'a plus l'acception qu'il avait autrefois; il signifie soit ôter les plats de dessus la table, soit nuire à quelqu'un, lui rendre de mauvais services, soit enfin faire le service d'une cure, d'une chapelle.

# 2066. PROMERE, DIRE.

Dire, dire, exposer, exprimer, expliquer, développer (Horace, Quintill., Pétron.)—Voir Dictionn. lat.-franç. de Quicherat et Daveluy.

# 2067. PROMISCUUS, METIS.

Metis, métis, mulet, mêlé, mulâtre, produit de deux races différentes mêlées; qui est en commun, confondu, banal.

Promiscuum vulgus dicitur. ex utroque sive permixtum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2068. PROMPTUARIUM, grange.

Grange, grange, cellier, lieu où l'on serre, où l'on conserve, où l'on dépose les récoltes, les provisions, les vivres, etc.

Promptuarium dicitur cellarium. de quo dicit Isid. ethim. XV: promptuarium dictum eo quod inde necessaria victui promuntur id est proferuntur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2069. PROMOVERE, AVANCHIER.

Avanchier, avancer, pousser en avant, faire avancer, promouvoir.

### 2070. PROMULGARE, MANIFESTER.

Manifester, manifester, rendre manifeste, promulguer, publier, proclamer.

Promulgo. gas. dicitur pronunciare. manifestare... et dicitur promulgare quasi promptum et manifestum multis agere. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2071. PROMULGATIO, MANIFESTANCE.

Manisestance (manifestation), action de manisester, promulguer.

### 2072. PROMUNTORIUM, MONTAIGNE.

Montaigne, montagne, promontoire.

### 2073. PROPAGARE, PORJUGIER.

Porjugier, provigner, propager par boutures, produire, étendre, multiplier.

Propago. gas. dicitur extendere. protendere. Unde hec propago item progenies linea originis. extensio. flagellum vitis extensum sub terra, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Propaginare, propagines facere; Gall., provigner; a latino propago, vulgo provin; nostris, prouvain. (Glossaire Ducange.)

Je n'ai pas rencontré autre part le verbe porjugier; serait-il ici pour porvignier ou provigner? Ou bien propagare serait-il une apocope de propaginare, et signifierait-il juger, condamner pour, faire exécuter ou subir la sentence par laquelle un homme était condamné à être enterré vif, à être provigné? — Je lis dans Ducange:

Propaginare, metaphorice humo mandare, supplicii genus, propaginare eodem significatu apud Cruscanos, Chron. Sublac.—Apud Murator, tom. 4, Antiq. Ital. med. œvi, col. 1071: Sarra de Columnensibus fecit magna judicia... Ita quod aliquos Sublacences fecit vivos propaginare in campo Sublacence, et bona eorum diripuit. (V. Glossaire Ducange, au mot propaginare.)

#### 2074. PROPENSIUS, DEVOTEMENT.

Devotement, dévotement, avec beaucoup de propension, de penchant, d'affection, de dévoûment, d'intérêt.

### 2075. PROPINARE, DONNER BOIRE.

Donner boire, donner le boire, donner à boire, offrir, préparer la boisson, présenter à boire, administrer une boisson.

Propino. propinas. dicitur potum miscere. amministrare, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2076. PROPICIARI, AVOIR MIERCHI.

Avoir mierchi, avoir merci, être propice, miséricordieux.

### 2077. PROPICIATIO, MERCIS.

Mercis, merci, pitié, compassion, miséricorde, douceur.

### 2078. PROPITIUS, MERCIABLES.

Merciables (merciable), miséricordieux, compâtissant, pitoyable, bon, benin, doux, favorable, bienveillant, propice.

Propitius. a. um. dicitur bonus. benignus. mitis, misericors. prosper. placatus...—Propicior. aris. dicitur esse vel fieri propicius. — Unde hec propitiatio item placatio. misericordia, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2079. PROPORTIO, SANLANCE.

Sanlance, semblance, état ou qualité de ce qui semble, analogie, rapport, ressemblance; proportion.

# 2080. PROPORTIONALIS, SAMBLANS.

Samblans, semblant, qui a les mêmes proportions, semblable; proportionnel.

Sembler, ressembler, être semblable. (V. Glossaire Ducange, au mot similare.)

Oncques nus hom si bien sanlans D'or ne vit faire deus enfans.

(Flor. et Blancest., vers 575.)

Nous avons vu, nº 1831, parilis traduit par sanlans.

# 2084. PROPORTIONABILITER, SANBLANMENT.

Sanblanment, semblablement, sur des proportions semblables, également; proportionnellement.

Proportionabiliter, æqualiter, habita ratione, vel numeri, vel mensuræ, vel modi inter ambo, etc.

Unde proportionablement, in litt. ann. 1402, t. 8, Ordinat. reg. Franc., p. 555. (Glossaire Ducange).

### 2082. PROPUGNACULUM, BARBACANE.

Barbacane, barbacane, créneau, parapet.

Propugno. nas. dicitur procul vel pro alio pugnare. vel valde pugnare. Unde hoc propugnaculum. de quo dicit Isid. ethym. XV: propugnacula sunt pinne murorum. Sic dicta quia ex his propugnatur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Propugnaculum, fenestricula oblongior et strictior in urbium et castrorum muris per quam sagittarii vel balistarii sagittas suas aut tela in obsidentes emittebant, idem quod arbalisteria. Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: Propugnaculum, harbalestiere. (Glossaire Ducange.)

#### 2083. PROPALARE, DEMONSTRER.

Demonstrer, démontrer, mettre en évidence; rendre ostensible, public; divulguer.

#### 2084. PROROGARE, RESPITER.

Respiter (répiter), donner ou prendre du répit, accorder un délai, différer ou retarder de faire une chose, remettre à un autre temps, prolonger; proroger.

Il respita la ville d'ardoir et de piller. (Froissart, Chron.)

2085. PRORSUS, DE TOUT EN TOUT.

De tout en tout, de tout en tout, tout droit, directement, d'un bout à l'autre, de bout en bout.

# 2086. PRORUMPERE, AVANT SALLIR.

Avant sallir, saillir en avant, s'élancer ou lancer en avant, pousser avec violence; se rompre, éclater.

### 2087. PROSAPIA, LIGNIE.

Lignie, lignée, race, longue suite d'ancêtres.

# 2088. PROCINGERE, PORFENDRE.

Porfendre, poursendre, partager comme avec une écharpe (écharper?)

Poursendre, v. act., sendre un homme de haut en bas d'un coup de sabre. (Dictionn. de l'Académie.)

Echarper, v. act., faire une grande blessure avec un coutelas, un sabre, etc. (Ibid.)

#### 2089. PROSCRIBERE, ESSILIER.

Essilier, exiler, proscrire, bannir, dépouiller au nom de la loi.

### 2090. PROSCRIPTIO, ESSIENS.

Essiens (escient), annonce, publication de ce qui est fait assavoir; écrit pour annoncer.

Proscriptio, affiche de vente (Dictionnaire latin-français de Quicherat et Daveluy.)

### 2091. PROSELITUS, ESTRANGES.

Estranges, étranger converti à une loi ou à une religion; prosélyte.

Proselitus. sicut ait Isid. ethym. VIJ. g. dicitur advena et incirconcisus. qui miscebatur populo Dei. Secundum Papiam. proselitus dicitur advena et peregrinus. transiens de una lege ad alteram, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2092. PROSPERARI, ESPLOITER.

Esploiter (exploiter), faire des exploits, avoir du succès, être heureux, réussir, prospérer, faire valoir, faire prospérer.

Invenitur etiam prosperor. raris. verbum deponens. item prospere agere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

In Bestiario, Ms. :

Appela trois de ses serjans, Et bailla a l'un cinq besans... Les cinq besans *exploita* tant, Qu'il en gaigna autretant.

(V. Gloss. Ducange, au mot expletare.)

### 2093. PROSPER, propres.

Propres, prospère, heureux, riche, à son aise, qui a un fonds, qui a un propre, une propriété.

Prosper. a. um. dicitur faustus. secundus. levis, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Propriété, fonds, propre, héritage. (V. Gloss. Ducange, au mot proprietas.)

# 2094. PROSTITUERE, ABORDIELMETRE.

Abordielmetre, mettre à bordel, prostituer.

2095. PROSTIBULUM, BOURDIAUS.

Bourdiaus, bordel, lieu de prostitution.

Prostibulum dicitur lupanar. domus meretricis, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2096. PROTEGERE, DEFFENDRE.

Deffendre, défendre, protéger.

2097. PROTECTIO, DEFFENSE.

Deffense, défense, protection.

2098. PROTRAHERE, PORTRAIRE.

Portraire, ressembler, être ou faire ressemblant, être ou faire le portrait de, feindre, imiter trait pour trait.

Protrahere, pingere; Gall., portraire, etc.

Protrahere, fingere; Gall., portraire.

Pourtrayer vero, pro ressembler, alicui assimilare, effigiem alicujus referre, apud Froissart, vol. 3, cap. 8 : l'enfant (Gaston de Foix) trop bel escuier estoit, et si pourtroyoit grandement de tous membres au père. (Glossaire Ducange.)

Autre part, Froissart dit:

Un clerc qui bien pourtroyoit au roi Richard de forme et de figure. (Chroniques.)

2099. PROVEHERE, AVANCER.

Avancer, avancer, promouvoir, porter en avant, faire avancer, pousser en avant.

2100. PROVECTIO, AVANCEMENS.

Avancemens, avancement, promotion.

2101. PROVECTUS, IDEM.

### 2102. PROVEHIT, AVIENT.

Avient, advient, il advient que, il arrive par événement, la circonstance amène ou entraîne, porte à, etc.

Ad vitam provexit in altum (Lucret.); voilà ce qui nous emporte...—Hæc spes provexit (Liv.); cet espoir les porta à... (Dictionn. latin-franç. de Quicherat.)

# 2103. PRURITUS, DEMANGEURE.

Demangeure (démangeure), démangeaison; prurit.

Dans notre patois wallon, on dit encore pour prurit, démangeure, qu'on prononce démanjure.

Pruritus scilicet ardor et exustio carnis vel aurium cogens ad scalpendum, etc. (Gloss. ėtym. Briton, Ms. 82.)

### 2104. PRURIRE, DEMANGIER.

Demangier, démanger, produire ou éprouver un prurit, fatiguer, importuner.

Prurio. pruris. verbum. quart. conjugationis. dicitur molliter effluere. pruritum habere. et pro fastidire invenitur, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 2105. PSEUDO, FAUS.

Faus, faux, qui trompe, qui n'est pas ce qu'il semble ou veut paraître être, imposteur.

Pseudo grece latine dicitur decipiens. vel falsus. Unde pseudo apostolus id est falsus apostolus. et pseudo propheta id est falsus propheta vanus et decipiens, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2106. PUBES, JOUENE BARBE.

Jouene barbe, jeune barbe, première barbe, duvet, poils follets.

Pubes dicitur prima barba scilicet lanugo. et proprie inferior scilicet pecten, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 2407. PUDICITIA, CAESTES.

Caestes, chasteté, pudicité.

2108. PUDICUS, CASTES.

Castes, chaste, pudique.

# 2109. PUERPERIUM, GESINE.

Gesine, gésine, enfantement, accouchement, couches, gestation. En cette gesine n'estoit pas bien haitiée. (Froissart, Chron.)

# 2110. PUGIL, CAMPIONS.

Campions, champion, athlète pour le pugilat (boxeur).

Pugil, campio. — Pugil, conducticius qui pro alio certamen et duellum suscipiebat, etc. (Glossaire Ducange.)

# 2111. PUGILLARIS, PONCHONS VEL TAUBLETE.

Ponchons vel taublete (ponchon ou tablettes), ce qu'on porte au poing, cornet ou écritoire, plume, tablettes à la main (écritoire de poche).

... Pugillum dicitur illud quod pugno defertur et in quo scribitur. ut liber vel tabella vel carta. et idem hoc pugilar. ris. et hoc pugilare. ris. et hic pugilaris. hujus pugilaris in eodem sensu scilicet penna vel cornu. vel tabula manualis, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Pugilarius, pugilares, Gall., tablettes pour écrire. (Gloss. Ducange).

#### 2112. PUGNUS, PUINS.

Puins, poing.

Pugnus. pugni. dicitur manus clausa cum compressione digitorum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on prononce puin.

Voir Lettres sur le Patois, \* 40.

#### 2113. PULLUS, PUILLONS.

Puillons, poulet, poussin, poulain; enfant mignon; poupon, petit homme, petit animal; rejeton, bourgeon, ce qui pullule, qui multiplie.

#### 2114. PULLULARE, BOUTONNER.

Boutonner, boutonner, se couvrir de boutons, bourgeonner, multiplier (v. n.), pousser des rejetons, pulluler.

...Et inde pullulare a pullulus. germinare. multiplicare. fecunda translatione a pullis qui producentur multipliciter ex ovis. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 2445. PULMENTUM, PIUMENS.

Piumens, ragoût, mets, fricot, fricassée, compote, purée, pulpe, marmelade; ce qu'on mange avec son pain (companage).

Pulmentum. sec. Huguit. dicitur cibus delicatus et suavis. et hoc pulmentarium pro eodem. Item pulmentum vel companage in gallico... — Pulmentum dicitur a pulte sive enim sola puls sive quid aliud ejus permixtione sumatur... — Pulmentum dicitur pulpa, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Pulmentum vox veteribus cognita; sed sequiori ætate, maxime in regulis monasticis, usurpata ubi pro quovis obsonio accipitur...— Petrus Damianus, lib. I, epist. 19: Pulmentum nesciens, pomis tantum et pane cum aqua vivebat...—Statuta collegii de Monte acuto, ann. 1501, Hist. Paris.: de pulmentis, id est his quæ cum pane in cibum convertimus, etc.—Est ergo pulmentum obsonium quod præter panem est, vel pani additur.

Pulmentarium idem quod pulmentum; Johan. de Janua: pulmentum dicitur cibus delicatus et suavis, a pulpa. Item pulmentum vel pulmentarium dicitur quilibet cibus citra panem. (Glossaire Ducange.)

Roquesort, dans son Glossaire, interprête polment, qui est la

même chose que ce que notre auteur écrit piumens (pulmentum), selon le sens de « piment, boisson préparée avec du miel et des épices ». Il cite à l'appui cette phrase traduite du Dialogue de Saint-Grégoire, liv. 3, chap. 14:

Et faite la matinée, il fist aporteir lo polment cui il avoit commandeit appareilhier; facto autem mane, fecit deferri pulmentum quod parari jusserat.

Evidemment, Roquefort s'est mépris sur le sens à donner à pulmentum (polment). Ce mot, ni dans le texte latin ni dans la traduction, ne signifie piment ni boisson aromatique quelconque, mais bien ragoût, mets cuit, préparé à la cuisine, chose qui se mange, ainsi que cela est indiqué dans la phrase qui précède immédiatement celle que Roquefort a citée :

Nocte vero eadem, dum ex more cum fratribus ad exhibendas laudes Domino surrexisset, præcepit (Isaac), dicens: Ite et operariis nostris pulmentum coquite, ut mane primo paratum sit (1).

#### C'est à dire:

La même nuit, tandis que comme, selon la coutume, il s'était levé pour offrir des louanges au Seigneur, il donna ses ordres, disant : Allez et faites cuire pour nos ouvriers le polment, afin qu'il soit prêt au matin.

# Et plus loin:

Quibus illico alimenta quæ detulerat præbuit, eosque post tanti laboris fatigationem refecit. Sufficienter autem refectis, ait, etc.

Dans les textes grecs, le mot qui est rendu en latin par pulmentum, en français par polment, piumens, companage, est προσφαγιον (prosphagion).

Quo cum pane vescimur, pulmentum, pulmentarium. (Gl. schol. Aristoph.—Thesaur. ling. grec. lat. ab Henrico Stephano.)

# 2116. PUMEX, PONCE.

Ponce, ponce, pierre de ponce.

# 2117. PUNGERE, POINDRE.

Poindre, poindre, piquer, percer, aiguillonner, piquer un cheval avec les éperons, un bœuf avec l'aiguillon, faire une piqûre.

(Voir Glossaire Ducange, au mot punctare.)

<sup>(1)</sup> Sancti Gregor., Pap. 1, opera omnia, edit. a monach. congr. S. Mauri, dial. 1, lib. 3, cap. 14, de Isaac servo Dei e græco in lat. translat.

### 2418. PUNCTORIUM, poncons.

Poncons, poincon, alène.

Punctorium, subula, qua pergamanum punctatur vel pungitur, etc.—Guignevil. in peregrin. human. gener., Ms.:

Un apointon en la main destre, Et une boiste en la senestre Tenoit; mais l'apointon muchoit Derriere li et concheloit. (V. Gloss. Ducange.)

#### 2119. PUNCTIO, POINTURE.

Pointure (pointure), piqûre, action de piquer ou de marquer avec des points, de pointer; élancements douloureux.

Pointure, en terme d'imprimerie, se dit de deux petites pointes dé fer attachées au tympan, lesquelles percent à deux de ses extrêmités la feuille de papier qu'on veut imprimer. (Dictionn. de l'Acad.)

#### 2120. PUPILLUS, ORFENES.

Orfenes, orphelin, pupille.

Pupillus dicitur puer qui infra annos pupilares constitutus est in tutela alicujus... Hic pupillus. hec puella qui vel que caret patre. vel matre. vel utroque... scilicet orphanus. vel orphana, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Pupille pro orphelin patre et matre orbatus. In litt. remiss., ann. 1413 : Jehan Lommes augié de vingt ans ou environ, pupille de père et de mère. Pupillus, vide orphanus et pupus. (Gloss. Ducange.)

#### 2121. PUTERE, PUIR.

Puir, puer, sentir mauvais, être infect.

### 2422. PUTIDUS, PUANS.

Puans, puant, sentant mauvais, fétide, infect; putride.

0.

# 2423. QUATERNUS, SIERJANS.

Sierjans, sergent, chef de quatre, quartenier, chef de quartier.

Quaternio, qui quartæ militari vel urbicæ centuriæ præest. Gallis, quartenier, etc. Quaternio, serjant, in Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692. (Gloss. Ducange.)

### 2124. QUADRAGESIMALIS, QUAREMIAUS.

Quaremiaus (carémial), qui appartient, est propre au carême, qui est de carême; quadragésimal.

2425. QUADRUPLEX, DE QUATRE DOUBLES.

De quatre doubles, de quatre doublé, doublé de quatre, multiplié par quatre; quadruple.

2126. QUADRUPLARE, EN QUATRE DOUBLES.

En quatre doubles, en quatre doublé, en quadruple; quadruplement.

2127. QUERIMONIA, COMPLAINTE.

Complainte, complaintes, plaintes.

Querimonium idem quod querela, causa, lis, etc. (Glossaire Ducange.)

2128. QUESTUS, AQUESTE.

Aqueste, plaintes à ou pour, gémissements, requête, réclamations, reproches.

2129. QUERSETUM, KAISNOIS.

Kaisnois (quénai), chénaie, lieu planté de chênes, lieu boisé de chênes.

Quercitum pro quersetum; Gall., chenaie. (Glossaire Ducange.)

La ville du Quesnoy, voisine de la forêt de Mormal, est appelée en latin Ouersetum.

En notre patois, chêne, arbre, se dit kaine; un petit chêne, kaineau.

# 2430. QUORSUM, QUEL PART.

Quel part, de quelle part? de quel côté? vers quel lieu? d'où? dans quel but?

2131. QUOTUS, QUEL NOMBRE.

Quel nombre, en quel nombre? combien? le quantième?

# R.

# 2132. RADICITUS, enracines.

Enracines, enraciné, pourvu de racines, tenant par racines. Je n'ai rencontré radicitus qu'adverbe, et signifiant radicalement. jusqu'à la racine, avec la racine, etc. Mais radicatus, adjectif, est indiqué avec la signification d'enraciné. (V. le Glossaire Ducange et le Dictionn. lat.-franç. de Quicheral.)

#### 2133. RADERE, RERE.

Rere, raser, racler, ratisser (raire).

Lors fit-il venir son barbier et se fit rere tout jus. (Froissart, Chron.)

Le verbe raire n'a été conservé en français que comme terme de vénerie et signifiant braire, bramer.

Raire ou reer, v. n., terme de vénerie; il se dit du cri du cerf : les cerfs raient, quand ils sont en rut. (Dictionn. de l'Acad.)

## 2134. RASOR, RASERES.

Raseres (raseur), barbier, tondeur.—Rasoir?

Rasor, tonsor; Gall., barbier. — ...Gerardo rasore, in charta circa ann. 1000.—In sequenti, Gerardo rasorio.—In charta ante ann. 1080: Durandus filius rasator. (Glossaire Ducange.)

Rasor, novacula; Gall., rasoir. Petrus Amelius, in ordine Rom., cap. 148: item sciendum, quod barbitonsor papæ non retinet cassam cum rasoribus et cum iis quæ intra sunt, etc. (Ibid.)

#### 2135. RASORIUM, RASOIRS.

Rasoirs, rasoir, grattoir, scalpel, canif, racloir.

Rasorium in supellectile scriptoris, in statutis antiquis Cartusianorum, cap. 16, §8: Scalpellum unum ad radendum pergamena, novaculas sive rasoria duo, etc. Ubi rasoria forte sunt, quæ canifs appellamus.

Potius crediderim esse rasulas seu scalpra, instrumenta scilicet ferrea acuta et curva, quibus incaute scripta aut delineata e pergameno vel charta eraduntur; gallice, gratoir, etc. (Glossaire Ducange.)

#### 2136. RASURA, RASURE.

Rasure (rasure), tonsure, raclures, ratures.

Rasura, litura, inductio inscriptis; Gall., ratures, chart. ann. 1399, etc.—Alias, rasure; unde rasurer pro raturer, delere. Chart. ann. 1240: Gie Felis, abbé de Vauluissant, fais assavoir que ge veu et leu mot a mot sans rasure et sans effaceure les lettres salees do sciau monsignor Gaultier, conte de Brene.

Rasura, tonsura. Statuta S. Capellæ Paris, de rasuris: sciendum est principaliter, quod universi et singuli de collegio istius sacræ capellæ... debent esse rasi in barba et tonsura in festis, etc.

Rasura, ramentum; Gall., raclure, alias rature. (Glossaire Ducange.)

#### 2137. RAMNUS, GROUSELIERS.

Grouseliers, groseiller, le nerprun des rochers, ronce.

Ramnus. genus rubi. quod vulgo senticem ursinam appellant, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2138. RAPA, NAVIAUS.

Naviaus, navet, rave.

Dans nos contrées, navet se dit naviau.

## 2439. RAPTIM, RAVISSAMMENT.

Ravissamment, en ravissant, en enlevant, rapidement, à la dérobée, précipitamment, à la hâte, tout d'un coup.

## 2140. RASIUS, RAS.

Ras, ras, à ras.

## 2141. RATUS, CORTAINS.

Cortains (corde tenens), certain, qui croit fermement, persuadé, convaincu.—Calculé, assuré; fixé, arrêté, ratifié.

Cortains serait-il formé de cor et de tenere, teneo: corde tenens ou tenùs: corde tenùs, dans le sens de persuadé, convaincu, qui croit fermement, en conscience, qui a ou qui tient à cœur?

Ratus. ta. tum. participium est descendens a reor. reris. ratus sum. reri. quod est existimare. putare. Unde ratus sum id est putavi.—Et ratus tantum valet quasi firmus, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

# 2142. RATIOCINARI, DESRAINIER.

Desrainier, raisonner de, se rendre raison de, déduire ses raisons, calculer, estimer, évaluer; ratiociner.

Desrainier, plaider, défendre en justice, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot ratio.)

# 2143. REBOARE, RESOGNIER.

Resognier, résonner, retentir, répondre par un mugissement.

Reboare dicitur resonare. nam boo. boas. idem quod sonare. (Glossaire étym. Briton. Ms. 82.)

Reboare, remugire proprie, etc. (Glossaire Ducange.)

# 2144. RECENSERE, RECORDER.

Recorder, recorder, rappeler, passer en revue, récoler, faire un dénombrement, réciter, reconnaître, recenser.

Recenseo et recenso et recensio dicuntur numerare. recitare. recolere. rememorari. revenerari, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Recordor, ad cor reducere. (Ibid.)

#### 2145. RECIPROCHARE, REFLEXHIER.

Reflexhier, réfléchir, se réfléchir, faire réfléchir, répercuter, rejaillir, renvoyer, se renvoyer réciproquement, répondre, correspondre, répéter, faire aller et venir; réciproquer.

### 2146. REPERCUS, REFLECHISSABLES.

Reflechissables, réfléchissable; répercutable.

Je n'ai pas trouvé le mot repercus dans les vocabulaires latins; mais repercussus, substantif, est employé par Tacite, Pline, Florus, dans le sens de répercussion, réverbération, réflexion, reflet. (Voir Dictionn. lat.-franç. de Quicherat.)

### 2447. RECLINATORIUM, LIS.

Lis, lit, reposoir.

## 2148. RECOLERE, RAMEMBRER.

Ramembrer (remembrer), rappeler, se ressouvenir ou faire ressouvenir, récoler, se remémorer.

Biax fiex, dit-elle, entent a moi, Ramembre-toi, ramembre-toi
De ces mameles que tu vois,
Que tu alaitas maintefois;
Ramembre-toi que tu issis
De ce ventre, quant tu naquis;
Ramembre-toi de la dolor
Que je souffri..., etc.

(Rom. du Brut.)

En français, ramembrer ou remembrer a été remplacé par remémorer; on a conservé le substantif remembrance.

Remembrance, souvenir, etc. (Dictionn. de l'Acad.)

# 2149. RECONCILIARE, RACORDER.

Racorder, raccorder, remettre en accord, réconcilier.

2150. RECONCILIATIO, RACORDEMENS.

Racordemens, raccordement, réconciliation, raccommodement.

2151. RECOMPENSARE, GUEREDONNER.

Gueredonner, récompenser.

Voir plus loin, nº 2171, rependere, gueredonner.

Le verbe guerdonner a été conservé par l'Académie.

2152. RECOMPENSATIO, GUEREDONS.

Gueredons (guerdon), récompense, compensation.

2153. RECUPERARE, RECOUVRER.

Recouvrer, recouvrer, récupérer.

2154. RECUPERATIO, RECOUVREMENS.

Recouvremens, recouvrement, récupération.

2155. RECOMBERE, couchier.

Couchier, coucher, se coucher, être couché, se mettre au lit, retomber, pencher, s'affaisser.

Recumbo. bis. jacere in cubilo sicut languidus decumbit, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

2156. REDIMERE (redimire?), AORNER.

Aorner, orner, ceindre, entourer, couronner.

Il y a lieu de croire que redimere est ici pour redimire. Redimere, redimo, racheter, n'est nulle part avec la signification d'orner.

Redimo. redimis. redimere. dicitur iterum emere vel quod suum fuerat recuperare, etc. — Redimio. mis. IIIJ conjugationis dicitur iterum ornare et componitur a re et emio. emis. quod est ornare. Unde redimitus. a. um. participium. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2157. REDIMITUS, AORNES.

Aornes, orné.

Voir le numéro précédent.

2158. REDIMICULUM, AORNEMENS.

Aornemens, ornement.

Voir le nº 2156.

2159. REDIVIVUS, RENGLUS.

Renclus, reclus, religieux, solitaire, qui est entré dans une nouvelle vie, qui a dépouillé le vieil homme.

Redivivus, Gloss. Mss. ad Alexandrum Iatrophist. : canapis rediviva, id est quæ nascitur et non seminatur. (Gloss. Ducange).

Redivivus est ici interprêté métaphoriquement; proprement et directement, il signifie qui revit, qui renaît, qui est rendu à la vie.

On sait que le chanvre est dioïque, c'est à dire que les fleurs mâles sont sur un pied et les fleurs femelles sur un autre, et l'espèce se reproduit sans que les sujets se rapprochent; les religieux des deux sexes, reclus et recluses, sont séparés, et la famille religieuse ne laisse pas que de se perpétuer.

### 2160. REFELLERE, CONTREFERIR.

Contreferir, réfuter, repousser, démentir, opposer à, se porter contre.

### 2161. REPENTE, SOUTENEMENT.

Soutenement, soudainement, tout-à-coup, subitement. Remarquez que le t a été changé en d.

## 2462. REFECTORIUM, REFROTOIR.

Refrotoir, réfectoire, lieu où l'on se refait, où l'on se restaure, où l'on se recrée.

Reficere dicitur iterum facere, restituere, recreare. Unde refectorium. (Glossaire Ducange).

On trouve le mot refrotoir écrit refroitoure et refreitor, avec la signification de réfectoire. (Voir Ducange, au mot refretorium.)

# 2163. REFLUERE, REFLECHIER.

Reflechier, réfléchir, se réfléchir, se replier, revenir, refluer, couler en sens contraire, faire un retour sur soi-même.

# 2164. REFOCILLATIO, SOELLEMENS.

Soellemens, soulagement, reconfort, consolation, action de rétablir, de réchausser, de restaurer, de ranimer; insolation.

Voir le numéro suivant.

## 2165. REFOCILLARE, SOELER.

Soeler, soulager, consoler, réconforter, récréer, faire revivre, réchausser, ranimer, rassasier, nourrir.

Refocillo. las. dicitur reficere. recreare. refovere. nutrire vel reficere. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 2466. REFRAGARI, CONTRE ESTER.

Contre ester, être contre, réfuter, voter contre, être d'avis contraire, s'opposer.—Contester?

## 2167. REICERE, RECITER.

Reciter, rejeter, exclure, refuser, ôter, réciter une leçon apprise.

Reicere pro rejicere sæpius scribitur in veteribus instrumentis vitiosa temporum scriptione vel pronuntiatione. (Glossaire Ducange.)

### 2168. RELABI, RECAIR.

Recair (rechoir), retomber.

En notre patois, on prononce kair, tomber, et rekair, retomber.

#### 2169. REMETIRI, REMESURER.

Remesurer, remesurer, être remesuré.

Remetior. remetiris. dicitur iterum metiri. et invenitur in passiva significatione, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

## 2170. RENUNCULUS, REGNONS.

Regnons, rognon, rein, petit rein.

Renunculus diminutivum est a ren. renis. et dicuntur renunculi parvi renes. vel intestina quedam renibus adherentia, etc. (Gloss. étym. W. Briten, Ms. 82.)

# 2171. REPENDERE, GUBREDONNER.

Gueredonner, guerdonner, compenser, contre-peser, récompenser, rémunérer, restituer, contrebalancer.

Rependo dicitur reddere. remunerare. et componitur a re et pendo. quod est suspendere. trutinare. exsolvere. reddere. tribuere. sustinere. (Glossajre étym. Briton, Ms. 82.)

Voir les nos 2454 et 2452.

# 2172. REPUDIARE, REFUSER.

Refuser, refuser, rejeter, repousser, répudier.

... Et inde repudio. as. item repellere vel refutare. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2173. REPUDIUM, REFUSEMENS.

Refusemens, refus, rejet, rupture, répudiation, divorce, répulsion.

Repudium dicitur repulsio. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 2174. RESIDERE, SEIR.

Seir (seoir), s'asseoir, être assis, siéger, résider, demeurer, être situé.

#### 2475. RESIGNARE, GUERPIR.

Guerpir (guerpir), rendre, remettre, abdiquer, quitter, résigner.

Voulez-vous ainsi laisser et guerpir la bonne cité de Paris?—Ni oncques les chevaliers les estriers n'en guerpirent. — Ils eurent conseil ensemble qu'ils guerpiroient leur pays. —Pourquoi me voulez-vous guerpir et trahir? (Froissart, Chron.)

#### 2476. RESILIRE, RESAILIR.

Resailir (resaillir), rejaillir, rebondir, ressauter, sauter en arrière.—Résilier?

Resilire, practicis nostris, résilier, renuntiare pactionem. (Glossaire Ducange.)

#### 2177. RESTIS, conde.

Corde, cordes, rêts, filets.

Restis dicitur funis vel quod fit ex funibus ad aliquid trahendum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2478. REUMA, REUME.

Reume, rhume, catharre; flux, marée.

Dans nos contrées, rhume se dit rheume; enrhumé, inreumé.

Rheuma, fluctus, ex græco ρευμα, etc.—Rheuma, æstus maris reciprocus.
—Rheuma, efflusio maris, quando accessione maris in fossis colligitur. (Glossaire Ducange.)

# 2479. REUMATICUS, cis a reume.

Cis a reume, ce, celui ou celle qui a rhume, enrhumé ou fluxionné, rhumatisé, catharreux; humide.

Rheumaticus, humidus... — Qui fluxione laborat, vel obnoxius fluxioni. Hinc locus reumaticus dicitur, quod fluxionibus obnoxi sint qui habitant in locis humidis. (Glossaire Ducange.)

# 2480. RIDICULUM, GAS (de gavisus?)

Gas, moquerie, dérision, ce qui est bouffon, sujet à moquerie, ridicule.

Quar mon mari est, je vous di, Bons mires, je le vous afi; Certes, il scet plus de mecines Et de vrais jugemens d'orines Que onques ne sot Ypocras.

-Dame, dites le vous a gas?

-De gaber, dit-elle, n'ai cure.

(Fabliau du Vilain Mire.)

Li cuens de Bar n'en revint pas. Quil y fut pris, ce n'est pas gas.

(Chron. de France, Lebœuf.)

A gas et a melancholie. (Rom. de Robert-le-Diable.)

—V. Gloss. Ducange, au mot gabator.

Dans nos contrées, gas! est une exclamation dérisoire à l'usage de la populace qui poursuit de ses huées un ivrogne qui s'aventure dans les rues. (V. § 127 des Remarques sur le Patois.)

## 2181. RIMULA, RIMA IDEM.

## 2182. ROBUSTUS, FORS.

Fors, fort, robuste.

Robur... inde robustus dicitur fortis et firmus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2183. ROBUR, TRUNS.

Truns, tronc, tronc d'arbre.

Robur, arboris truncus. (Glossaire Ducange.)

Bien sunt a mes lois ententives, Et font, tant comme elles sunt vives, Lors racines et lors foilletes, Truns et rains (rameaux) et fruits et floretes.

(Rom. de la Rosc.)

# 2184. ROBUSTE, FORTEMENT.

Fortement, fortement, fermement, robustement.

# 2185. RORATUM, ROSES.

Roses, la rosée, en rosée, comme la rosée, moiteur, humidité de la rosée.

A l'introît de la messe du quatrième dimanche de l'Avent :

Memento nostri Domini, rorate cœli, etc.

Ros... alii dicunt rorem. quod rarus est. et non est spissus ut pluvia, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Figurément, cette viande, cette salade est tendre comme rosée. (Dictionnaire de l'Académie.)

#### 2186. ROTULA, ROTA IDEM.

#### 2187. RUBRICARE, REBRICHIER.

Rebrichier (rubriquer, rebriquer), renseigner, indiquer, diriger, dresser, corriger, faire remarquer, mettre en saillie.

....Et inde rubrico. cas. id est dirigere cum rubrica. rectum facere. vel rubrica designare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

En notre patois, on emploie rebriquer, verbe neutre, en parlant d'une chose, d'un objet qui, en dressant, se fait remarquer et interrompt la régularité, l'unisson ou l'ensemble.

## 2188. RUBETA, UNE BIESTE.

Une bieste, une bête; rainette, sorte de grenouille.

#### 2189. RUBETUM, BUISSONNOIS.

Buissonnois, buissonneux, en buisson, couvert de ronces, buisson, ronces.

#### 2190. RUDIRE, APRENDRE.

Aprendre, apprendre, enseigner.

Rudire, erudire, docere... — Gloss. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: rudire, apprendre, hinc rudiment. (Glossaire Ducange.)

## 2191. RUMPHEA, ESPEE.

Espee, épée, romphée; glaive aiguisé des deux côtés, à deux tranchants.

Rumphea idem est quod framea. Framea gladius est utraque parte acutus. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Voir Glossaire Ducange, aux mots romphæa, rompilea, romphus, framea.

#### 2192. RUNCARE, RUNCHIER.

Runchier, sarcler, raseter, racler, ronger.—Ronfler.

Runco. runcas. dicitur herbas a terra avellere. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Ducange cite des exemples de l'emploi du verbe runchier, comme

signifiant sarcler, raseter, faire de l'herbe, etc. Il cite aussi des exemples où ce mot avait les acceptions de ronfler et de nasiller.

Runcare... Italis, ronfare, Gall., ronfler, etc.

Alias rouchier: et commença (le diable) à rouchier moult fort. (Ex cod. Ms. S. Victor., Paris.)

Car assez tost après mangier Chils geans print fort à rouchier Et dormir fort par habundance.

(Consolat. Boet. Ms., liv. 4.)

Hinc rungier pro naziller, nazo vocem emittere.

Cil moine cil abbe crollant Doivent toujours leis un piler Siaumes (psaumes) rungier et murmeler.

(Mirac. B. V. M. Ms., liv. 1.)

2193. RUS, VILE.

Vile (villa), village, les champs, la campagne.

2194. RURICOLA, AHANIER.

Ahanier, laboureur, cultivateur, celui qui travaille de ahan, qui ahane.

Ahan et ahaner sont conservés par l'Académie. (Voir, à ces mots, le Dictionnaire de l'Académie française.)

2495. RUTA, RUE.

Rue, rue, plante.

S.

2196. SABA, UNS PAIS.

Uns pais, un pays, Saba.

Saba civitas est in finibus Etiopie sita. — Sec. Papiam. Saba est Arabia in qua nunc Sabei habitant. Alii dicunt quod Saba est fluvius a quo tota regio nuncupatur. (Gloss. etym. Briton, Ms. 82.)

2197. SABATISARE, FIESTER.

Fiester, fêter, observer le sabbat.

#### 2498. SACRILEGUS, LERES.

Leres, larron, voleur, scélérat, sacrilége, qui dérobe les objets sacrés ; sacrilége.

Sacrilegus proprie dicitur sacre rei fur, etc.—Et ponitur sacrilegus pro scelerato vel flagitioso sive facinoroso, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Nostris, lerre, latro; inde, lererie, latrocinium.— Depredatio, lererie, vel roberie. (Gloss. lat.-gall., ann. 1352.)—V. Gloss. Ducange, au mot latro.

Lerres, traîtres et briseres de chemins...

(Roman de Garin.)

Sires, font les bourgeois, c'est un lerres prouvez.

(Chron. de Bertr. Guesc.)

Pour chou nel dist Judas niant
Qu'il ait cure de poure gant,
Mais liers ert et usuriers. (Vi

(Vie de J.-C. Ms.)

2199. SADUCEUS, UNES GENT.

Unes gent, une gent, une nation, une race, une secte; le Saducéen (secte parmi les Juiss.)

2200. SAGAX, viseus.

Viseus (viseur), avisé; sagace.

En français, on dit viser pour regarder, mirer un but afin d'y atteindre, avoir en vue une certaine fin, un certain résultat, l'accomplissement d'un dessein, et aussi pour voir, examiner, prendre connaissance d'un acte, d'une pièce.

Dans notre patois, viseus se dit pour malin, avisé, adroit, expérimenté, prudent, circonspect.

Voir nº 2585, versatus, viseus.

## 2201. SAGINARE, ENCRASSIER.

Encrassier, engraisser (v. act.), faire engraisser, gorger, repaître, nourrir grassement, traiter somptueusement.

Une chanson populaire dit:

D'abord on commence Par un bon repas Bien gras.

2202. SAGENA, Rois.

Rois, rêts, filet.

Sagena genus est retis piscatorii. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Et furent mieux pris qu'à la roix. (Froissart, Chron.)

## 2203. SALTATRIX, TUMERESSE.

Tumeresse, danseuse, sauteuse, saltimbanque, bateleuse.—Qui a la danse de Saint-Guy.

Tumer signifiait danser, sauter, bondir, faire des tours de bateleurs. (Voir Glossaire Ducange, au mot tumbare.)

Dansent, tument, espringhent, balent.
(Renart le Nouvel., t. IV, v. 2511.)

Dans nos contrées, on appelle encore tumeresses les danseuses des rues, les bohémiennes, les sorcières qu'on croit capables de produire le cauchemar.

2204. SALIX, saus.

Saus, saule, arbre.

Salix arbor quedem est, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2205. SALIUNCA, UNE HERBE.

Une herbe, une herbe.

Saliunca dicitur herba quedam spinosa. (Gloss. etym. Briton, Ms. 82.)

2206. SALARIUM, SALIERE.

Saliere, salière, saline, magasin au sel.

2207. SALSUGA, SAUMURE.

Saumure, saumure.

2208. SALSA, SAUCE.

Sauce, sauces, salaisons, choses salées.

2209. SALSUTIUM, SAUCHISE.

Sauchise, saucisse.

Voir Glossaire Ducange, au mot salsutia.

2210. SAMBUCA, SAMBUE.

Sambue, sambuque, sureau, instrument de musique fait avec le bois de sureau (sambucus).

Sambuca, sambucistria. Papias : sambuca, genus cytharæ rusticæ, etc.—Isidorus, lib. 2, Orig., cap. 20 : sambuca in musicis, species est symphonia-

rum, est enim genus ligni fragilis, unde et tibiæ componuntur.— Sambuca, baculus pastoralis...—Sambuca, navigii species. (Glossaire Ducange.)

Rabelais écrit suzeau pour sureau dans un chapitre où il parle d'instruments de musique qui étaient faits de suzeau, parce que ce bois est plus canore.

Le mot sambue est employé aussi par les vieux écrivains français dans le sens de harnais, litière, train, équipage somptueux.

Et estoient les seigneurs montés sur chevaux couverts de leurs sambues et parés de leurs armes, dont les houssements alloient jusques à terre. (Froissart, Chron.)

2211. SANCIRE, CONFREMER.

Confremer, confirmer, sanctionner.

2212. SANCTUARIUM, SAINCTUAIRE.

Sainctuaire, sanctuaire.

Sanctuarium dicitur res sancta vel locus ubi sancta reponuntur vel ubi res sancte geruntur. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2213. SANDIX, WEDES.

Wedes, guède, pastel.

Sandix dicitur quedam herba rubra de qua sit tinctura, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2214. SANDALIA, SAULLERS DE VESQUES.

Saullers de vesques, soulier d'évêque, sandale.

2215. SANGUINARE, SAINNIER.

Sainnier, saigner (v. n.), être saignant, sanglant, ensanglanté.

2216. SANGUISUGA, SANSUE.

Sansue, sangsue.

Sanguisuga est vermis aquatilis, scilicet irudo. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2217. SANIES, VENINS.

Venins, venin, sanie.

2218. SAPIDUS, SAVEREUS.

Savereus, savoureux, qui a de la saveur; sapide.

Savereux, savereuse, dans nos contrées, signifie savoureux, délicat, appétissant, d'un goût fin, et de plus, par métaphore anticipée, se

dit d'un animal destiné à la boucherie ou à la cuisine, et qui, par l'apparence de ses formes, de son embonpoint, semble devoir être bon et succulent à manger: un bœuf, un mouton, une poularde. Voire, d'une jeune fille fraîche et donnant appétit (La Fontaine), on dit qu'elle est savereuse.—Savereuse avait son diminutif, saveroussette.

Dans une ballade du XII° siècle, en patois poitevin, rapportée par M. Leroy de Lincy (*Chants histor. franç.*), il est parlé d'une reine, dame savereuse, qui préfère à un roi vieillard un gentil bachelier qui sache bien solacier; et dans un couplet d'un rondeau du XIII° siècle, cité par M. de Coussemaker (*Hist. de l'Harmonie*), p. 71 et pl. XXXI, on lit:

Fines amouretes,
Dious si ne sai quant les verrai!
Or manderai ma miette,
Qui est cointe et joliette
Et s'est si saveroussette
C'as tenir ne m'en porrai.
(Ms. du XIII° siècle, Biblioth. de Cambrai.)

## 2219. SARCIRE, AFFREMER.

Affremer (affermir), réparer, raccommoder, rapiécer, recoudre, ravauder (revalidare); resarcir.

Dans nos contrées, resarcir, faire des resarcissures, se disent pour ravauder du linge, une étoffe, y faire des raccommodages, des reprises. (V. Remarques sur le Patois, § 32.)

Fremer, dans Partonope, est employé selon le sens de fortifier. (V. Glossaire Ducange; voir aussi le n° 138, astruere, affremer.)

# 2220. SARIRE, SARCULER.

Sarculer, sarcler.

Sarculum ferramentum est cum manubrio ad purgandas segetes aptum. Et dicitur a sario. saris. quod est purgare. circumfodere. herbas et acciva avellere, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.)

# 2221. SARDONICUS, TANERES.

Taneres (taneur), moqueur, qui tourmente, qui chagrine, qui fatigue.

Le verbe tanner, selon la signification de fatiguer, de tourmenter, de maltraiter, est encore employé par les écoliers et par les gens du peuple : tanner quelqu'un, c'est le maltraiter, le fatiguer, le mâter.

...lls etoient si tanés que plus ne pouvoient.—Les Espagnols se commençoient tous à taner. (Froissart, Chron.)

Voir le Glossaire Ducange, au mot tannare.—Nous verrons, au n° 2225, sardonicus traduit selon une autre acception.

2222. SARDO, IDEM.

### 2223. SATIRA, SATRES.

Satres, satyre, mélange de prose et de vers. (Dictionnaire latinfrançais de Quicherat.)

Satre signifiait aussi couturier, tailleur. (V. Glossaire Ducange, au mot sartor.)

2224. SARTAGO, FROITOIRE.

Froitoire, poèle à frire, friture.

Sartago dicitur patela. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2225. SARDONICUS, UNE PIERRE.

Une pierre, une pierre; la sardoine.

Sardonicus terre rubre similitudinem habet. Scilicet verius diceretur quod sardonicus est adjectivum et exponeretur lapidi sardonico, etc. (Gloss. etym. W. Briton, Ms. 82.)

2226. SATUR, SAOUS.

Saous, saoul, rassasié; saturé.

2227. SATRAPA, SERJANS.

Serjans, sergent, chef, ministre, satellite; satrape, préfet.

Satrapa, pro quovis ministro vel satellite, etc. (Glossaire Ducange.)

Satrape dicuntur sapientes judices. vel reges. vel duces et presecti provinciarum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2228. SCABIES, TIEGNE.

Tiegne, teigne, lèpre, gale, dartre.

Scabies est lepra. utraque dicitur passio ob asperitate cutis cum pruritu, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2229. SCABES, SCALEUS.

Scaleus, écailleux, raboteux, rude au toucher, rugueux, inégal.

#### 2230. SCANDULUM, ESCAILLONS.

Escaillons, écaille, ardoise, tuile à couvrir les toits; escalier, marche d'escalier.

On appelait autrefois escailleres, écailleur, escallier, le couvreur de maisons.

#### 2231. SCALPERE, GRATER.

Grater, gratter.

' Scalpo. pis. scalpere. est gratare. proprie scalpere est cum uno digito vel duobus digitis caput gratare. et est proprie simiarum et luxuriosorum. ita dicit Hugutio. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Scalpellum cultellus scriptorum vel ferrum quoddam quod alio nomine dicitur celtis. cisel in gallico. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2232. SCANDIRE, ESCANDIR.

Escandir (scander), monter, grimper, escalader, s'élever.

### 2233. SCAPULA, ESPAULE.

Espaule, épaule.

Scapula dicitur spatula vel humerus. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

# 2234. SCELESTUS, PECIERES.

Pecieres, pécheur, celui qui commet des péchés, des crimes, scélérat.

Scelestus idem est quod sceleratus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2235. SCENA, AORNEMENS.

Aornemens, ornement, décoration, parure de fête, pompe, appareil, tente, berceau de verdure; scène, théâtre.

Scena id est umbraculum. locus adumbratus in theatro et cortinis coopertus similis tabernis mercenariorum que sunt asseribus et cortinis cooperte. et sicut ait Hug. scena quidem dicitur totum theatrum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2236. SCENOPHEGIA, UNE FIESTE.

Une fieste, une sête, sête des Tabernacles chez les Juiss.

Scenophegia. solempnitas Hebreorum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2237. SCIOLUS, SACHANS.

Sachans, sachant, qui sait, qui est instruit d'un projet, qui est au courant de ce qui se passe.

#### 2238. SCISMA, DESCORDE.

Descorde, discorde, schisme, divisions.

Scisma dicitur discordia. divisio, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2239. SCOPA, ESCOUPISSEMENS.

Escoupissemens, balai de bouleau, brindilles de bouleau.

Scopa. scope. instrumentum est de virgis colligatis cum quo mundatur et purgatur domus. et dicitur a scopa arbore unde fit. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2240. SCOPARE, ESCOPIR.

Escopir, balayer, nettoyer, épousseter; vomir.

Et dicitur scopa a scopo quod est mundare. purgare et propriare domum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, par une espèce de métaphore, pour vomir on dit escopir, et pour vomissement, escopissement.

#### 2241. SCORTATOR, HANERS.

Haners, débauché, homme de bordels.—(Buveur?)

Je n'ai rencontré nulle part haners avec la signification de scortator. Peut-être haners est-il formé de hanez, hanap ou hanas, vase à boire, coupe, tasse, et est-il pris dans le sens de buveur, ivrogne, riboteur.

2242. STRABO, BORNES.

Bornes, borgne, affecté de strabisme. Voir n° 1607, lippire, bornier.

2243. SCORTUM, BORDIAUS.

Bordiaus, bordel.

# 2244. SCRIPBA, MAISTRE.

Maistre, maîtres scribes, employé aux écritures, secrétaires, hommes de plume ou de lettres, notaire public, tabellion.

Scriba nomen est dignitatis. Unde hic scribatus dicitur ejus dignitas vel officium. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82. — V. Glossaire Ducange, au mot scriba.)

2245. SCRINIUM, ESCRINS.

Escrins, écrin, coffre, coffret, boîte.

Scrinium arca, arcula; Gall., coffre, olim escrin, etc.

Si ot tout plains de fins besans Deux grans escrins assez pesans.

(Roman d'Athis, Ms.)

J'ai escrins a metre joiax, J'ai boite de cuir a noiax.

(Rom. de Flor, et Blancefl.)

Un escrins d'or prit Medes, Voyant Junon le defferma.

(Rom. de la Guerre de Troie, Ms.)—V. Gloss. Ducange.

#### 2246. SCROPA, TRUFE.

Trufe.—Truffe? truie? machine de guerre?

Je n'ai trouvé nulle part le mot scropa. Serait-ce scropha ou scrofa, qui signifie truie ou machine de guerre? — Froissart emploie truie dans le sens de machine de guerre.

Scropha, scrofa, machina ad suffociendos urbium obsessarum muros, etc. (V. Glossaire Ducange, au mot scropha.)

## 2247. SCRUPULUS, condele.

Cordele, cordelle, petite corde, ce qui retient de faire une chose; scrupule? — Ce qui tient au cœur, soupçon, volonté, désir ou crainte de faire une chose? sollicitude, anxiété, inquiétude?

Scrupulus est lapillus minutus et asper qui si insiderit in calciamentum nocet et molestia est animo. Unde et animi molestiam scrupulum dicimus... Scrupulus dicitur molestia. sollicitudo et anxietas. dubietas animi. difficultas subtilis, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Scrupulus, suspicio; Gall., soupçon. (Glossaire Ducange.)

Cordelle est indiqué dans Roquefort comme signifiant lacet, lien, attache:

A sa cordelle, à sa discrétion, à sa disposition. (Voir le Glossaire de Requefort.)

Cordel, cordelle, se rencontrent dans Froissart avec la signification de désir, volonté, intrigue, projet, ce qui tient au cœur.

Le duc de Bertaigne avoit fait et brassé tout ce cordel...—Le prévost des marchands avoit attrait toutes manières de gens à sa cordelle. — Si les tournèrent tous à sa cordelle. (Froissart, Chroniques.)

#### 2248. SCRUPULARI, ENCIERQUER.

Encierquer (enchercher), rechercher, s'enquérir scrupuleusement, avec sollicitude.

Voir le numéro précédent, scrupulus, cordele.

Scripulari, vide scripula.

Scripula, epistola, in gloss. Isid. (forte scriptula), addunt eædem glossæ : scripula, sollicitator, quod ita emendat Grævius: scripulatur, sollicitatur; ex Papia: scripulor, sollicitor. (Glossaire Ducange.)

Le scrupule était un poids médicinal, correspondant à 24 grains.

#### 2249. SCRUPULOSUS, cuncieus.

Cuncieus (contentieux), difficile, minutieux, vétilleux, scrupuleux (consciencieux?)

#### 2250. SCRUTINIUM, ENQUESTE.

Enqueste, enquête, examen, recherche, scrutin.

#### 2254. SCRUTATOR, ENQUERERES.

Enquereres (enquéreur), celui qui s'enquiert, qui recherche, qui scrute; scrutateur.

Scrutor. taris. dicitur inquirere. investigare. subtiliter inspicere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2252. SCULPTILE, COSE ENTAILLIE.

Cose entaillie, choses entaillées, ce qui est gravé, ciselé, sculpté, ciselures, sculptures.

#### 2253. SCULTULA, ENTALLURE.

Entallure, entaillures, gravures, ciselures, sculptures.

### 2254. SCURRILITAS, LECERIE.

Lecerie (lécherie), flagornerie, servilisme, turpitudes de parasite, d'écornifleur.

...Scurra vel scurro dicitur irrisor. vaniloquus parasitus. sive lecator. qui aliquem sequitur causa cibi, etc. — Hec scurrilitas item lecacitas. turpitudo. turpis ludus. jocularitasque a stultis, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Scurrilitas, lécherie, vilté, in Gloss. lat.-gall. Sangerm., etc. (Gloss. Ducange.)

#### 2255. SECEDERE, DESTORNER.

Destorner, se détourner, aller à l'écart, se séparer, se retirer de, quitter, s'éloigner, etc.

#### 2256. SECESSUS, DESTOURS.

Destours, détour, action de se retirer, de se séparer, de s'écarter, de s'éloigner, etc.

Dans nos contrées, d'une personne qui a des allures cachées et qui ne sont pas avouables, régulières ou licites, on dit qu'elle a des détours.

#### 2257. SECERNERE, DEPARTIR.

Departir, départir, séparer de, mettre à part, partager.

2258. SECARE, TRENCHIER.

Trenchier, trancher, couper, découper.

## 2259. SECUBARE, PRIES GESIR.

Pries gesir (près gésir), coucher auprès, séparément, faire lit à part.

# 2260. SESTOR, SEERES.

Seeres (sesseur), qui siége, qui demeure, qui séjourne, spectateur, habitant.

# 2261. SEDILE, LESONS.

Lesons (leçon,—de laiscum,—V. Glossaire Ducange), lit, banc, siége, couchette, banquette, gradin, etc.

# 2262. SEDITIO, NOISE.

Noise, noise, bruit, tumulte, émeute, sédition, discorde, querelle, dissension.

Seditio. sicut ait Isid. ethim. V. vel agit de criminibus. dissentio civium quod seorsum alii ab aliis eunt, etc. Alii dicunt quidem seditio est discordia et dissentio animorum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Noisier, verbe, signifiait avoir noise, contester, etc. (V. Gloss. Ducange, au mot noisia.)

# 2263. SEDITIOSUS, NOISEUS.

Noiseus (noiseux), qui cherche noise, qui excite le bruit, la sédition, qui met la discorde; séditieux.

...Inde seditiosus qui seditionem facit et discordiam gignit. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2264. SEDULUS, sogneus.

Sogneus, soigneux, assidu, attentif, qui est aux petits soins, bon.

Sedulus dicitur assiduus. intentus... bonus et dicitur sedulus quasi sine dolo. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2265. SEDULE, SOIGNEUSEMENT.

Soigneusement, soigneusement.

Voir le numéro précédent.

# 2266. SELLA, SIELE.

Siele, selle, siége, chaise.

.. Sella quidem seda a sedendo. Inde subsella. subsedia. ut dicit. Isid. ethim. XX. g. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Sella, scamnum; Gall., selle. (Gloss. Ducange.)

#### 2267. SELLARE, ENSIELER.

Ensieler (enseller, Froissart), seller, mettre une selle ou une housse sur un cheval ou un mulet.

Sellare, insellare, sella seu ephippio equum instruere, etc.

Sur un mulet quil ot fait enseller, Monta Girard, qui mout fist à loer.

(Roman de Girard de Vienne, Ms.)

Sellare, equi sellæ insidere, etc. (V. Glossaire Ducange.)

# 2268. SEMINARIUM, semen idem.

#### 2269. SEMITA, SENTE.

Sente (piésente), sentier, petit chemin, chemin de traverse, trace du passage.

Semita. sicut dicit Isid. ethim. XV. g. itineris dimidium est a semis quod dimidium est et iter, etc.—Semita est hominum callis. ferarum et pecudum. Tramites transversa in eis itinera sive recta via sic dicta eo quod transmittat divorcia flexus viarum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Semitarius, semita; Hispanis, sandero; Gall., sentier. (Glossaire Ducange.)

Chez nous, on appelle piésente un sentier, un chemin de terre étroit, praticable à pied. (V. Lettres sur le Patois, \*72.)

## 2270. SENECTA, VIELLAICE.

Viellaice, vieillesse, ancienneté.

2271. SENIUM, SENECTUS IDEM.

2272. SENSUS, SENTEMENT.

Sentement, sentiments, sens, pensées, manières de voir.

En français, on dit à mon sens, pour selon mon sentiment; dire son sentiment, pour donner son avis, son opinion.

2273. SENSUS, SENS.

Sens, organe des sens.

2274. SENSATUS, SENES.

Senes, sensé, qui a du sens, qui a des sens, qui est pourvu de sens.

Dans nos contrées, en parlant de quelqu'un qui est bien avisé, raisonnable, prudent, on dit qu'il a tous ses sens; de celui qui est simple d'esprit, qui est voisin de l'idiotisme, on dit qu'il n'a pas tous ses sens.

Voir nº 612, debaccari, foursener.

2275. SENTES, ESPINES.

Espines, épine, buisson, ronces.

2276. SEPTEMTRIO, SIETELLONS.

Sietellons, les sept étoiles de la petite Ourse, le septentrion, le nord, l'aquilon.

Septemtrio. onis. dicitur quoddam signum a VII stellis quibus depictum est, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2277. SEQUAX, SIVANS.

Sivans ou siuans, suivant, qui suit, qui poursuit assidûment; pratiquant, disciple, sectateur.

Li clers les va adès sivant, Et dit que adès les sivra De si adonc que il saura Lor fin.....

(Fab. des treize aveugles de Compiengne, v. 66.)

C'est à dire:

Le clerc va les suivant toujours, Et dit que toujours les suivra, De telle sorte alors qu'il saura Leur but, etc.

Voir le numéro suivant.

### 2278. SEQUELA, SIUTE.

Siute, suite, ce qui suit, la suite, ceux qui suivent; séquelle, les petits animaux qui suivent leur mère.

Sequela dicitur de pullis equinis, vitulinis, aliisque animalibus, quæ matrem sequuntur...: pro equabus duodecim et earum sequela. — Ann. 1341, in reg. 76, ch. 339: deux bestes de sejour avec leur sequence de lait. — Chart. ann. 1391: douze beufs ou vaches et douze pors avec leurs suyans; dix vaches et leurs suivans. — Ann. 1477: une vache avecque son suivant. (V. Glossaire Ducange, au mot sequela.)

#### 2279. SEQUESTER, SIVANS.

Sivans, suivant, celui qui suit une affaire, médiateur, qui intervient dans un différend, poursuivant, poursuivant d'armes, imitateur, disciple; poussin.

Sequester dicitur mediator vel reconciliator. qui certantibus medius intervenit, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Sequester, imitator, discipulus.

Sequester, pullus qui matrem sequitur, etc. (Glossaire Ducange.)

Voir le numéro précédent.

# 2280. SEQUESTRUM, DESCORS.

Descors (hors du cours), ce qui est mis à part, ce qui est séparé, séquestré; séparátion, séquestre.

Sequestrum, separatio, etc.

Sequestrare, separare, seponere, etc. (Glossaire Ducange.)

#### 2281. SERARE, SIERER.

Sierer, serrer, fermer au moyen d'une serrure, enserrer.

Serare. seram hostio apponere. hostium claudere. firmare. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 2282. SEROTINUS, TARDIUS.

Tardius, tardif, retardataire, qui est en retard, qui vient tard; du soir.

Serotinus dicitur tardus et tarde veniens, vel vespertinus, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

## 2283. SERUM, clers.

Clers (glaire), albumine, sérosité, la partie séreuse du lait (le serum), toute liqueur séreuse.

Clere, blanc d'œuf. (V. Glossaire Ducange, au mot clara.)

On dit dans nos contrées qu'un œuf est clère ou clair, quand il ne contient que de la glaire ou qu'il ne peut être productif par l'incubation. La locution familière: ne faire que de l'eau claire, répond à cet ordre d'idées; c'est faire un travail improductif, stérile, c'est se donner de la peine pour ne rien produire, c'est coquer clair.

Dans nos contrées aussi, on appelle les claires ou clères ces grandes étendues d'eau dans les marais où l'on exploite la tourbe.

## 2284. SERERE, SEMER.

Semer, semer, ensemencer.

Sero. serere. idem est quod seminare, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2285. SERIO, MEUREMENT.

Meurement, mûrement, sérieusement.

# 2286. SERIUS, QUI FAIT TART.

Qui fait tart, qui fait tardivement, qui met le temps, qui fait gravement.—Qui fait, qui travaille avec suite?—Tard, trop tard.

Il se fait tard est une locution fréquemment employée pour dire que l'heure est avancée, qu'il commence à être tard pour entreprendre ou pour obtenir ce que l'on veut.

On trouve dans les vieux écrivains français à tart, avec la signification de jamais, à jamais.

# 2287. SERENUS, clers.

Clers, clair, pur, sans nuage, serein.

Voir nº 2283, serum, clers.

# 2288. SERENARE, FAIRE CLER.

Faire cler, faire clair, rendre clair, éclairer, rendre serein, rasséréner.

#### 2289. SERENITAS, CLARTES.

Clartes, clarté, sérénité.

#### 2290. SERIATIM, ORDONEEMENT.

Ordoneement (ordonnément), par ordre de série, à la suite les uns des autres.

Seriatim, ordinatim, ordonnement, in Gloss. lat.-gall. Sangerm., etc. (Glossaire Ducange.)

Series... unde serio. serias. dicitur ordinare. in ordinem ponere vel disponere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2291. SERICUS, DE SOIE.

De soie, de soie, en étoffe de soie, tout ce qui est en soie. Sericus, totum de serico existens. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

#### 2292. SERICUM, SOIE.

Soie, soie.

Sericum dictum est quia id Seres primi populi miserunt, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Seres, um, plur. (Virg., Plin.); Seres, peuple de l'Asie-Orientale (les Chinois).—Dictionn. lat.-franç. de Quicherat.

## 2293. SERMOCINARI, SERMONNER.

Sermonner (sermoner), converser, s'entretenir, causer, dialoguer.

Sermo. sicut ait Papias. est duorum vel plurimorum collatio quem Greci
dialogum dicunt...—Inde sermocinor. naris. id est sermonem facere. (Gloss.

etym. Briton, Ms. 82.)

## 2294. SINDON, sindoines.

Sindoines, sindon, suaire, linceul, tissu de lin.

Sindon. sindonis. vocatur lineum amictarium funerarium quo humeri operiuntur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Sindon pro specie panni (bissus tenuis).—Glossaire Ducange.

Sidoine pro suaire, in Pœnit. Adami Ms., cap. 20: aportez-moy trois sydoines de soie et envelopez d'iceulz le corps de Adam. (V. Glossaire Ducange.)

## 2295. SIRIA, UNE TIERRE.

Une tierre, une terre; la Syrie.

Dans nos contrées, terre se prononce tière; d'el tière pour de la terre.

#### 2296. SITIBUNDUS, SIECLANS.

Sieclans (siéclant), qui est du siècle, qui vit selon le siècle, mondain, qui veut paraître dans le monde, qui a des désirs, qui a soif des richesses, des honneurs, des plaisirs, qui est insatiable, qui veut plaire au monde.

Sitibundus est ici avec le sens de sititor, soiffeur (1).

Sititor, sitiens, avidus. Math. Paris, ad ann. 1213: noverat enim (rex) quod Papa super omnes mortales ambitiosus erat et superbus, pecuniæque sititor insatiabilis.—Sititor novitatis, apud Apul., etc.

Siecler, plaire au monde. (Voir Glossaire Ducange, au mot sæcularis.)

Ce n'etoit mie bele aude,
Ainz estoit lede et contrefete:
Mès encore se duit et afete (donne des fêtes)
Por ce qu'encore voloit siecler.

(Fabl. de la Vieille Truande.)

#### 2297. SITUS, Assis.

Assis, assis, situé, posé.

Situs. ta. tum. id est positus, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, on dit assistez-vous, pour asseyez-vous.

# 2298. SITULA, SIELETE.

Sielete (selette), petit seau, mesure de liquide, bouteille.

Situla est vas aquarium et dicitur a sitio. sitis. Unde Isid. ethim. XX. situla dicta est quod sitientibus apta sit ad bibendum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Situla, mensura liquidorum, etc.

....Siellie eadem acceptione in litt. remiss. ann. 1482: le suppliant print deux siellies de cervoise valant environ cinq sols...—Siellette de voirre, pro lagena vitrea, etc. (Gloss. Ducange.)

# 2299. SITUS, sieges.

Sieges, siége, site, situation, position, disposition.

Situs. situs. tui. dicitur representatio. vel ordinatio. vel humor. vel modus. vel natura, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

(1) Soiffeur est un néologisme qui appartient au vocabulaire moderne des cabarets et des lieux de débauche.

## 2300. SOCORDIA (scordia?), societes.

Societes, société.—Satiété?

Je n'ai trouvé nulle part socordia avec une signification correspondant soit directement, soit indirectement, à societes, société. Peutêtre faudrait-il lire sacietes, qui est notre mot satiété.—On rencontre dans les vieux écrivains sacier pour rassasier, sacié, rassasié (satiatus). Dans ce cas, on pourrait admettre que sacietes est la traduction de socordia.

Socordia ou secordia, æ, f. (Cicer., Sall.), indolence, apathie, nonchalance, insouciance, inaction. (Q.-Curt.), manque de cœur, lâcheté. (Dictionn. latinfrançais de Quicherat.)

Mais il faut remarquer que le texte de notre vocabulaire portait primitivement scordia, dont un correcteur malavisé, je pense, a fait socordia, en intercalant un o entre l's et le c, comme cela paraît évident à la simple inspection du texte que j'ai sous les yeux. Ce serait donc à tort que cette interpolation aurait été faite; et scordia serait justement traduit par societes, société, en opposition à discordia.

## 2301. SODES, KIELES.

Kieles?....

Le mot latin sodes est-il ici avec la signification de s'il te plaît, veux-tu, je te prie, de grâce! manière d'interjection invocative qu'on rencontre dans Térence, Cicéron, Horace, etc.? Dans ce cas, sodes serait pour si audes. — Ou bien sodes serait-il l'équivalent de sodales, amicus, socius? Voici ce qu'on lit dans Ducange:

Sodes, sodaria; sodes, sodalis, amicus, socius, Glossarium græco-latinum, φιλοτατος, amantissimus, sodes, etc. (V. Glossaire Ducange.)

Et kieles serait-il une apocope du φιλοτατος grec, et représenterait-il une interjection analogue à celle qu'on emploie journellement, mon cher ami! mon très cher ami!

Au demeurant, dans le Glossaire français (supplément au Glossaire de Ducange), à propos du mot kieles, dont on ne donne pas la signification, on cite ces exemples:

Desploiés kieles cel savoir, Ja solés vos jugier si voir. (Partonop., v. 9074.) Kieles, fait Blanceslor, Gloris, Ja est cou Floires, mes amis.

(Flore et Blancest., v. 2437.)

2302. SODOMITA, SODOMITES.

Sodomites, sodomite.

2303. SOLERE, ACOUSTUMER.

Acoustumer, avoir coutume, s'accoutumer, être habitué.

2304. SOLARIUM, soliers.

Soliers, soulier.

2305. SOLIUM, SIEGES.

Sieges, siége, siége élevé, trône.

Solium dicitur sedes in quo reges sedent, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2306. SOLIDARE, AFFREMER.

Affremer, affermir, rendre solide, affirmer, fortisier, établir solidement.

Voir nº 2219, sarcire, affremer.

2307. SOLILOQUIUM, PRIVANCE.

Privance, en privé, en particulier, discours d'un homme qui s'entretient avec lui-même; soliloque.

Soliloquium est cum ad interrogationem ipsi nobis respondimus (Papias)... Ejus modi est Soliloquium S. Augustini. (Gloss. Ducange.)

2308. SOLEA, SAMIELE.

Samiele, semelle.

2309. SOLSEQUIUM, FLAMME.

Flamme, flammule, tournesol, héliotrope; la fleur de souci.

Solsequium, heliotropium, quia in sole nascente suos flores aperit, et in sero claudit, etc. Ugutio, ex Isidoro, 4617.

Solsequium, soucicle, in Gloss. lat.-gall. ex cod. reg. 7684, plantæ species, vulgo souci. — Aliud lat.-gall. ex cod. 7692: solsequium, flammine, forte pro flammula, alterius plantæ nomen. (Gloss. Ducange.)

Quelle que soit la signification de solsequium, il me semble résulter de ce que dit Ducange—solsequium, soucicle... vulgo souci—

que l'étymologie de notre mot souci, nom d'une sleur connue, est sou ou so, soleil, et cicle (cyclum), cycle, cercle de ou du soleil. (V. Lettres sur le Patois, \* 39.)

#### 2310. SOLLICITUDO, SOGNE.

Sogne, soins, souci, sollicitude, attention.

Sollicitudo est animi anxietas. curiositas, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2311. SOLLICITUS, sogneus.

Sogneus, soucieux, inquiet, agité, soigneux, qui prend beaucoup de soins, qui s'inquiète, qui surveille, attentif.

Sollicitus. a. um. id est curiosus. anxius vel commotus, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, soigneux se prononce sogneux.

2312. SOLERS, IDEM.

2313. SOLVERE, PAIER.

Paier, payer, solder.

2314. SOLVERE, DESLOHER.

Desloiier, délier, dégager, acquitter, libérer, lâcher, etc.

2315. SOMNIUM, songes.

Songes, songe.

2316. SOFISMA, SOFISMES.

Sofismes, sophisme.

2317. SOPOR, DORMIRS.

Dormirs, le dormir, le sommeil, somme.

2318. SORBERE, ENGLOUTIR.

Engloutir, engloutir, gober, humer, absorber.

Sorbeo. sorbere. est aliquid devorare. aliquid molle deglutire ut ova mollia. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Voir le numéro suivant.

2319. SORBITIUM, CAUDIAUS.

Caudiaus, chaudeau; sorbet.

Sorbitium idem est quod sorbitio. dicitur a sorbendi actio. item sorbiciuncula. sorbitium dicitur cibus liquidus qui de facili deglutitur, etc. (Glossaire étym. W. Briton, Ms. 82.) Dans nos contrées, on appelle caudiau (chaudeau) une sorte de breuvage fait avec des jaunes d'œufs et du sucre battus dans l'eau chaude. Ce qu'on nomme maintenant chaudeau (caudiau) signifiait autrefois une boisson chaude, analeptique, un brouet, un bouillon aromatique, le sorbet que l'on donnait aux accouchées et aux mariés au matin du lendemain des noces. (V. Dictionn. de l'Acad.—Voir nos Remarques sur le Patois, § 130.)

2320. SORTILEGUS, sorciers.

Sorciers, sorcier, devin.

2321. SORTILEGIUM. SORCERIES.

Sorceries, sorcellerie; sortilége.

2322. SOREX, soris.

Soris, souris.

2323. SOSPITAS, SANTES.

Santes, santé, le salut du corps et de l'âme.

2324. SPACIARI, ESBANOIER.

Esbanoier, prendre ses ébats; s'ébaudir, se donner carrière, du large, s'amuser, se divertir, se récréer.—(Sortir de son ban, rompre son ban?)

Spatiari, ludere, genio indulgere; Ital., spassare. (Glossaire Ducange.)

Lors m'en allai parmi la prée,

Tout contreval esbannoiant, Tout le rivage costoiant.

(Rom. de la Rose.)

Nostre maistre, dit-il, c'est madame ma mère qui m'a envoyé de l'argent pour moi esbannoier. (Rom. de Jehan de Saintré.)

2325. SPACIOSUS, LARGES.

Larges, large, spacieux.

2326. SPADO, CASTRES.

Castres, châtré, eunuque.

2327. SPADONARE, CASTRER.

Castrer, châtrer.

#### 2328. SPATA, ESPEE.

Espee, épée, épée plate, aiguisée des deux côtés; espadon.

Spata. sicut ait Isid. ethim. XVIIJ. gladius ex utraque parte acutus. et similiter appellatur framea et rumphea. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

V. nº 4168, framea, et 2191, rumphea.

#### 2329. SPATULA, ESPIETE.

Espiete, petite épée, épée courte, épieu; spatule, épaule, os plats des animaux.

Spatula... in charta Philip.-Aug., ann. 1194, pro Atrebat. : Quicumque cultellum cum cuspide, vel curtam spatulam, vel misericordiam, vel hujus-modi arma multritoria portaverit, LX libras perdet, etc. (Gloss. Ducange.) Spatula, latus, espaule. (Ibid.)

Patulæ armi pecorum... Spatula porcina. (Ibid.)

Spatula dicitur armus et proprie pecoris quia lata et spatiosa sit. et est diminutivum a spata. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2330. SPECULARI, WAITIER.

Waitier, regarder, observer, examiner, considérer. Waitier, dans ce sens, se dit encore en notre patois.

2331. SPINETA, ESPINES.

Espines, épine.

2332. SPINETUM, ESPINOIS.

Espinois, lieu où il y a des épines, des buissons d'épines.

2333. SPIRARE, ALENER.

Alener (halener), respirer, vivre, avoir du souffle, souffler, exhaler, soupirer.

Spiro. spiras. dicitur vivere. spiritum ducere. vel suspirare. vel flare. vel olere. sive redolere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2334. SPIRAMEN, SPIRAMENTUM IDEM.

2335. SPISSUS, ESPES.

Espes, épais, dense, compact, dru, serré.

2336. SPISSARE, ESPESSIER.

Espessier, épaissir.

#### 2337. SPISSITUDO, ESPESSETES.

Espessetes (épaisseté), qualité de ce qui est épais, épaisseur.

2338. SPONDERE, PROMETTRE.

Promettre, promettre, répondre pour, être caution ou répondant; garantir.

Spondeo idem est quod fide jubere, etc... Unde Isai XXVIII ubi nove Biblie habent. Domine vim patior. responde pro me. Hebrei et Hemo habent sponde pro me. Item spondere idem est quod promittere sive velle, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2339. SPONSOR, PROMETERES.

Prometeres (prometteur), qui promet, répondant, caution ; épouseur.

2340. SPORTA, corbeille.

Corbeille, corbeille, panier.

Sporta est quoddam genus vasis viminei vel juncei quod alio nomine corbis dicitur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2344. SPORTULA, corbisons.

Corbisons, corbillon, petite corbeille, petit panier.

Unde sportula et sporcella ambo diminutiva a sporta. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2342. SPONGIA, ESPONGE.

Esponge, éponges.

2343. SPUTUM, SALIVE.

Salive, salive, crachat.

# 2344. SPURIUS, BASTARS.

Bastars, bâtard, illégitime, faux, apocryphe.

Spurius est qui de matre nobili et patre ignobili nascitur. cui contrarius est nothus. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2345. SPURITA, ordure.

Ordure, ordures, saletés, choses salies.

Je n'ai pas trouvé dans les vocabulaires spurita, qui, je crois, est ici comme adjectif neutre pluriel.—Je ne rencontre que le substantif spurcitia, qui signifie saletés, ordures, immondices, fumier de porc, mœurs dissolues.

Dans nos contrées, on appelle puriot le réceptacle, le cloaque où s'amassent les urines et immondices liquides provenant des écuries et étables, et qu'on emploie comme engrais. Je pense que ce mot pourrait bien être l'apocope de spuriot (spurcitia).

2346. SPURCUS, ors.

Ors (ord), sale, malpropre, immonde.

#### 2347. SQUALERE, ENLAIDIR.

Enlaidir (enlaidir), être sale, noirci, être souillé, couvert de choses immondes, avoir un aspect repoussant.—Dénigrer, insulter, blesser, souiller, mépriser, déshonorer.

Laid, laideur, enlaidir, et tous les composés de cette famille, laidir, laidure, laidange, laidangier, etc., avaient autrefois une acception plus étendue et plus variée que celle qui leur a été conservée et qui ne s'applique plus guère qu'aux difformités, aux défauts dans les proportions des traits du visage, ou aux vices du caractère ou de la conduite morale.

Voir les numéros suivants, 2348 et 2349.

# 2348. SQUALIDUS, LAIS.

Lais, laid, sale, immonde, inculte, négligé, malpropre, ignominieux; squalide.

2349. SQUALOR, LAIDURE.

Laidure, laideur, saleté, malpropreté, souillure, crasse, misère, ignominie.

2350. SQUAMMA, ESCAILLE.

Escaille, écaille.

Squamma est serpentium. et piscium. et lorice. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2354. SQUAMMOSUS, ESCAILLEUS.

Escailleus, écailleux, couvert d'écailles, qui a des écailles; squammeux.

2352. SQUAMMONIA, HERBA QUEDAM.

# 2353. STABULUM, ESTAUULE.

Estavule, étable, gîte, retraite, domicile, établissement.

...Stabula pro stabulum, etc.—Nostris alias, estaule et establete... Ex carthul. 1348: et pour ce que je doibs goir (jouir) des maisons, granges, estaules et édifices de ladite censse. (Glossaire Ducange.)

## 2354. STABULARIUS, MARCEANS.

Marceans, marchand, commerçant, qui est établi, qui étale.

## 2355. STACTEN, UNE ESPEE.

Une espee, une épée, épingle, agrase, attache?—L'épais, le résidu de la résine exprimée?

Je n'ai pas trouvé dans les glossaires latins le mot stacten avec une signification qui puisse se rapporter à celle d'épée. Je ne rencontre que stacha et ses composés stachare, stachatus.

Stacha acicula, Italis stacca, id quo vestis contringitur; provincialibus aliisque, estaque. Apud Muratorium: item stacha una auri pro attachendo mantellum, habens balassos XI, saphiros XI et perlas XCII, etc. (Glossaire Ducange.)

Voir Lettres sur le Patois, \*98.

Nous pensons qu'espee a ici la signification d'épais, ce qui est épais. Nous avons vu au n° 2335, spissus traduit par espes; on trouve en effet, dans les anciens écrivains, espes selon le sens d'épais, de dense. Exemple :

Je ferai par enchantement l'air si espes. (Froissart, Chroniques.)

Ce qui donnerait quelque consistance à notre interprétation, c'est ce qu'on lit dans le Glossaire étymologique de Briton:

Stacte dicitur gutta mirre arboris et ipsa mirra sic vocatur, etc.—Invenitur etiam stacten indeclinabile. unde Isid. ethim. ubi agit de odoribus et unguentis sic ait. Stacten est incensum quod ex pressura manat. Hug. expedit se breviter dicens stacten est genus preciose resine.

# 2356. STACTUM, PLACE.

Place, place, station, siége, lieu où est placé quelque chose, étal, lieu où l'on s'établit, où l'on étale?

Je ne trouve stactum qu'avec cette signification : sorte de colyre.

Peut-être stactum est-il ici pour stacium ou statium.

Statium, statio navium in portu... sedes navium. (Glossaire Ducange.) Statium, sedile, sedes, etc. (Ibid.)

2357. STATER, POIS PESANS.

Pois pesans, poids pour peser.

Stater quoddam pondus est. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2358. STATERA, BALANCE.

Balance, balance.

Item statera dicitur trutina, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2359. STRATUS, LIS.

Lis, lit, couche.

Stratum et hic stratus in eadem significatione accipiuntur. scilicet pro lecto. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2360. STERNUTARE, ESTERNUER.

Esternuer, éternuer.

Sternuto. tas. id est sternutum facere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2364. STERTERE, RONGIER.

Roncier, ronfler.

Stertere est naribus dormiendo resonare, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2362. STERQUILINIUM, FUMIERS.

Fumiers, fumier, lieu où s'amasse le fumier, réservoir au fumier.

Sterquilinium dicitur stercus. vel locus stercore plenus, etc. Habitaculum stercoris. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2363. STERCORARIUM, PRIVEE.

Privee (privée), latrines.

Dans nos contrées, latrine se dit privé ou privée.

Voir nº 354, cloaca, cambre privée.

2364. STELLIO, UNE BIESTE.

Une bieste, stellion, jecko, lézard.

2365. STEGMA, PARAGES.

Parages (parage), parentage, généalogie, noblesse, arbre généalogique, extraction, marque de distinction.—Stigmate?

Stegma pro stemma... Chronicon Novalicense: illustres secundum sanguinem, sed illustriores secundum stegmata divina.

Stemma, generis series. (Glossaire Ducange.)

Stema. stematis. dicitur nobilitas. vel ordo imaginum nobilium. vel ho-

nor. vel dignitas. vel corona. vel ornamentum... — Stemata etiam dicuntur ramusculi, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

On dit encore en France parage pour parenté, extraction, qualité; de haut parage, de grande naissance, etc. (Dictionnaire de l'Académie française.)

## 2366. STIBIUM, BLANCHES.

Blanches, le blanc, de couleur blanche, blanc, fard blanc, céruse, blanc de céruse, cérat de Saturne.

Stibium dicitur unguentum vel color nomine cerussa quo meretrices et solute mulieres solent uti.—Cerussa album minium quod fit sic, etc.—Stulte mulieres cerussa abutuntur, etc. — Item a stibio dicitur stibinus ad stibium pertinens vel stibi coloris existens quod habet colorem stibii, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

On appelle en médecine tartre stibié, tartre blanc, un sel d'antimoine (tartrite antimonié de potasse), qui est très différent de ce qu'on appelle tartre rouge, lequel est simplement le tartrate de potasse brut qui n'est pas séparé de la matière colorante et n'est pas combiné avec l'antimoine.

## 2367. STILLARE, DEGOUTER.

Degouter, dégoutter, goutter de, tomber goutte à goutte.

...Gutta est que stat. stilla que cadit, etc. — Stillo. stillas. dicitur guttare vel stillatim immittere. vel fundere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Un vieux proverbe dit:

Quand il pleut sur le curé, il dégoutte sur le vicaire.

2368. STILLA, GOUTE.

Goute, goutte.

Voir le numéro précédent.

2369. STIMA (stigma?), QUISSE.

Quisse, cuisson, ce qui cuit, ce qui est à cuire. Voir le numéro suivant.

2370. STIMA (stigma?), ENSEGNE.

Ensegne (insignes), enseigne, marque, signe, stigmate, cicatrice, couture (coctura), marque de race; insignes.

Stigma. stigmatis. dicitur punctum. signum. caracter. cicatrix. Coctura inustio que fit calido ferro.—Ita dicit Hugutius generis stemma. scilicet materiem voco stema. — Stema dicitur nobilitas. vel ordo imaginum nobilium. vel dignitas. vel corona. — Stigma cocturam signat. dat scema figuram et simul ornantur. dicas per scema notatum. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82, ad voc. stigma et stema.)

Stemma, generis series...—Charta ann. 1004: eligimus hunc monachum nomine Johannem, vultu decorum, illustrum sensu, stemma sublimem, moribus insignum, etc. (Glossaire Ducange.)

On appelle coutures les marques que la variole ou les plaies de brûlures laissent sur le corps, notamment sur la face; on dit : il a le visage tout couturé, etc. On a été induit à croire que ce nom de coutures avait été appliqué à certaines cicatrices à cause de l'analogie ou de la ressemblance avec ce qui est recousu, rapiécé; je pense qu'on se trompe, et que couture, dans ce cas, est la traduction du coctura des Latins. On sait que l'o se prononçait ou, que souvent aussi les lettres dures, comme c, se retranchaient, et de cocture (coctura) ou coucture on a fait couture.

### 2371. STIPARE, AVIRONNER.

Avironner, environner, entourer, cerner, enceindre.

# 2372. STIPENDIUM, SAUDEE.

Saudee, solde, soulte ou soute, paie, gain, prix du travail.

Stipendium dicitur lucrum. precium. fructus laboris. Proprie dicitur stipendium quod datur militibus soldariis pro precio, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2373. STIPULARI, ENFLAMER.

Enflamer, être en flammes, flamber, s'enflammer comme la paille (stipula).

Flamma de stipula (Ovid.), feu de paille.

# 2374. STIRPS, LIGNIE.

Lignie, lignée, race, souche, racine, tronc d'origine.

Stirps. stirpis. dicitur radix. truncus. Item stirps dicitur progenies. prosapia. origo, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2375. STIX, INFIERS.

Infiers, l'enfer.

Digitized by Google

Dans nos contrées, on prononce infier.

2376. STATUA, YMAGE.

Ymage, image, statue.

Statua. statue. dicitur imago. vel simulacrum. (Gloss. 44yrs. W. Briton, Ms. 82.)

2377. STOLIDUS, FOUS.

Fous, fou, sot, insensé, imbécile.

2378. STOLIDE, FOLEMENT.

Folement, follement, sottement.

2379. STOMACHUS, BOUNENS.

Bounens, bonace, tranquillité, calme, résignation, patience.

Stomachus, en réalité, signifie colère, courroux, indignation, dépit, irritabilité. Cicéron, Horace se sont servi de ce mot avec cette signification; mais Quintillien l'emploie par antiphrase pour signifier bonace, calme, résignation.

Nous allons voir stomachari traduit selon le sens direct. (Voir Lettres sur le Patois, \* 68.

2380. STOMACHARI, TORCIER.

Torcier, se tourmenter, se dépiter, s'impatienter.

Torcious, violent, emporté. (Glossaire Roquesort.)

2384. STRABO, BORGNES.

Borgnes, borgne, louche, affecté de strabisme.

2382. STRAGES, PESTILENCE.

Pestilence, pestilence, peste, ravages, carnage, ruine, sléau.

2383. STRAGO, UNE VESTURE.

Une vesture, une vêture, manteau, draperie dont on revêt, qu'on étend.

2384. STRAGULA, contoisie.

Cortoisie, courtines, tapis, garnitures de lit, courtepointe.

Unde stragula vestis discolor que corta dicitur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2385. STRAGULATUS, TA, TUM, CORTOISIE.

Cortoisie (courtine), garni de courtines.

...Et inde dicitur stragulatus. ta. tum. id est stragulo vel stragula ornatus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2386. STRATA, ESTREE.

Estree, rue pavée, route publique, chemin battu.

Strata, via publica, lapidibus seu silice munita, etc. — Strata, vicus, via; Gall., rue, etc. — Strada pre strata, quomodo Itali dicunt, etc. Angli vero street... Nostri vero olim estrée dixere.

Le Roman de Garin, Ms. : Parmi Ardane accueillirent l'estrée. (V. Glossaire Ducange, au mot strata.)

Un village de nos contrées, à une lieue et demie de Douai, a conservé le nom d'Estrée, à cause d'une route pavée qui le traversait. Cette route, très ancienne, et qui est connue sous le nom générique de Chaussée-Brunehaut, était construite en grés disposés sur des fascines stratifiées le long du terrain mouvant des marécages.

### 2387. STRATOR, SELIERS.

Seliers, sellier, celui qui fabrique ou garnit les selles ou les siéges. — Officier qui est chargé du soin et de l'entretien des harnais, selles, caparaçons.—Maréchal.

Strator, marescalcus qui stratoribus seu exercitus, seu castrorum metatoribus præest, etc.

Stratorem a marescalco distinguit pactus leg. Sal. edit. Eccardi, tit. 11, § 6. Ita ut marescalcus id esse intelligatur cui omnium equorum cura commissa erat, strator vero qui sternendis tantum equis et domino adducendis præerat, etc. (Glossaire Ducange.)

Stratorium dicitur insellatura. Unde Josephus in primo Annalium. Rachel posuit Idola in stratorio cameli. id est sub sella. In ponitur ibi pro sub. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2388. STRENUUS, VIGUEREUS.

Viguereus, vigoureux, qui a de la vigueur, vigilant, actif, alerte.

2389. STRENUE, VIGUEREUSEMENT.

Viguereusement, vigoureusement, vivement, avec agilité.

Digitized by Google

#### 2390. STREPERE, FRIENTER.

Frienter (frienter), résonner, faire du bruit, retentir, faire fracas.

De celui dont la démarche est bruyante, dégagée, triomphante, comme s'il ne connaissait pas d'obstacles, on dit qu'il va frient-battant. On comprend ce que dans ce cas signifie battant; on sait ce que c'est qu'une pluie battante, un habit battant neuf. Quant à frient, il appartient à frienter, ancien verbe neutre, qui signifie faire du bruit, résonner, retentir.—En patois, friente, substantif féminin, se dit pour bruit, tumulte. (V. Glossaire Ducange, au mot fragumen.)—V. Remarques sur le Patois, § 437.

### 2394. STREPITUS, NOISE.

Noise, noise, bruit, tumulte, rixe, querelle.

#### 2392. STRIDERE, ESCROISTRE.

Escroistre, craquer comme fait un arbre près de tomber (cruscire), grincer, faire fracas, résonner, pousser des cris confus, sauvages; écrier, pousser des cris de guerre, des hourra.

On ne rencontre escroistre dans les glossaires qu'avec la signification de accroître, augmenter. — Il est évident qu'ici escroistre, traduction de stridere, ne peut être pris dans le sens d'accroître, croître. Mais on rencontre le substantif escrois, signifiant fracas, bruit éclatant (Rom. du Renard, cité au Gloss. franç., suppl. au Glossaire de Ducange,) et le verbe croistre, pour craquer comme fait un arbre, un édifice près de tomber ou de s'écrouler.

Stridere idem est quod fortiter sonare. dentes concutire. frendere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Stridere, inconditum et horrendum clamorem edere, quod faciunt Turcæ paulo ante prælium (Gasp. Barth. Gloss.). — Mox cæperunt stridere et garrire ac clamare vehementissimo clamore, etc. — Omnes vero pariter stridebant in civitate. (Hist. Palæst, cap. 18). — V. Glossaire Ducange, au mot stridere.

### 2393. STRIX, ESTRIE.

Estrie, strige, oiseau de nuit qui passait pour déchirer les petits enfants pendant la nuit.—Vieille sorcière.

Stria, strix, striga venefica.

Estries magos et veneficos appellat le Roman de la Rose, Ms:

Digitized by Google

Dont maintes gens par leurs folies Cuident estre par nuit estries.

Glossar. gall.-lat., ex cod. reg. 7684: estrie, fée, lamia.

Miracles de la B. V. M. Ms., lib. I : Tele est hideuse comme estrie. (V. Glossaire Ducange.)

### 2394. STROPHEUM, SENTURE.

Senture, ceinture, écharpe, palme, trophée.

Strophium, stropheum.—Gloss. lat.-gall. Sangerm.: strophium, ceinture. Zonam dic strophium, palmam dic esse strophæum (Ebrardus Bethuniensis).—V. Glossaire Ducange.

Senturete, ceinture. Walkern., pag. 84:

Je sant les douls mals leis ma senturete.

(V. suppl. au Glosssaire Ducange.)

#### 2395. STRUCTURA, OUVRAIGE.

Ouvraige, ouvrage, œuvre, structure, travail d'artisan. (V. Glossaire Ducange, au mot ouvragium.)

### 2396. STRUES, AMONCELEMENS.

Amoncelemens, amoncellement, amas, tas, collection, monceau. Strues. congeries. collectio. acervus lignorum. congeries lapidum, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

### 2397. STULPA, ESTOUPB.

Estoupe, étoupes, filasse.

Stuppa cannabi est vel lini. Secundum antiquam ortographiam, stipa dicta est quia ex ea rime navium stipentur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Stupha, bonde. (Glossaire Ducange.)

Voir Remarques sur le Patois, \*142 et 143.

# 2398. STULPEUS, ESTOUPEUS.

Estoupeus (étoupeux), d'étoupes, garni d'étoupes.—Trompeur, qui conte des bourdes?

On trouve dans Virgile et dans Ovide stuppeus et stupus avec l'acception de en étoupes ou d'étoupes. Gratius Faliscus l'emploie pour désigner le chanvre.

Stupeus a pu signifier aussi trompeur, qui se moque, qui conte des bourdes. Estoupe a signifié bourde, tromperie.

Aliud vero sonat estouper, nempe illudere, fallere, a voce gallica estoupe, fraus, fallacia, jocus. Tom. 2, Fabul., pag. 218:

Ha sire, se Diex me sequeure, Fist dans Constant. Je n'y ai coupe, Dist le provost, ce sont estoupes Dont vous me volez estouper.

(V. Gloss. Ducange, aux mots stupa et stupare.)

### 2399. STUPOR, ESBAHISSEMENS.

Esbahissemens, ébahissement, stupeur, grand étonnement.

2400. STUPESCERE, STUPERE, IDEM.

#### 2401. SUBARRARE, ENESRER.

Enesrer (enarrher), donner en arrhes, engager comme arrhes; arrher.

Arra dicitur res que datur in certitudinem qua contractus firmus habetur... — Res que inarratur debet esse rata. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Enerrer, arrham dare, vulgo arrher. (Glossaire Ducange.)

## 2402. SUBDOLUS, TRECHERIE.

Trecherie, tricherie, ruse, fourberie, artifice, fausseté, perfidie.

Dolus dicitur fraus vel malicia occulta blandis sermonibus adornata. calliditas mentis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Tricerie, tricherie, ruse.

Trecher, tromper. (Gloss. franç., suppl. au Gloss. Ducange.)

### 2403. SUBICERE, SOUSMETRE.

Sousmetre, soumettre, subjuguer, mettre sous le joug.

Subjugare dicitur subicere. debellare. subjugo ponere, etc. (Gloss. élym. Briton, Ms. 82.)

# 2404. SUBROGARE, ESTAULIER.

Estaulier, établir, constituer, substituer, mettre à la place; subroger.

Estaulir, établir, constituer (stabilire). — Gloss. franç., suppl. au Gloss. Ducange.

# 2405. SUBRIPERE, TOLIR.

Tolir, enlever, prendre à la dérobée (subrepticement), voler, subtiliser, soustraire. On trouve de nombreux exemples dans les anciens écrivains de l'emploi du verbe tolir ou tollir (tollere).

Voir Lettres sur le Patois, \* 85.

### 2406. SUBSIDIUM, AIWE.

Aiwe, aides, secours, subsides, moyens de subsistance.

On retrouve aide, secours, dans les vieux auteurs, écrit ajude, ajue, ajuwe, ajuement, et aider, ajuer; celui qui aide, auxiliaire, coadjuteur, ajueor. (V. Glossaire Ducange, suppl.)

### 2407. SUBSISTERE, ARESTER.

Arester, arrêter (v. n.), s'arrêter, rester, séjourner, demeurer (in Varr., Plin., Cels.)

### 2408. SUBSISTANTIA, SUSTANCE.

Sustance (substance), subsistance, ce qui est nécessaire pour le soutien de la vie.

Sustance, maintien, conservation, soutien (sustinentia).—Suppl: au Glossaire Ducange.

Nous avons encore en français le verbe sustenter, nourrir, alimenter, entretenir l'existence par le moyen des aliments. (Dictionnaire de l'Académie française.)

# 2409. SUBSTANTIALITER, SUBSTANCIEUSEMENT.

Substancieusement, substantiellement, d'une manière substantielle, en substance.

### 2410. SUBSTARE, ESTER.

Ester, exister, être debout, se tenir en un lieu, subsister.

Voir, pour le verbe ester, le nº 454, consistere, ester.

Ester se rencontre dans les vieux auteurs et poètes avec le sens de se tenir debout, se tenir, s'arrêter, rester.

Com vous esta? comment allez-vous? (Chron. des ducs de Normandie.)

Mal li estait, il va mal. (Garin de Loherens.)

Faire ester, tenir raide. (Flore et Blancefl.)

Ester, s'arrêter. (Ibid.)

Esta, arrête. (Ibid.)

Laisser ester, laisser en repos, quitter. (Orell.)

A droit ester, comparaître. (Flor. et Blancefl.)

S'ester, se tenir debout, se tenir, se comporter. (Partonop.) - V. le Glos-

saire Ducange, au mot estare, et le Gloss. franç., suppl. — Voir aussi nos Remarques sur le Patois, § 131.

2444. SUBSTITUERE, ESTABLIR.

Establir, établir, placer sous, mettre à la place; substituer. Substitue (Ovide), exposer, offrir aux yeux.

Nous avons vu, aº 2404, subrogare traduit par estaulier.

2412. SUBULCUS, PORCHIER.

Porchier, porcher, gardeur de porcs, de pourceaux.

2443. SUBULA, ALESNE.

Alesne, alêne, poinçon.

Subula a suo suis dicitur instrumentum ferreum acutum cum quo suuntur calciamenta... Instrumentum sutoris acutum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2414. SUBVENIRE, AIDIER.

Aidier, aider, venir au secours; subvenir.

Voir nº 2403, subsidium, aiwe.

2415. SUBVENTIO, AIVE.

Aive, aide, secours; subvention.

2416. SUBVERTERE, DESTRUIRE.

Destruire, détruire, bouleverser, mettre sens dessus dessous.

2447. SUBVERSIO, DESTRUSIONS.

Destrusions, destruction, bouleversement; subversion.

2448. SUBVEHERE, souslever.

Souslever, soulever, transporter de dessous, voiturer, charrier.

2419. SUCCEDERE, APRIES VENIR.

Apries venir, venir après; succéder.

2420. SUCCESSIVE, LUN APRIES LAUTRE.

Lun apries lautre, l'un après l'autre; successivement.

2421. SUCCIDERE, TRENCHIER.

Trenchier, trancher, couper au bas ou par le pied; -moissonner

(Colum., Virg.); dépécer (Enn.); massacrer, égorger (Sil.).—V. Dictionnaire latin-français de Quicherat.)

2422. SUCCINTORIUM, CAINTURE.

Cainture, ceinture.

Nous avons vu, nº 2394, stropheum traduit par senture.—Cainture et senture se prononçaient-ils de la même manière?

2423. SUCCINGERE, CAINDRE.

Caindre, ceindre, revêtir.

Caindre, ceindre, revêtir, être revêtu.

Cainte ot la chair de laubere c'ot vestu.

(Gérard de Vienne, v. 3275.)

Le millor hom ke ains cainsist d'espée.

(Id., vers 2569.)

Et sa misericorde a cainte

D'orfrois etoit par le haut cainte. (Partonop, v. 2967.)

(V. Gloss. Ducange, suppl.)

2424. SUCCINERE, DESOUS CANTER.

Desous canter, chanter dessous, chanter après, chanter les répons.

2425. SUCCINTOR, sous cantres.

Sous cantres, sous-chantre.

2426. SUCCUMBERE, estre vaincus.

Estre vaincus, être vaincu, succomber.

2427. SUDES, ALESNE.

Alesne, alêne, pieu, piquet, pal, échalas, bâton pointu et durci au feu.

Sudes dicitur palus. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2428. SUTOR, sueres.

Sueres, couseur, celui qui coud, cordonnier.

2429. SUESCERE, ACOUSTUMER.

Acoustumer, s'accoutumer, s'habituer.

2430. SUFFLATORIUM, SOUFFLES.

Souffles, soufflet.

### 2431. SUFFOCARE, ESTOFFER.

Estoffer, étouffer, suffoquer, étrangler.

Suffocare. id est fauce capere. strangulare. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2432. SUFFRAGARE, AIDIER.

Aidier, aider, seconder, être suffragant, voter pour.

2433. SUFFRAGIUM, SUFFRAGE.

Suffrage, suffrage.

2434. SUFFRAGANEUS, AIDIERES.

Aidieres (aideur), aide, auxiliaire, coadjuteur, suffragant.

2435. SUGERE, SUCHIER.

Suchier, sucer.

Sugo. sugis. suxi. sugere. quod facit puer qui lactet, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, sucer se prononce suchier.

2436. SUGGERE (suggerere?), DONNER CONSEL.

Donner consel, donner conseil; suggérer.

2437. SUERE, KEUDRE.

Keudre, coudre.

Dans nos contrées, coudre se dit keudre. (Voir Remarques sur le Patois, § 147.)

2438. SUPERNUS, souverains.

Souverains, souverain, suprême, supérieur, d'en haut, du ciel.

2439. SUPERSTITIO, outrages.

Outrages (outrage), action d'outrer, exagération, superstition, action d'aller outre, au-delà, excédant, excès, au-delà des bornes. (V. Glossaire Ducange, suppl.)

2440. SUPERSTICIOSUS, outrageus.

Outrageus (outrageur, outrageux), celui qui outre, qui passe les bornes, qui est excessif; violent (Froissart).

2444. SUPERVACUE, NIENT UTLEMENT.

Nient utlement, non utilement, inutilement, en supersu, sans utilité.

## 2442. SUPPARA, MANCE DE SOUSPLICE.

Mance de sousplice, manches de sous-pelisse, manches de surplis.

Surplis, s. m., sorte de vêtement d'église, qui est fait de toile, qui va à mijambes et qui a ordinairement au lieu de manches des espèces d'ailes longues et plissées qui pendent par derrière. (Dictionn. de l'Acad.)

Camisia, vestis sacerdotalis, eadem quæ alba dicitur.—Alcuinus, in Divinis Offic.: tunica, linea vestis erat interior quam camisam dicimus, vel supparum, etc.

Supparum lineum brachiale puellarum (Papias).—Gloss. Ducange.

On appelle en français parement cette partie de la manche qui est retroussée sur le poignet.

### 2443. SUPERVACUUS, wius.

Wius, vieux, devenu inutile, suranné, de rebut, vil, sans prix, usé. Viuté se disait dans le sens de vileté, de ce qui est vil, de peu de valeur. (V. Glossaire Ducange, au mot vilipendium.)

Et li offrirent par charité du pain d'orge et de l'iaue: et li dux ne la vot prendre, ains en ot desdaing pour la vileté du pain. (Chron. de Saint-Denis, collect. de l'histoire de France.)

On avait aussi le verbe *vuitoyer*, pour signifier faire peu de cas, ne pas donner d'importance.

La commença à vuitoyer, ne pas l'aimoit, ne honnouroit comme roine. (Ibid.)

Vieux se dit encore en français pour désigner ce qui est usé, qui n'est plus de service: de vieux habits, du vieux linge.

Dans nos villages, d'un vieillard, d'une personne avancée en âge, on dit qu'elle est usée, qu'elle a fait son temps.

Dans le langage mystique, le vieil homme se dit en parlant des inclinations et habitudes anciennes vicieuses.

La religion nous ordonne de dépouiller le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. (Dictionn. de l'Acad.)

### 2444. SUPPELLEX, VAISSELEMENS.

Vaisselemens, vaisselle, ustensiles de ménage.

Supellex omne instrumentum vel ornamentum domus, etc. (Gloss. étym., Briton, Ms. 82.)

### 2445. SUPPETERE, ABUNDER.

Abunder, abonder, être en abondance, subvenir, aller au-delà, atteindre au-dessus, satisfaire, exagérer.

Suppeto (Gicér., Plin.), être en abondance. (Dictionn. lat.-franç. de Qui-cherat.)

Suppetere, petere per subreptionem contra jus. (Gloss. Bucange.)

2446. SUPPLICARE, PROHER.

Proiier, prier, supplier.

2447. SURA, CUISSE.

Cuisse, cuisse, le mollet, la jambe.

Sura dicitur posterior pars tibie. scilicet musculus tibiarum et dicitur a suo suis quia suit et unit tibiam femori. — Sepe ponitur pro tibia. (Gloss. etym. Briton, Ms. 82.)

Il paraît que le mot cuisse, quisse ou kuisse, n'a pas toujours signifié exclusivement ce que nous entendons aujourd'hui par cuisse,
« cette partie du corps de l'homme ou d'un animal qui s'étend depuis
la hanche jusqu'au jarret » (Dictionn. de l'Acad.). Nous avons vu,
non seulement crus et femur traduits par cuisse, mais encore coxa
traduit par quisse, et voici sura qui est aussi rendu par cuisse.
Cuisse, kuisse, quisse signifiait probablement la partie charnue
d'une région quelconque du membre pelvien, la fesse, la cuisse proprement dite, ou le mollet.—Nous avons vu, au n° 2369, stima traduit par quisse, selon la signification de cuisson, ce qui cuit ou qui
est à cuire.

2448. SUSTENTARE, SOUSTENIR.

Soustenir, soutenir, supporter, protéger; sustenter.

2449. SUSURRARE, GROUCIER.

Groucier, grogner, gronder, murmurer, se plaindre, parler entre les dents (grouiller?).

Susurro dicitur murmurare. in aure alicujus aliquid latenter dicere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

On lit dans Ducange:

Groussare, murmurare, conqueri, indignari, a gallico veteri grousser, quod

varie scripserunt nostri, eodem significatu, groucher, groucher, groucer, groucier.

Aucun de ses familés groussoient de ce qu'il fesoit si larges aumônes et qu'il y despendoit moult. (Joinville, St-Louis.)

Que li abbes et li couvens de S. Martin.... tiengnent pour franchement.... sans que che que nous ne nozhotes les en puissent reprendre ne grouchier en temps avenir. (Chart. de l'an 1319.)

Jehan Seurain dist audit feu Pierre, vous ne devez pas groucier, nous vous fesons bonne compaignie. (Lett. remiss., ann. 1379.) — Voir Glossaire Ducange, au mot groussare.

Dans nos contrées, selon le sens de gronder sourdement, de murmurer des reproches ou des menaces, bouder, on dit grouler. De même, d'un chien qui gronde, on dit qu'il groule.

## 2450. SURRO (susurro?), RUNERES.

Runeres, grondeur, murmurateur (grognon?)

Et susurro. susurronis. dicitur murmurator bilinguis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2454. SUSURRIUM, RUNEMENS.

Runemens, murmure, grognement, menace sourde, plainte, que-relle.

.... Et estoient les frontières en ruine; mais point ne courroient encore l'un sur l'autre. (Froissart, Chron.)

Et hoc susurrium et hic susurrius murmuratio. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# T.

### 2452. TABERE, tabescere idem, Desenir.

Desenir (désainir), perdre la santé, maigrir, languir, se fondre, s'éteindre, se consumer.

Tabere. tabeo. bes. putrere. liquefieri. deficere. languere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Tabescere, notione activa, tabificare, seducere, corrumpere. (Gloss. Ducange.)

Desenir s'employait à l'actif et au neutre.

Desenir signifiait aussi sortir de son bon sens. Ici desenir ou

désainir signisse maigrir, perdre son embonpoint. Le substantis sain (sagimen) signissait graisse (des animaux).—V. Glossaire Ducange. — Nous avons en français le mot composé sain-doux; c'est comme qui dirait graisse douce.

2453. TABES, PORETURE.

Poreture, pourriture, dissolution, corruption, consomption.
Unde hec tabes. id est putredo. valetudo. (Gloss. stym. Briton, Ms. 82.)

2454. TACITURNITAS, SILENCE.

Silence, silence, taciturnité.

2455. TALUS, TALONS.

Talons, talon.

2456. TALENTUM, POIS.

Pois, un poids, le talent.

Talentum quoddam pondus est quod summum esse perhibetur in Grecis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2457. TALONEUM, tonlius.

Tonlius, tonlieu.

2458. TEMERARIUS, Fos.

Fos, fou, téméraire.

Temerarius. presomptuosus. fatuus. audax qui audet audenda et non audenda. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Voir nº 2465, temeritas, folie.

2459. TALPA, FOUANS.

Fouans (fouan), taupe.

Talpa. animal quoddam est ad similitudinem muris. terram fodit. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos villages, la taupe s'appelle encore fouan, du latin sodere, souir. (V. Guilmot, suppl. au Glossaire Roquesort.)

2460. TANTILLUM, TANTET.

Tantet, un tantet, un petit peu.

Tantet a été conservé par l'Académie. (V. Dictionnaire de l'A-cadémie française.)

2464. TAPETUM, TAPIS.

Tapis, tapis.

2462. TEGULA, TIEULE.

Tieule, tuile.

Tieule, tuile. (Gloss. français, suppl. à Ducange.) Dans nos contrées, on dit tieule pour tuile.

2463. TETA (texta?), TOIE.

Toie, taies, tissus, étoffes tissues, toiles.

Je n'ai pas trouvé le mot teta ni tetum (on ne rencontre teta, s. f., qu'avec la signification de pigeon ramier, palombe). Je pense que teta est ici pour texta, pluriel de textum, tissu. Toie serait ce que nous écrivons et prononçons taie. (V. le Dictionnaire de l'Académie, au mot taie.)

2464. TEGMEN, COUVRETURE.

Couvreture, couverture, enveloppe, tégument, vêtement, ce qui recouvre.

2465. TEMERITAS, POLIE.

Folie, folie, témérité.

Temeritas id est presumptio. violentia. fatuitas. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2466. TEMO, TIMONS.

Timons, timon.

2467. TEMULENTUS, IVRES.

Ivres, ivre, enivré.

2468. TEMPESTIVUS, HASTIUS.

Hastius, hâtif, qui commence ou qui vient de bonne heure (Cicér., Tacit.); matinal, matineux (Pline); prompt, vif, empressé.

> Diex, fet Hains, com tu es hastiue; Or cuides bien que ja soie tiue (tienne) La haillie de no meson.

> > (Fabl. de sire Hains et de dame Anieuse.)

Hâtez-vous lentement, quelqu'ordre qui vous presse. (Boileau.)

2469. TEMPESTIVE, HASTIVEMENT.

Hastivement, hâtivement, de bonne heure, précocement.

#### 2470. TEMPLARIUS, TEMPLIERS.

Templiers, templier.

Templarii, templariorum militum ordo institutus anno 1118, Hierosolymis, ab Hugone de Paganis et Gaufredo de S. Aldemaro. (Gloss. Ducange.)

2471. TENACITAS, AVARISSE.

Avarisse, avarice, ténacité.

2472. TENTORIUM, PAVELONS.

Pavelons, pavillon, tente.

2473. THEOS, d/s, TERES, REONS.

Reons, rayon, auréole, disque, cercle, rayonnement, gloire.

Le texte de notre vocabulaire porte theos, d/s, teres, reons; fautil lire theos, Deus, teres, reons, c'est à dire que Deus ou Dominus serait la traduction latine du grec theos, et reons, rayon, rond, serait la traduction du latin teres?

Teres. teretis. dicitur longus et rotundus sicut hasta, etc. Et sepe ponitur pro rotundo. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Pour tere, voir le § 33 de nos Remarques sur le Patois.

# 2474. THEOLOGIA, DIVINITES.

Divinites, divinité, ce qui concerne la divinité; théologie.

Divini dicuntur theologi qui de divinitate tractant. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Divinité, théologie. (Gloss. franç., suppl. à Ducange.)

Divinitas, theologica scientia, etc.

Gesta Ludov. pii., cap. 6, tom. 6, collect. histor. Franc., pag. 136: ...Et pour le service de sainte église reformer, ...fit-il venir de hors de la terre maistres qui raprenoient l'us de chanter et de lire, et lisoient (enseignaient) la divinité et les autres sciences.—Charta ann. 1301: ...De lessons aux poures escoliers estudiens a Paris en divinité, etc. (Gloss. Ducange.)

# 2475. THEOLOGUS, DEVINS.

Devins, devin, qui traite des choses divines; théologien, sorcier.

Remarquez que theologia, nº 2474, est traduit par divinites, et que theologus est traduit par devins.

Divini dicuntur theologi qui de divinitate tractant. et divini dicuntur qui

divinant. qui Deo pleni plenos divinitate se simulant, etc. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

2476. TEREDO, UNS VERMISSIAUS.

Uns vermissiaus, un vermisseau.

Teredo, vermis species; Ovidio, terepo.— Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7692: teredo, vers de bois. (Gloss. Ducange.)

### 2477. THEOLOGICE, DEVINEMENS.

Devinemens, chose divine, ce qui est du ressort de la théologie. Voir les n°s 2474 et 2475.

Je ne pense pas que devinemens soit adverbe, à moins qu'il ne soit écrit contrairement à l'orthographe constante d'alors, où les adverbes en ment ne prennent pas l's à la fin.

### 2478. TEREBRARE, FORER.

Forer, forer, percer avec la tarière, trouer, trépaner.

### 2479. TEXTOR, TELIERS.

Teliers (tailier ou toilier), tisserand, qui tisse, qui fait de la toile. ... Item a texo hic textor et hec textrix. (Gloss. étyin. Briton, Ms. 82.)

### 2480. TEREBINTUS, uns arbres.

Uns arbres, un arbre; le thérébinthe, arbre résineux.

Terebintus. arbor est cujus resina vocatur similiter.— Terebintus. arbor est resinam gerans, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2481. TERISTRUM, FENIESTRE.

Feniestre, fenêtres, voiles, rideaux de fenêtre, courtines.

Fenestre, armoire, tabernacle d'autel. (Gloss. franç., suppl. à Ducange.)

Teristrum. palliolum est quo Arabie et Mesopotamie mulieres velantur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Theristrum pudicitiæ (Hier.), voile de la pudeur. (V. Dictionn. lat.-franç. de Quicherat.)

# 2482. TESSARA, DIEUS.

Dieus, dû, ce qui est dû, droit d'hospitalité, tessère; ordre donné ou prescription; bon, jeton, signe représentatif, prestation.

Tessara, f., præstatio agraria, etc.

Tesserarii, qui tesseras seu præcepta ducum per contubernia militum nuntiabant. Apud Veget., lib. 2, cap. 7. (Glossaire Ducange.)

## 2483. TIBIA, MUSTIAUS.

Mustiaus (mutieau), jambe, jarret.

Tibia. crus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Mustiaus, jarret, devant de jambe. (V. Gloss. franç., suppl. à Ducange.)

On appelle chez nous *muticau*, la portion de la jambe d'un quadrupède, du bœuf en particulier, qui forme le jarret et qui est garni de muscles et de tendons.

V. § 123 de nos Remarques sur le Patois.

2484. TESTUDO, VOUTE.

Voute, voûte, lieu voûté, cave (Cicér., Varr., Virg.).

2485. TETER, NOIRS.

Noirs, noir, sombre, sale, sinistre.

2486. TITIO, TISONS.

Tisons, tison.

## 2487. TIROCINIUM, CEVALERIE.

Cevalerie, chevalerie, apprentissage du noble métier de la guerre.

Tyro, Papias: tyrones dicuntur fortes pueri, qui ad militiam deliguntur atque habiles existant. (Glossaire Ducange.)

Tyro miles, qui militiæ cingulo recens decoratus est, et necdum in bellis vel torneamentis tyrocinium suum exercuit. (Gloss. lat.-gall. Sangerm.: tyro, nouviau chevalier.)

Tyrocinium, militia, chevalerie. (Gloss. lat.-gall. Sangerm.: tyrocinium, nouvelle chevalerie ou office de nouveau chevalier.)—Gloss. Ducange.

En provençal, cavaleriar signifie faire la guerre.

# 2488. TETRARCHA, PRINCES.

Princes, prince, tétrarque, chef de la quatrième partie, du quart du royaume.

Tetrarcha dicitur princeps super IIIJor. vel super quartam partam regni.
—Qui quartam partem regni tenet, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2489. TEUTONICUS, cies.

Cies, chef? de l'ordre teutonique, qui appartient à l'ordre teutonique, chevalier de cet ordre.

Digitized by Google

Cies, ciez, tête, chef. V. chief. (Glossaire Roquefort). — V. Glossaire Ducange, au mot teutonicus.

#### 2490. TEXTRINUM, ouvroirs.

Ouvroirs, ouvroir, atelier de tisserand, lieu où l'on travaille aux agrès des navires.

Textrinum, locus ubi naves fabricantur, id est navalia; est etiam locus ubi fœminæ textunt telas (Papias).—Glossaire Ducange.

Ouvroir, lieu où plusieurs ouvriers travaillent ensemble.—Il se dit particulièrement dans les communautés de filles, du lieu où elles s'assemblent à des heures réglées pour travailler à différents ouvrages. (Dict. de l'Acad.)

#### 2494. TIGNUM, CAUROIS.

Caurois (corroi), pièce de bois corroyé, poutre, solive, lambris.

Tignarius dicitur qui rectoria tignis inducit... et dicitur a tignum. Dicuntur autem tigna ipsa laquearia. vel ligna que in parvis laquearibus illaqueantur... Ligna que ascendunt directe ad cacumen edificii et totum supportant tigna dicuntur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Corroyer du bois, en terme de menuiserie ou de charpentier, c'est préparer du bois pour le rendre propre à être mis en œuvre. (V. Dictionnaire de Trévoux et le Dictionnaire de l'Académie française.)

#### 2492. TIMIAMA, AORNEMENS.

Aornemens, ornement, parure, encens, parfums.

Thimiama erat quedam compositio diversarum specierum quam sacerdos in altari thimiamatis adolebat, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Thymiamaterium, thuribulum, vas in quo thymiama servatur. (Glossaire Ducange.)

# 2493. TIPUS, orgueus.

Orgueus, orgueil, superbe (subst.), bouffissure de l'orgueil ou de la vanité.

Typus idem est quod typhus, superbia... In Spicileg. Acher.: aliquo typo aut fastu superbiæ, etc. (Glossaire Ducange.)

Unde ambitiosorum hominum et sibi placentium tumor et superbia tipus dicitur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2494. TIPICE, PAR FIGURE.

Par figure, par figures, symboliquement (S. Jérôme).

Typus dicitur figura vel similitudo, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 2495. TIRO, NOVUS MILES.

Voir nº 2487, tirocinium, cevalerie.

### 2496. TITILLARE, CATELIER.

Catelier, chatouiller, titiller.

Dans nos contrées, on dit encore catélier ou décatélier pour chatouiller.

Catellier (catillare) était autrefois employé en français dans le sens de harceler, attaquer.

Catellier et catillier, nostris olim pro lacescere, devexare; Gall., harceler, attaquer. (Glossaire Ducange.)

On lit dans Monstrelet, vol. 3, année 1452, f. 44:

Les Gaulois avoient malement fortifié (ce village) de trenchiz et boullevers, et s'estoient là retraite une grosse compaignie pour catillier les Picards d'Audenarde.

### 2497. TITILLATIO, CATELLEMENS.

Catellemens, chatouillement, titillation.

## 2498. TITUBARE, CANCELER.

Canceler, chanceler, broncher, être incertain, avoir une démarche chancelante, balancer.

Titubare campanam; Gall., tinter. (Glossaire Ducange.)

# 2499. TITUBATIO, CANCELLEMENS.

Cancellemens, chancellement, action de chanceler, hésitation, balancement.

Voir le numéro précédent.

2500. TOGATUS, VIESTU.

Viestu, vêtu.

# 2501. TOLERENTIA, SOUFFRANCE.

Souffrance (souffrance), patience, tolérance, action de supporter.

Tolero. ras. dicitur sustinere. pati. sufferre, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Si la souffrance ne sut entre les nôtres et les vôtres. (Froissart, Chron.)

# 2502. TOMUS, DEVISE.

Devise (divise), ce qui est divisé, division, pièce, morceau, partage, tome, borne, limite.

### 2503. TORAX, PIS.

Pis, poitrine, thorax, la région antérieure de la poitrine.

Torax a Grecis dicitur anterior pars trunci vel corporis a collo usque ad stomachum, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

On lit dans le Roman du Brut:

Bras a bras se sont entrepris, Bras ont dessus et dessous mis; Es les vous ensamble joustés, Pis contre pis, lès contre lès.

En français moderne, le mot pis a été réservé pour signifier exclusivement la mamelle d'une vache, d'une chèvre, d'une brebis, etc. (V. Dictionnaire de l'Académie française.)

### 2504. TORUS, PIS DE BUEF.

Pis de buef, poitrine de bœuf? le mont Taurus?

Je ne trouve rien qui explique ou donne raison de la traduction de torus par pis de buef, à moins que torus ne soit pour Taurus et ne signifie le Taurus, le mont Taurus, le pic, le promontoire du Taurus.—Pis a signifié saillie, mont, ce qui est en pointe.

# 2505. TOPATION, UNE PIERE.

Une piere, une pierre; la topaze.

Topazius vel topazion indeclinabile gemma quedam est, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

# 2506. TORNEAMENTUM, TORNOIS.

Tornois, tournoi, joûte, combat.

Torneamentum... Gallis alias tornoiement vel tournoyement, nunc tournoi, etc.

.... Torneamenta dicuntur quædam nundinæ vel feriæ, in quibus milites ex edicto convenire solent, et ad ostensionem virium suarum et audaciæ temere congregari vel congredi, etc. (Glossaire Ducange.)

# 2507. TORPERE, EMPERECIER.

Emperecier (s'emparesser), devenir paresseux, s'engourdir, paresser.

La langue française a conservé le verbe neutre paresser, pour si-

gnisser faire le paresseux, se laisser aller à la paresse. (V. Dictionnaire de l'Académie française.)

Perecer se retrouve dans les anciens écrivains, dans Rutebeuf, dans les Chroniques des ducs de Normandie, etc.

### 2508. TORPOR, PERECE.

Perece, paresse, torpeur, nonchalance.

Perece, pereceus, paresse, paresseux. (V. Glossaire français, suppl. à Ducange.)

D'un home pereceus, je dirai ce est une tortue, et de un isnel, je dirai ce est un vens. (Brunetto Latini, *Trésor*.)

### 2509. TORTOR, TORMENTERES.

Tormenteres, tourmenteur, bourreau, celui qui met à la torture.

2540. TORPITES, KI A TORT PIES.

Ki a tort pies, qui a le pied tors.

### 2511. TORQUEX, AORNEMENS DE COL.

Aornemens de col, ornement de cou, collier.

Torques sunt circuli aurei a collo usque ad pectus descendentes et pendentes, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2512. TOXICUM, ENTOSKEMENS.

Entoskemens (entoxiquement), empoisonnement, poison; toxique.

Toxicum, τοξικον, venenum... Hinc nostris alias tosiche. Le Roman de Vacce Ms.:

Illeuc su mort par un tosiche Que li donna par felonie Un pautonnier. Dez le maudie.

(V. Glossaire Ducange.)

## 2513. TRAHA, HERCE.

Herce, herse, traîneau.

Traha, vehiculum sine rotis, etc. Glossar. lat.-gall., ex cod. reg. 7684: traha, herce ou brouette. (Glossaire Ducange.)

Dans nos contrées, une herse se nomme trahoire.

#### 2514. TRADUCERE, OUTREMENER.

Outremener, conduire au-delà, donner en spectacle, outrager, outrer, publier, produire, traduire.

Traducere dicitur trans vel ultra ducere. ...producere. propalare. — De tenebris ad lucem traducere. diffamare, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2515. TRAICERE, outregieter.

Outregieter, outre jeter, jeter au-delà, passer outre, traverser, transpercer.

Traicio est ultra jacere. transigere vel perforare. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2516. TRAMES, voie.

Voie, voie, petit chemin, voyette, chemin de traverse.

Trames. tramitis. dicitur via parva et transversa per agrum, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

Dans nos contrées, les petits chemins pratiqués à travers champs se nomment voyettes.

2517. TRANQUILLUS, PAISIULES.

Paisiules, paisible, tranquille.

2518. TRANQUILLITAS, PAIS.

Pais, paix, tranquillité, calme.

2519. TRANSCRIBERE, CONTRE ESCRIRE.

Contre escrire, transcrire, prendre copie, copier, enregistrer. — Chirographier?

2520. TERTRIA, NUEF.

Nuef, neuf, trois fois trois.

2524. TRIDINIUM (triclinium?), GAMBRE.

Cambre, chambre.

2522. TRIBULUS, CARDONS.

Cardons, chardon.

Tribulus id est quedam herba spinosa, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.) Voir Lettres sur le Patois, \*70.

## 2523. TRICA, TRECE.

Trece, tresse.

Tricare dicitur tricam agere. Verbum est pertinens ad mulieres que tricant crines suos. quos in tres partes divisos subtiliter complicant et involvunt. et hujus involutio trica dicitur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2524. TRIPUDIUM, DANCE.

Dance, danse.

#### 2525. TRISTEGA. CAMBRE.

Cambre, chambres, appartement de trois pièces.

Tristegum. tristegi. dicitur locus tricameratus. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

### 2526. TRITURARE, TRIULER.

Triuler, triturer, broyer, unir par le battage, égaliser comme par le moyen de la truelle.

Triturare, excutere frumenti grana terendo. (Glossaire Ducange.)

Dans nos contrées, on dit encore simplement battre pour signifier battre le blé avec des fléaux pour séparer le grain de son enveloppe.— Cependant, je pense que triuler n'est pas employé ici pour signifier directement battre, mais plutôt triturer, fouler, unir, aplanir, dans le sens de terere.

Nous verrons plus bas, nº 2533, trulla traduit par trieule (truelle), et nous avons vu, nº 142, atterere, triuler.

Au demeurant, le verbe triturare a été quelquesois considéré comme étant sormé de tritum, tritu, supin de tero, teris. W. Briton, dans son Glossaire étymologique, se moque des simples qui ont eu cette opinion:

Nec est triturare verbum meditativum (1) veniens ab ultimo supino hujus verbi tero sicut quidem simplices credunt dicentes quod ad tritu addita ro et correpta syllaba tu formatur trituro. ras, etc.

# 2527. TRIVIUM, TROISVOIES.

Troisvoies (trivoye), à trois voies, carrefour aboutissant à trois chemins ou rues.

(1) Verbe méditatif, qui exprime une envie ou les préparatifs d'une action. (Dictionnaire de Quicherat.)

2528. TROPUS, FIGURE.

Figure, figure, trope, allégorie.

2529. TROPICE, PAR FIGURE.

Par figure, par figure, figurément, allégoriquement.

2530. TROSSELLUM, torseaus.

Torseaus, trousseau.

Torsellus idem quod trossula, troussel et trousseau. (Glossaire Ducange.)

2531. TRUCIDARE, ocire.

Ocire, occire, tuer.

2532. TRUDERE, BOUTER.

Bouter, pousser avec force, mettre de force, heurter, bouter, buter.

2533. TRULLA, TRIEULE.

Trieule, truelle.

Trulla. le. instrumentum est cementariorum ad complanandum murum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Voir les nº 142, atterere, trieuler, et 2526, triturare, triuler.

2534. TRUTINA, BALANCE.

Balance, balances, trébuchet.

2535. TRUTINARE, PENSER.

Penser, penser, peser dans son esprit, mettre en balance, apprécier.

2536. TRUTINARE, PESER.

Peser, peser avec une balance.

2537. TRUTINATOR, PESERES.

Peseres, peseur, celui qui pèse, appréciateur, juge, critique.

2538. TUBITIO, DEFFENSE.

Deffense, défense, proclamation d'une défense à son de trompe.

Tuba legalis erat fistula cantatoria, etc... Usus habebat ad convocandam multitudinem, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2539. TUGURIUM, PETITE MAISON.

Petite maison, petite maison, cabane, chaumière, logette.

2540. TURBULENTUS, TORBLES.

Torbles, troublé, qui est trouble, qui n'est pas clair, agité.

2541. TURBO, TORBEILLONS.

Torbeillons, tourbillon.

Turbo est volubilitas ventorum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2542. TURGERE, ENFLER.

Enster, enster (v. n.), devenir ensté, s'enster, être gonsté.

Turgeo id est inflari. tumere, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

La chétive pécore s'enfle et se travaille. (La Fontaine.)

2543, TUSSIRE, TOUSSIR.

Toussir, tousser.

2544. TUSSITUS, TOUSSEMENS.

Toussemens, toussement, toux fréquente.

Tussitare frequenter tussire. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Tussitus, toussement, in Gloss. lat.-gall. Sangerm. Ms., ex Johanne de Janua. (Glossaire Ducange.)

2545. TUTAMEN, DEFFENSE.

Deffense, défense, protection, soutien, abri, asile, moyen de sûreté.

# V. U.

# 2546. VACARE, lestre olseus.

*lestre oiseus* (otiosus), être oisif, être de loisir, être vacant, inoccupé, vide.

Nous rencontrons dans Froissart l'adjectif oiseus employé selon le sens d'oisif:

...Les gens y sont tous oiseus et n'y font point de labour. (Froissart, Chron.)

A propos de *iestre*, être, remarquons que dans la vieille langue, le verbe auxiliaire *iestre* (qui était quelquefois substantif pour désigner l'être, l'origine, l'essence), est tout à fait distinct du verbe neutre ester (stare des Latins), lequel avait une signification multiple : se tenir debout, stater, s'arrêter, exister, laisser en repos, quitter, comparaître, etc. Il a servi à former divers temps de notre verbe auxiliaire être, et il est entré dans la composition d'un grand nombre de mots de la langue, substantifs, verbes, adjectifs, etc.

Voir le n° 2440, substare, ester, le n° 451, consistere, ester, le § 431 de nos Remarques sur le Patois, et le Gloss. franç., suppl. à Ducange, aux mots iestre et ester.

### 2547. VACUARE, WIDIER.

Widier, vider.

Dans nos contrées, on prononce widier pour vider, warder pour garder, etc.

Il serait intéressant de rechercher quelles étaient les conditions selon lesquelles le w se prononçait de telle ou telle façon.

### 2548. VACILLARE, CANCELER.

Canceler, chanceler, vaciller.

Il serait intéressant de rechercher si et quand le c se prononçait comme q, k, ch, ss, etc. (Voir Lettres sur le Patois, \* 73.)

# 2549. VADARE, WAER.

Waer (guéer), passer à gué.

Le verbe guéer ne signifie plus en français que baigner, laver dans la rivière. (V. Dictionn. de l'Académie.)

# 2550. VAFER, BORDERES.

Borderes (bourdeur), qui fait ou conte des bourdes, farceur, plaisant, malin, habile, rusé (blaqueur?).

Va, tu n'es qu'un bourdeur. (Froissart, Chroniques.)

Voir Lettres sur le Patois, \*71.

# 2551. VALETUDINARIA, ENFREMERIE.

Enfremerie, infirmeries.

Dans nos contrées, on dit encore enfremerie pour infirmerie; enfremer, fremer, pour enfermer, fermer; enfrenal, pour infernal, etc.

### 2552. VALDE, TROP.

Trop, très, beaucoup, fort, extrêmement.

L'adverbe trop avait autrefois la signification que nous attribuons au superlatif très, et très, adverbe-préposition, signifiait souvent dès, depuis.

Mieux voulsist que très la première fois il eut été condamné à toujours en prison ou fait mourir. (Froissart, Chron.)

Nostri trop, ut et Itali troppo, dixerunt, pro beaucoup, fort, extrêmement, admodum valde multum...: soixante calices d'or trop riches et trop précieux. Collect. Histor. Franc., p. 183, etc.—Trop plus, pour beaucoup plus. (V. Glossaire Ducange, au mot tropus.)

### 2553. VANNARE, VANER.

Vaner, vanner, faire sauter, berner.

Vanna straguli species, vulgo vanne, etc.

...Hinc vanner pro berner, aliquem e stragulo in altum jactare. Litt. remiss., ann. 1377: pour laquelle chose ledit Jean Pastor exposant par esbattement avec plusieurs autres de la ville (de la Terrasse) pristrent icelui Lambertet, en disant vous devez estre vannez ou baculez, car vous avez routé la fueille du til, et est la coustume telle, que ceulx qui prennent riens du til, doivent estre vannés. (V. Glossaire Ducange.)

Vanner du grain, c'est le faire sauter sur un van pour le débarrasser de sa balle, des débris légers et de la poussière, que le vent emporte.

Par une locution familière dans nos contrées, on dit de quelqu'un, d'un enfant pétulant, sautillant, toujours en mouvement : il est vanné du crinchon. (Pour crinchon, voir n° 307, cicada, crincons.)

# 2554. VANNUS, vans.

Vans, van.

# 2555. VAPORARE, FUNCHIER.

Funchier, fumer (v. n.), faire de la fumée; — remplir de vapeur, de fumée (Virg.); s'évaporer, faire évaporer (Horat., Pallad.).

En patois de nos contrées, on dit dans ce sens funkier: i funke ichi, il sume ici; infunkié, pour ensumé: infunkié comm in gambon, ensumé comme un jambon, etc.

Vaporo. vaporas. quod est calefacere. urere vel vaporare. emittere vel vaporando emittere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2556. VAPORATIO, FUMEE.

Fumee, fumée, vaporation, exhalation de vapeur ou de fumée.

2557. VAPULARE, IESTRE BATUS.

Iestre batus, être battu, recevoir des coups.

Vapulo. vapulas. id est verberari. verbum est neutrum passivum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Pour iestre, voir nº 2546.

2558. VARIX, UNE VAINE.

Une vaine, une veine; varice.

2559. UBER, MANIELE.

Mamiele, mamelle, mamelle nourricière, mamelle pleine de lait.

Uber. uberis. neutri generis. dicitur mamma, etc... Et dicitur uber ab uva eo quod tumidum sit. id est humidum humore lactis in modum uvarum, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2560. UBER, PLANTIVEUS.

Plantiveus (plantureux?), fertile, fécond, abondant, plein, tout rempli.

...Unde uber id est fertilis et fecundus, etc. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

On retrouve dans Froissart plentureus avec la signification d'abondant. On écrit maintenant plantureux (V. Dict. de l'Acad.) — On croit à tort, je pense, qu'il est formé du mot plante, et qu'il signifie abondant en plantes. Il est plus vraisemblable que c'est l'adjectif de l'ancien substantif plenté, plénité (plenitas), qui signifiait abondance, plénitude, état de ce qui est plein, rempli, et qui répond au plenty que les Anglais ont conservé. — (V. le numéro suivant.)

## 2564. UBERTAS, plentes.

Plentes (plenté, plénité?), abondance, plénitude, fertilité, fécondité.

Ubertas. habundentia vel fertilitas. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2562. VEHEMENTIA, ESREDERIE.

Esrederie, véhémence, emportement passionné, violence, folie, démence, aveuglement, délire, rêverie.

Digitized by Google

Vehemens dicitur fortis. vehens mentem. Unde vehementer id est fortiter. et hec vehementia id est fortitudo. ... stem vehemens dicitur furiosus vel demens... et componitur a ve quod est sine et mens. quidem sine mente. Et inde dicitur vehementia id est dementia. velamen oculorum, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Voir les nºº 684, delirare, resder, et 686, deliramentum, resderie.

#### 2563. VEGETARE, MOUVOIR.

Mouvoir, mouvoir, donner le mouvement, faire naître, augmenter, développer, fortifier, promouvoir, pousser, végéter.

Tertulien emploie vegetare selon le sens de donner le mouvement; Aulugèle et Apulée, augmenter, faire naître, développer, fortifier; Ausone, récréer, ranimer, vivifier. (V. le *Dictionn*. de Quicherat.)

Vegetamen, vegetatio, motus occurrit apud Prudentium. (Gloss. Ducange.) Vegetare, fovere, alere. (Ibid.)

#### 2564. VEGETABILIS, MOUVABLES.

Mouvables (mouvable), susceptible ou capable de recevoir le mouvement, vivisiable, susceptible de pousser, de végéter.

Voir le numéro précédent.

#### 2565. VECTIGAL, TREUS.

Treus, tribut, redevance, impôt.

Tributum est quod per regiones solvunt. Vectigal dicitur stipendium quod datur dominis quum per patrias vehuntur. vel tributum dicitur quod domi solvitur. Vectigal autem quod ad domum Domini vehitur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Sans payer si grand treu que tous en seroient esmerveillés.—Car partout vont Genois et Venitiens marchander parmi les treus qu'ils payent. (Froissart, Chron.)

### 2566. VENEFICUS, ENCANTERES.

Encanteres, enchanteur, qui fait des philtres, des maléfices, empoisonneur, magicien, sorcier, etc.

Venefico id est venenum facere. et inde dicitur veneficus id est venenum miscens et faciens. Unde hoc veneficium dicitur tale maleficium. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Ancantor, encanteres. (Glossaire Ducange.)

### 2567. VENERARI, HONORER.

Honorer, honorer, vénérer.

### 2568. VECTIS, TINEUS.

Tineus, tinel (tinellus), gros bâton, levier, barre, verrou, etc.; menottes.

Vectis a veho dicitur illud ferrum quod in firmatura hostii vehitur huc et illuc tam serandi vel reserandi. Item vectis dicitur manica id est catena manuum. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2569. VENDICARE, AQUERRE.

Aquerre, réclamer, revendiquer, se plaindre à (ad queror), demander à, chercher à, être en quête (ad quæro).

### 2570. VEPRES, RONSES.

Ronses, ronce.

Vepres. ut ait Papias. est rubi vel spinarum genus, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2571. VENTOSITAS, JENGLERIE.

Jenglerie, jonglerie, jactance, fanfaronnade, futilités, vanités. Inde ventosus vento plenus. vento inflatus. instabilis. verbosus. vane laudis et glorie cupidus. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82, ad voc. ventus.)

### 2572. VENTILARE, TORMENTER.

Tormenter, tourmenter, agiter, secouer, examiner, retourner en tous sens.

Ventilo dicitur ad ventum dispergere. exquirere. excutire. investigare. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2573. VENTILATIO, TORMENTEMENS.

Tormentemens (tourmentement), action de tourmenter, d'agiter, de secouer; (tourmente?), ventilation, investigation.

# 2574. VENTILABRUM, VENTOIRS.

Ventoirs (ventoir), van, instrument qui sert à secouer, à ventiler.

Ventilo. las., etc. Unde hoc ventilabrum id est paleam ventilandi. instrumentum in quo palee ventilantur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

# 2575. VERIDICUS, voirs disans.

Voirs disans (vrai disant), qui dit vrai; véridique.

Enfans, ce dist Aymon, soyez bien retenans
Ce que vo mère dist, car elle est voir disans.

(Les Quatre fils Aymon, v. 138.)

### 2576. VERU, ESPOIS.

Espois, épieu, broche, dard.—Obèle?

Saint Augustin et saint Jérôme se servent du mot veru pour désigner un signe critique indiquant un passage douteux dans un livre; ce qu'Ausone et aussi saint Jérôme appellent obelus, obèle, raie transversale dont on marque les fautes dans un ouvrage.

Les anatomistes appellent veru montanum, comme qui dirait dard élevé, promontoire, une éminence qui règne sur la paroi inférieure de l'urêtre, etc. (V. les Dictionnaires de médecine.)

#### 2577. VERBER, BATURE.

Bature (battiture), coups infligés ou reçus, bastonnade, bâton, verge pour battre.—Malheur, infortune, échec.

Battitura alias ferita, percussio, etc.

Nostris olim basture et bature... Chart. ann. 1445, ex Carthul. latininiac., fol. 43: en concluant contre icellui de Sasseville, que s'il confessoit les injures, bastures, navrures et sangfait, etc.—Carthul. 23, Corb. ad ann. 1348: le procureur desdits religieux les a accusé ou denoncié d'une bature et navrure, etc. (Glossaire Ducange.)

On trouve aussi ce mot écrit bateure avec le sens de malheur, infortune. (V. Glossaire Ducange, au mot battera.)

# 2578. VERBO TENUS, JUSQUA LE PAROLE.

Jusqua le parole, jusqu'à la parole, en paroles seulement. — Pour le discours? par manière de dire? — Quant à la parole, selon la parole. — Pour parler ainsi?

## 2579. VERMICULUM, VERMEILLONS.

Vermeillons, vermillon, couleur vermeille, cochenille, l'insecte, le petit ver qui fournit le carmin.

Vermiculus, vermiculum, vermiculatus.—Vermiculum, in Gloss. Ms. lans rubra. Papias: vermiculum rubrum sive coccineum, est enim vermiculus ex silvestribus frondibus, in quo lana tingitur, quæ vermiculum appellatur. (Glossaire Ducange.)

On a appelé vermillon le cinabre (sulfure de mercure), qui donne une couleur rouge très vive.

#### 2580. VERMICULATUS, ENTAILLIES.

Entaillies (entaillé), vermiculé, gravé, ciselé, vermoulu.

Vermiculatus id est distinctus et variatus. tractum est a vermiculis qui radentes ligna aratiunculas ibi faciunt varias et distinctas et qui in modum vinee circumducunt. sic et aurifabri faciunt protractiones varias in metallis, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2581. VERNARE, FLORIR.

Florir, fleurir, se renouveler, reverdir; florir, être florissant, être en fleur, briller, resplendir, blanchir, grisonner.

... Et verno. nas. id est clarere. splendere et delectari. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Vernare, canere, etc. (Glossaire Ducange.)

Tantost comme li homs naist, il commence a morir.

....A trente ans ou quarante print sa teste a florir.

(Testament de Jean de Meung, vers 165.)

### 2582. VERNACULUS, SIERTANS.

Siertans, qui sert, servant, serviteur.

Siertans ou sertant est formé du mot serte, qui signifiait le temps du service d'un valet, d'un apprenti, d'un page.—On a encore en français le mot desserte pour désigner ce qui a été desservi ou ôté de la table. — On appelle aussi desserte le service que fait un prêtre exerçant la place du titulaire (Voir Dictionn. de l'Acad.)

Vernaculus dicitur famulus, in domo nutritus.

Serte et serve, famulatus, maxime vero nostri dixerunt de tempore quo famulus vel tiro domini vel magistri servitio sese addixerant. Litt. remiss., ann. 1404, cartoph. reg., ch. 167: comme Jehannin Lefevre, qui avoit este varlet et serviteur de Jehan Lategnant, et demouré en son hostel par plusieurs sertes et années. (Glossaire Ducange.)

#### 2583. **VERUCA**.

### 2584. VERSATILIS, TOURNANS.

Tournans, tournant, qui tourne facilement, changeant, versatile.

### 2585. VERSUTUS, viseus.

Viseus (avisé), rusé, astucieux, malicieux, versé, habile, intelligent (qui sait se retourner).

Versutus dicitur callidus. astutus. malitiosus. qui in omnibus versatur. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, d'un homme habile, d'un homme de ressources, on dit qu'il sait se retourner.

#### 2586. VERSIPELLIS, IDEM.

#### 2587. VERSUTIA, BOISDIE.

Boisdie, félonie, trahison, fraude, tromperie, fausseté.

Versutia dicitur contorta sententia. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2588. VERTEX, TRECIERES.

Trecieres (tressier), le derrière de la tête, la nuque, le chignon, la région où sont les cheveux qu'on a laissés longs et qu'on ramasse en tresses.

Vertex est ea pars capitis qua capilli colliguntur. et in qua cesaries vertitur. Unde et non cupatur (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2589. VERNA, FILIUS ANCILLE VEL SERVI.

## 2590. VERTIGO, viertins.

Viertins (vertin), vertige, vertigo; tournis, tournoiement, tourbillon.

Dans nos contrées, on appelle encore vertin, le vertigo, le tournis, maladie à laquelle sont sujets l'homme et certains animaux, notamment le mouton, le cheval.

Vertigo. vertiginis. a verto. vertis. dicitur scilicet globus. convolutio. congregatio. sicut quidem fit in terra a vento et in capite a morbo, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2591. VESPERTILIO, CAUVESORIS.

Cauvesoris, chauve-souris.—Oiseau de nuit.

Vespertitio. sec. Joh. avis est nocturna lucifuga et solem videre non potens. secund. Ambros. animal ignobilis a vespere nomen accipiens. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

On sait que la chauve-souris n'est pas un oiseau; elle n'en a l'apparence que par les aîles.

#### 2592. VESTIBULUM, PORCES.

Porces, porche, portique, vestibule, entrée (atrium).

Vestibulum est locus ante fores qui dicitur porticus vel atrium. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

2593. VECTARE, DEFFENDRE.

Deffendre, désendre, secourir, protéger, porter, traîner, transporter, voiturer.

Voir nº 2096, protegere, deffendre.

2594. VETUSTUS, ANCHIENS.

Anchiens, ancien, vieux, âgé, antique.

2595. VEXILLUM. BANIERE.

Banière, bannière, drapeau, enseigne, étendard.

Vexillum diminutivum est a velum. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2596. VIATICUM, VIANDE DE VOIE.

Viande de voie, vivres, nourriture pour le voyage, provisions pour se mettre en route; viatique.

Viande (victus vivendo) ne s'est pas toujours entendu exclusivement de la chair des animaux dont on se nourrit; viande se disait du pain et de toute espèce de nourriture, de vivres.

Au XVII<sup>e</sup> siècle, viande s'entendait encore de toute espèce d'aliments ou de mets. Le duc de Saint-Simon, dans ses Mémoires, dit:

Là-dessus le roi (Louis XIV) fut averti que sa viande étoit portée. Ils sortirent un moment après pour venir se mettre à table. (Ch. XCIII.)

Viaticum dicitur victus qui necessarius est in via ad exponendum et defertur in via. unde et viaticum dicitur corpus Domini quia propositum est nobis victus in via. Unde et viaticus. ca. cum. item in via necessarius vel delatus vel in via sustentatus. Ita dicit Hugut. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2597. VIATICUM, corpus domini.

Voir le numéro précédent.

2598. VICUS, RUE.

Rue, rue, quartier d'une ville, bourg, village.

Vici castella et pagi nulla dignitate civitatis ornantur. sed vulgari homi-

num conventu coluntur. — ...Vicus autem dictus ab ipsis habitationibus. vel quia vias habeat tantum sine muris, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

#### 2599. VICULUS, RUIELE.

Ruiele, ruelle, bourgade.

...Inde viculus diminutivum scilicet parva villa. vel parva urbis habitatio. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

### 2600. VICES, FIE.

Fie, fois, tours venus, ou retours alternatifs; périodes, phases. ... Inde viscitudo. vicis alternatio. vel retributio. (Gloss. étym. W. Briton, Ms. 82.)

A le fies avant aloit

Et a le fie retornoit. (H

(Rom. du Rou, fol. 222.)

Totes voies aucune fieie se delectet il ou en veor ou en oir. (Serm. de S. Bernard, fol. 121, v°.)

Le texte latin porte:

Aliquando tamen delectatur videre quæ flunt aut audire.

### 2601. VICISSIM, PAR REMUIERS.

Par remuiers (par remuer ou remuance), par rechange, ou échange, par retour alternatif, par aller et venir, par changement, tour à tour, en renouvelant, alternativement.

Vicissim. adverbium id est per vices. vel alternatim, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2602. VICIA, VECE.

Vece, vesce, lupin, fourrage.

Vesce, plante à fourrage de la famille des légumineuses, dont le grain est rond... Vesce se dit aussi du grain même, etc. (Dictionn. de l'Académie.)

Vesce provient de vescor, manger, nourrir, se nourrir.

Vicia. vicie. genus est leguminis... Unde Virgilius in IJ Georgic. aut tenuis fetus vicie tristis que lupini sustuleris. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

## 2603. VIELA, VIELE.

Viele, vielle (instrument de musique), viole, violon.

Vitula, vidula, viella, viela, etc. Instrumentum musicum, nostris vielle et violon dictum. (Glossaire Ducange.)

Vitula etiam dicitur quedam dea scilicet letitie. vel victorie. vel festum illius dee. vel exultatio victorie. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82, ad voc. vitulus.)

Digitized by Google

Viellator qui ejusmodi instrumentum pulsat; Gall., vielleur. Vita S. Amalbergæ, tom. 3, julii, pag. 105: organistæ, succinistæ, tympanistæ, viellatores et citharistæ, etc... Vieloor apud Lobinellum, in glossar. (Glossaire Ducange.)

#### 2604. VIGERE, AVOIR VIGEUR.

Avoir vigeur, avoir vigueur, être vigoureux, être jeune et florissant, être en force, etc.

## 2605. VILIPENDERE, PETIT PRISIER.

Petit prisier, peu priser, faire peu de cas, estimer de peu de valeur, mépriser; vilipender.

Remarquez que des mots d'essence et de forme adjectivales étaient employés adverbialement, comme petit, dans ce cas-ci, est pour peu ou petitement. On disait un petit pour un peu; lonc ou long pour loin, longuement; proche pour près, prochainement, etc.

Petit admirent-ils votre puissance. (Froissart, Chron.)

## 2606. VILLICUS, MAIRES.

Maires, maire, mayeur (major), administrateur de ville, gouverneur, magistrat.

Villicus dicitur ville gubernator. sic dictus qui ville custos est. Inde villico. cas. officium villici exercere. et inde dicitur villicatio id est villicandi actio. ville gubernatio. vel officium gubernandi. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Si y envoyerent tantot le maire de Bordeaux, lequel obéit au commandement du comte de Derby. (Froissart, Chron.)

## 2607. VILLICARE, AVOIR BALLIE.

Avoir ballie (avoir baillie), avoir le baillage, le gouvernement d'une ville, la tutelle, l'administration.

Baillie, gouvernement, protection. (V. Glossaire Ducange, aux mots bajulus et bajulia.)

2608. VINOLENTUS, vinosus mem.

# 2609. VILLUM, FOIBLES VINS.

Foibles vins, faible vin, petit vin, piquette.

Villum, contraction de vinulum. On rencontre villum dans Térence et dans Priscien avec le sens de petit vin, piquette.

Digitized by Google

#### 2610. VINITOR, VIEGNONS.

Viegnons, vigneron, qui cultive la vigne, vendangeur.

Vinitor in gloss. S. Benedicti: qui vineam custodit vel qui calcat uvas; qui custodit vinum. Ita Hugutio; Gallis, vigneron, etc. (Glossaire Ducange.)

Viegnon ou vignon est resté comme nom propre d'homme, de même que vigneron.

## 2611. VINCIRE, LOHER.

Loiier, lier, attacher avec des liens ou par des engagements.

Vincio. vincis. dicitur ligare, etc. — Unde vinctus id est ligatus. Unde in psalm. vincti spei id est in spe liberationis. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Et loyerent le comte Guy de Blois si avant en paroles, en lettres et en scellés, comme faire le pussent et le scussent. (Froissart, Chron.)

En patois de nos contrées, on dit loyer pour lier.

## 2612. VINDEMIARE, VENDENGIERS.

Vendengiers (le vendanger), la vendange, vendémiaire, la récolte, la cueillette.

Je pense qu'ici le verbe vindemiare est pris selon l'acception du substantif, et que vendengiers terminé par un s est comme si nous disions le vendanger ou le vendangé, l'action de vendanger ou ce qui est vendangé; dans le même sens qu'on dit le boire, le manger, le dormir, le pouvoir, après boire, après souper, etc.

Vindemiare. vindemiam premere. locus est in vendemia, etc. Vindemiare, fructus quoslibet colligere. (Glossaire Ducange.)

2613. VENDEMIA, VENDANGE.

Vendange, vendange, récolte.

2614. VIRERE, virescere.

2615. VIRIDARIUM, VERGIES.

Vergies, verger.

2616. VIRAGO, BARENESSE.

Barenesse (baronesse), la femme d'un baron, la maîtresse ou dame de la maison.

Baron, pour dire le mari, le chef de la maison, est encore en

usage dans nos contrées, ainsi que barenesse ou baronesse, en parlant de la maîtresse de maison qui use virilement de son autorité. Barenesse répond aussi par son acception au mot virago, mot francisé qui désigne une maîtresse femme, une femme ou fille qui a les allures viriles.

Virago dicitur que a viro acta. et est sumptum nomen a viri nomine. et hec dominatio similiter in hebreo est. Is nam dicitur vir et inde dicitur issa. ut a vir virago.—Isid. ante dicit... virago vocata quia virum agit id est opera virilia facit et masculini vigoris est. Antiqui enim fortes feminas ita vocabant.

Virgo, etc.—Alias ab incorruptione dicitur sicut virago eo quod ignorat femineam passionem, etc. Virgo pudicitiam notat. etatem puella, etc. (Glossaire étym. Briton, Ms. 82.)

Nous avons vu, au nº 1277, herois traduit par dames, la dame. Les Italiens emploient le mot baronissa dans le même sens que nous employons l'expression barenesse dans nos contrées.

Herois, la baronissa. (Gloss. lat.-ital. Ms., cité par Ducange.)

Heroicus, antiquus, Gloss. Ms. Sangerm., nº 501. Aliæ Gloss. lat.-gall., heroicus, de baron; heros, baron; heroys, baronesse. (Gloss. Ducange.)

2617. VISERE, VISETER.

Viseter, visiter, examiner, viser, voir.

2618. VISCOSUS, ENGLUIES.

Engluies, englué, enduit de glu, gluant; visqueux.

2619. ULCUS, PLAIES.

Plaies, plaie; ulcère.

2620. ULNA, PAUME ET ANNE.

Paume et anne, paume et aune, mesure de longueur.

Ulna secundum quosdam utriusque manus extensio est. secundum alios cubitus quod magis verum est quia grece ulenos cubitus dicitur, etc. A cubito supputata dimensio dicitur ulna, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Dans nos contrées, le mot paume est employé pour indiquer une mesure. On dit d'un cheval ou d'un bœuf, il a tant de paumes.

On dit encore au village, anne pour aune, mesure de longueur pour les étoffes.—Dans un compte de l'hôpital St-Jehan des (enfants) trouvés, de 1332, rapporté par M. Guilmot (suppl. au Glossaire Roquesort), on lit :

Item a la dame Marguerette payer pour l'usance des enfans por six annes et demi de noef drap, etc.

Voir nº 45, alnus, annes.

# 2621. UMBO, BAUDRES.

Baudres (baudre), ombilic, partie centrale et saillante du bouclier où s'attache le baudrier.

Bouclier convexe, bombé (Tite-Live, Virgile, Justin).

Umbilicus est medius locus corporis sic dictus eo quod sit umbo iliorum. Unde et umbo appellatur locus in medio clipei a quo dependet. Ex eo enim infans in utero pendet et ex eo etiam emittitur, etc. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

## 2622. UNIRE, AUNER.

Auner, unir, assembler, réunir, mettre en un, assimiler.

Le substantif latin *unio*, *unionis*, signifie en S. Jérôme le nombre *un*, l'unité; dans Tertulien, l'unité de Dieu; dans Isidore, l'as au jeu de dés.

On trouve le vieux verbe français auner (adunare), assembler, réunir, écrit diversement aunir, auneir, aunire.

Cette locution française « mesurer quelqu'un à son aune », pour dire l'assimiler à soi, juger d'un autre par soi-même, se mettre à son unisson, peut s'expliquer par là.

# 2623. UNIO, ASAMBLEE.

Asamblee, assemblée, réunion, ensemble, action de mettre en un. L'adverbe uniment, qui maintenant signifie simplement, sans façon, s'écrivait ou se prononçait ouniement et signifiait avec ensemble, avec union, tout à la fois, à l'unisson.

Les archers anglois qui etoient en leurs barges (barques) tiroient si ouniement et si roidement que a peine s'osoit nul aparoir. (Froissart, Chron.)

# 2624. UNIVERSUS, Tous.

Tous, tout, tout entier, le tout.

2625. UNCUS, cornes.

Cornes, corne, croc, crochet, griffe, ongles, dents crochues.

Dans nos contrées, croc se prononce grau et se dit des dents crochues (les canines), et dérisoirement des ongles, que l'on compare aux crocs, aux ongles qui arment la serre des oiseaux de proie.

2626. UNCINUS, croces.

Croces (croce), crochu, en forme de croc.

2627. VOLA, PAUME.

Paume, paume de la main, palme (palma).

A propos de pola, voir notre première Lettre sur le Patois.

2628. VOLUNTARIE (voluntariæ talliæ?), Tournomen.

Tournoiier (tournoyeres ou tournoiries), les contributions que l'on paie volontairement, tailles volontaires.

Je crois que voluntarie est pour voluntarie, adjectif pluriel féminin, sous-entendu tallie.

Voluntarius qui tributum voluntarie prestat. Vide tallia, etc.

Taslianum idem quod tallia, tributum vectigal. Charta ann. 1225.

Turnarius, particeps qui prædium vel feudum cum aliis possidet, etc.

Turnaria idem quod turnus bursæ, etc. Turnus, census pecuniarum, etc.

Tournage præstationis annuæ species... Tournoerie eadem ut videtur notione, in charta Philip. Pulch., ann. 1308: et pour la tournoerie pour trente et sept livres tournois de rente par an. (Glossaire Ducange.)

2629. UPULA. HUPEAUS.

Hupeaus (hupeau), houpette, petite huppe.

2630. USIA, SUSTANCE.

Sustance, substance, essence, être, existence, nature (S. Jérôme).

Sustance, maintien, conservation, soutien (sustinentia). — V. Glocs. Ducange.

Sustance, subsistance, ce qui est nécessaire pour le soutien de la vie. (Ib.)

2631. USURPARE, A TORT PRENDRE.

A tort prendre, prendre à tort, contre le droit, contre la coutume; usurper.

Usurpo. usurpas. dicitur contra usum rapere. vel in usum rapere sive in usum habere.—Usurpare dicitur presumere. vel illicere. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

Le verbe latin usurpare ne serait-il pas plutôt l'apocope de usum rumpere?

## 2632. USURPATIO, TOUTE.

Toute (toute, maltôte), exaction, perception d'un droit qui n'est pas dû, qui n'est pas légal; usurpation.

Toute provient évidemment de tolta, ou tulta, ou tutta.

Tolta, exactio, quæ per vim fit, etc.

Tolte, in litt. Ferrici Ducis Lothar., ann. 1526. (Glossaire Ducange.)

Nos anciens avaient le verbe touter, tolter, qui signifiait prendre, enlever, emporter tout.

Il lui tolt son héritage. (Froissart, Chron.)

C'est dans le sens de touter que l'on dit rasser (rapere), saire vole (whole des Anglais), au jeu de cartes, quand un joueur sait toutes les levées.—Il est très probable que le mot atout, terme du jeu de cartes, tire de là son origine. On sait que les atouts emportent les autres cartes, etc. (Dictionn. de l'Acad.)—Voir Lettres sur le Patois, \*85.

# 2633. USPIAM, EN AUGUN LIU.

En aucun liu, en quelque lieu, quelque part.

Nous avons déjà remarqué que aucun n'avait pas autrefois le sens négatif que par abus on lui a donné depuis.— Voir les n° 36 et suivants jusqu'à 43.

# X.

# 2634. XEMA (xenia?), presens.

Presens, présent, cadeau.

Je crois que xema est ici pour xenia, pluriel de xenium.

Xenium, præstatio muneris vice, etc.

Xenia regalia, dona quæ regibus offerri solitum erat. (Gloss. Ducange.)

2635. XENODOCHIUM, OSTELERIE.

Ostelerie, hôtellerie, hospice où les voyageurs étaient reçus.

# Z.

2636. ZELARE, AMER.

Amer, aimer, rechercher, être zélé pour.

Digitized by Google

Por rien ne me tiendroit De bien amer

Si je dame trovoie.

(Gobin de Rains.)

Froissart écrit aussi amer.

Roquesort dit que ce n'est qu'à la sin du XVe siècle qu'on a écrit aimer au lieu d'amer.

2637. ZELARE, SIUIR.

Siuir ou sivir, suivre, poursuivre, être jaloux, désireux de.

Dans nos contrées, on dit suire, poursuire, pour suivre, poursuivre.

Li rois fist crier par l'ost quil s'armassent tuit et sivissent la Sainte Croix (Continuat. de Guillaume de Tyr.)

2638. ZELUS, AMOURS.

Amours, amour jaloux, ardeur, émulation, ferveur, zèle brûlant. Zelus. sicut dicit Papias. dicitur invidia sive contentio. inter zelum tamen et invidiam hoc interest. quia zelus in bonam partem potest accipi. cum quis ea que bona sunt nititur emulari, etc. Zelus dicitur amor viri in uxorem pro quo nequit sustinere alterum ad ipsam accedere. (Gloss. étym. Brit., Ms. 82.)

2639. ZELOTIPUS, JALOUS.

Jalous, jaloux.

Zelotipus id est zelo plenus. invidus. suspiciosus. qui habet suspicionem de uxore sua. qui cruciatu mentis castitatem servat uxoris. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2640. ZELOTIPIA, JALOUSIE.

Jalousie, jalousie.

... Solet zelotipia dici sola suspicio adulterii. (Gloss. étym. Briton, Ms. 82.)

2641. ZELOTES, JALOUS.

Jalous, jaloux, un jaloux.

Deus zelotes (S. Jérôme); un Dieu jaloux.

2642. ZIMA, LEVAINS.

Levains, levain, ferment, levure.

Zima, fermentum, levamen, etc. (Glossaire Ducange.)

#### INVENTAIRE

DES

# MOTS FRANÇAIS ANCIENS

DONT IL EST PARLÉ DANS LE

# VOCABULAIRE DU XIV° SIÈCLE.

#### A

Abaier, verbe, aboyer, 1746.
Abaissier, verbe, abaisser, 691.
Abeie, substantif, abbaye, monastère, 279.
Able, adjectif, habile, capable, apte, 1267.
Abordiel metre, verbe, prostituer, 2094.
Abundance, substantif, abondance, afflux, 426.
Abunder, verbe, abonder, être exubérant, 1033.
Abunder, verbe, abonder, 2445.
Abysmes, substantif, chaos, 235.
Acas, substantif, achat, emplette, 898.
Acates, substantif, agathe, pierre précieuse, 9.
Acates, adjectif, acheté, 899.
Acener, verbe, assigner, désigner, faire signe, 1459.
Aceval, substantif, cavalier, à cheval, 911.

Acorder, verbe, accorder, faire concorder, 406.

Acoupler, verbe, accoupler, marier, 1539.

Acourchier, verbe, accourcir, 1600.

Acourcier, verbe, accourcir, écourter, 642.

Acoustumer, verbe, faire connaître, établir en coutume, 1461.

Acoustumer, verbe, s'accoutumer, s'habituer, 2429.

Acoustumer, verbe, avoir coutume, s'accoutumer, avoir habitude, 2303.

Acroistre, verbe, accroître, amplifier, 67.

Acruir, verbe, devenir cruel, empirer, 565.

Acusemens, substantif, délation, accusation, 672.

Acuseres, substantif-adjectif, accusateur, délateur, 671.

Adevinemens, substantif, problème, énigme, 2042.

Adies, adverbe, toujours, continuellement, 477.

Adiestre, adverbe, à droite, du côté droit, 734.

Affier, verbe, se confier, 422.

Affoiblir, verbe, affaiblir, 615.

Affoiblir, verbe, affaiblir, infirmer, 1431.

Affremer, verbe, affermir, édifier, 138.

Affremer, verbe, raccommoder, ravauder, 2219.

Affremer, verbe, affermir, rendre solide, 2306.

Affubler, verbe, affubler, revêtir, 63.

Asichie, substantif, assiquets, épingles, sibules, agrases, 1121.

Aflire, verbe, affliger, infliger un châtiment, 1696.

Aflitions, substantif, affliction, peine infligée, 1697.

Ages, substantif, obstacle, amoncellement, 945.

Aguisier, verbe, aiguiser, 944.

Ahanier, substantif, laboureur, campagnard, 2194.

Aherdre, verbe, adhérer, 362.

Aidier, verbe, aider, soutenir, 65.

Aidier, verbe, venir en aide, s'aider, 132.

Aidier, verbe, préparer, 500.

Aidier, verbe, aider, 1790.

Aidier, verbe, aider, protéger, patroner, 1860.

Aidier, verbe, seconder, être suffragant, 2432.

Aidier, verbe, aider, subvenir, 2414.

Aidieres, adjectif-substantif, coadjuteur, suffragant, 2434.

Aigres, adjectif, aigri, acide, 12.

Aigrier, verbe, irriter, aigrir, 951.

Ainue, adjectif, complexe, 402.

Airain, substantif, airain, 905.

Aise, substantif, ais, planche, 131.

Aise, substantif, aise, facilité, 1053.

Aisemens, substantif, aise, ce qui est commode, 389.

Aisne de roisin, subst., esne de raisin, grappe, raffe ou raffe de raisin, 13.

Aive, substantif, aide, soutien, 66.

Aive, substantif, aide, subvention, 2415.

Aiwe, substantif, aide, protection, patronage, 1861.

Aiwe, substantif, secours, protection, 2023.

Aiwe, substantif, secours, assistance, 1791.

Aiwe, substantif, secours, subsides, 2406.

Ajouquer, verbe, mettre contre, 718.

Ajournee, substantif, crépuscule, 551.

Ajourner, verbe, faire jour, commencer à faire jour, 745.

Ajoustement, substantif, ajoutement, ajoutage, 18.

Ajurer, verbe, adjurer, prendre à témoin, 472.

Alesie, adverbe, la plupart, presque à chaque sois, à la sois, 1967.

Alener, verbe, respirer, avoir du souffle, vivre, 2333.

· Aler, verbe, se promener, 610.

Aler. verbe, s'en aller, partir, 2058.

Aler, verbe, aller, marcher, 1246.

Alesne, substantif, alène, 2413.

Alesne, substantif, pieus, piquets, échalas, pal, 2427.

Aleure, substantif, allure, marche, train, 1255.

Aleure, substantif, allure, port, démarche, 1376.

Aleus, substantif, alleu, 2005.

Aliance, substantif, alliance, pacte, fédération, 1092.

Aliier, verbe, allier, fédérer, 1094.

Alleurs, adverbe, ailleurs, 35.

Alueues, substantif, alleu, 48.

Aloer, verbe, allouer? 1613.

Aloier, verbe, obliger à, 1745.

Aloirs, substantif, promenoir, galerie, 611.

Aluns, substantif, alun, sel, 171.

Amender, verbe, corriger, 521.

Amenderes, adjectif, correcteur, 523.

Amendise, substantif, amendement, réparation, 522.

Amer, verbe, aimer, s'aimer mutuellement, 62.

Amer, verbe, aimer à, être attiré, 97.

Amer, verbe, rechercher, être zélé pour, 2636.

Amistes, substantif, améthyste, pierre précieuse, 58.

Amolir, verbe, mollir, s'amollir, 1579.

Amoncelemens, verbe, amoncellement, amas, 2396.

Amoncheles, adjectif, amoncelé, mis en monceau, 498.

Amonceler, verbe, amonceler, agglomérer, 1238.

Amours, substantif, émulation, 903.

Amours, substantif, amour jaloux, ardeur, émulation, 2638.

Ampoule, substantif, fiole, bouteille, 70.

Anchiens, adjectif, ancien, vieux, âgé, 2594.

Anchiens, adjectif, ancien, primitif, 2038.

Anciens, adjectif, émérite, ancien, 888.

Anemietes, substantif, inimitié, 1453.

Anes sauvages, substantif, onagre, 1782.

Anete, substantif, canard, 167.

Anis, substantif, anis, plante, 169.

Anientir, verbe, anéantir, annuler, 1532.

Anne, substantif, aune, 2620.

Annes, substantif, aune, aulne, 45.

Anoi, substantif, ennui, déplaisir, 2047.

Anois, substantif, aneth, plante, 170.

Anuier, verbe, ennuyer, importuner, 2047.

Anuier, verbe, s'ennuyer, 1071.

Aornemens, substantif, ornement, parure, 1375.

Aornemens, substantif, ornement, 1658.

Aornemens, substantif, ornement, 2158.

Aornemens, substantif, parure, parfums, 2492.

Aornemens, substantif, parure, bijoux, 2511.

Aornemens, substantif, ornement, parure de sête, pompe, appareil, 2235.

Aorner, verbe, orner, ceindre, couronner, 2156.

Aornes, adjectif, orné, 2157.

Aouterie, substantif, adultère, concubinage, 1668.

Aoutres, adjectif-substantif, adultère, débauché, 1669.

Aouvrir, verbe, rendre patent, manifester, découvrir, 1854.

Aparance, substantif, éminence, 894.

Aparler, verbe, parler à, adresser un discours, haranguer, 10.

Aparoir, verbe, apparoir, être évident, 1458.

Apeticemens, substantif, rapetissement, diminution, 481.

Apiers, adjectif, évident, ce qui appert, 939.

Apiertement, adverbe, évidemment, 940.

Apiet, substantif, piéton, messager qui va à pied, 1943.

Aplentis, substantif, appentis, accessoire, 99.

Apoier, verbe, soutenir, étayer, 1192.

Apoier, verbe, appuyer, s'appuyer sur, 1455.

Apovrir, verbe, appauvrir, 1868.

Aprendre, verbe, circonscrire, 321.

Aprendre, verbe, enseigner, 2190.

Apries venir, verbe, succéder, 2419.

Aproismier, verbe, approcher, appeler en justice, approximer, 1373.

Aquerre, verbe, acquérir, se nantir, 1707.

Aquere, verbe, réclamer, revendiquer, 2569.

Aqueste, substantif, plaintes, réclamations, reproches, 2128.

Arbalaistre, substantif, baliste, arbalête, 175.

Arbalestriers, substantif, arbalétrier, 176.

Archaus, substantif, archal, laiton, 154.

Archel, substantif, branche d'osier, 154.

Ardoir, verbe, brûler, être en feu, 1142.

Ardoir, verbe, brûler, avoir chaud, 931.

Ardoir, verbe, s'embraser, être en feu, 1316.

A rebous, adverbe, à rebours, sens devant derrière, 2016.

Aresner, verbe, interpeller? tenir en bride? 393.

Arester, verbe, arrêter, s'arrêter, séjourner, 2407.

Argile, substantif, argile, glaise, 1233.

Ariere bouter, verbe, pousser arrière, chasser, exorciser, 1824.

Ariole, substantif-adjectif, sorcier, devin, 1271.

Armes, adjectif, armé, revêtu de ses armes, 1622.

Arsins, substantif, embrasement, incendie, 1378.

Aronde, substantif, hirondelle, 1288.

Asaier, verbe, essayer, éprouver, 397.

Asambler, verbe, réunir, rassembler, 353.

Asambler, verbe, mêler en agitant, 357.

Asamblee, substantif, assemblée, union, réunion, 2623.

Asavorer, verbe, assaisonner, savourer, 419, 1265, 2218.

Asembles, subst., assemblée, aggrégation, 1256.

Asentir, verbe, favoriser. donner son assentiment, 1080.

Asil, substantif, vinaigre, 14.

Assaier, verbe, essayer, tenter, 141.

Assalir, verbe, assaillir, 1487.

Assaus, substantif, agression, 1488.

Assembleres, substantif-adjectif, compilateur, 399.

Assentans, adjectif, consentant, 448.

Assidueument, adverbe, assidument, 1538.

Assidueus, adjectif, assidu, continu, persévérant, 1537.

Assir en caiere, verbe, introniser, 1511.

Assir, verbe, asseoir, 1470.

Assis, adjectif, assis, situé, 2297.

Assongnanter, verbe, soigner, caresser, cajoler, 1886.

Assoter, verbe, être assotté, prendre en vive affection, 717.

Assoter, verbe, infatuer, enticher, 1422.

Assouagier, verbe, soulager, adoucir, 682, 698.

Assouagier, verbe, soulager, adoucir, calmer, 1576.

Astrelogie, substantif, astrologie, 137.

Atapir, verbe, se cacher, disparaître, 687.

Atendre, verbe, désirer, espérer, 1654.

Atendre, verbe, attendre, 2026.

Ateindre, verbe, atteindre, toucher au but, 1933.

Atenance, substantif, attenances, 1935.

Atenir, verbe, tenir à, appartenir à, 1934.

Atenuenir, verbe, atténuer, exténuer, 1022.

Atirer, verbe, ordonner, équiper, disposer un attirail, 792.

A tort prendre, verbe, usurper, 2631.

Atoucher, verbe, toucher à, atteindre, 475.

Atraire, verbe, allécher, 1322.

Atiremens, substantif, disposition, préparatif, 793.

Attendre, verbe, tendre à, poursuivre, 130.

Attente, substantif, attente, 2027.

Aucun, adjectif, quelque, 36.

Aucun, adjectif, plusieurs fois, le plus souvent, 1968.

Aucunement, adverbe, quelquefois, 39, 40, 41.

Auner, aunir, verbes, unir, réunir, rassembler, 45.

Auner, verbe, unir, assimiler, 2622.

Aus, substantif, ail, 47.

Avaine, substantif, avoine, 166.

Avancemens, substantif, avancement, promotion, 2100.

Avancemens, substantif, progrès, développement, 2059.

Avancemens, substantif, avance, mise faite d'avance, 2020.

Avancement, substantif, avancement, progrès, 2003.

Avancer, verbe, avancer, faire avancer, 2099.

Avanchier, verbe, anticiper, 82.

Avanchier, verbe, faire avancer, pousser en avant, 2069.

Avancier, adverbe, de jour en jour, après-demain, 1907.

Avant salir, verbe, s'élancer en avant, éclater, 2086.

Avant seneflier, verbe, présager, annoncer d'avance, 1988.

Avantureux, adjectif, celui à qui fortune bonne ou mauvaise arrive, 1165.

Avarisse, subst., avarice. parcimonie, 1840.

Avarisse, subst., avarice, ténacité, 2471.

Ave, subst., aïeul, 1.

Avenans, adj., décent, convenant, 617.

Avenemens, subst., événement, ce qui advient, 938.

Avenir, verbe, convenir, compéter, 398.

Aveule, avule, subst.-adj., aveugle, 266.

Avient, verbe impers., advient, il advient, par événement, 2102.

Avier, verbe, égaliser, niveler, rendre praticable, 981.

Avillier, verbe neutre, vieillir, 86.

Avironner, verbe, environner, 319.

Avironner, verbe, environner, 1231.

Avironner, verbe, environner, cerner, 2371.

i

Avoir mierchi, verbe, avoir merci, être miséricordieux, 2076. Avoirs, subst., avoir, richesse, 286. Aweulir, verbe, aveugler, 266.

B

Bachins, subst., bassin, 1887.

Baelier, verbe, bâiller, ouvrir la bouche, 1808.

Baher, verbe, béer, avoir la bouche béante, 1280.

Baille, subst.-adj., accoucheuse, 1761.

Bains, substantif, bain, 1566.

Balaine, subst., baleines, les cétacées, 302.

Balance, subst., balance, la balance, 1594.

Balance, subst., balances pour peser, 2358.

Balance, subst., balances, trébuchet, 2534.

Baillie, substantif. baillage, 2607.

Baniere, substantif, bannière, enseigne, étendard, 2595.

Baler, verbe, danser, 174.

Bans, substantif, ban, édit, 842.

Baras, subst., obstacle, embarras, 324.

Barbacane, subst., sarbacanes, créneaux, 2082.

Bare, subst., barre, obstacle, 1744.

Barenesse, subst.-adj., la femme du baron, la dame ou maîtresse de la maison. 2616.

Bargaigner, verbe, débattre un marché, marchander, hésiter, 1484.

Baronnesse, barenesse, subst.-adj., maîtresse de maison, maîtresse femme, virago, 1277, 2616.

Barons, subst., le maître, baron, magnat, 1637.

Bars, subst., baril, 213.

Bataille, subst., bataille, 428.

Bastars, adj.-subst., båtard, illégitime, 2344.

Batre, verbe, battre, 269.

Batre, verbe, battre le blé, flageller, 1138.

Battus, adj., battu, 2557.

Bature, subst., coups infligés ou reçus, bastonnade, malheur, infortune, 2577.

Bauber, verbe, balbutier, 177.

Baudement, adverbe, joyeusement, bruyamment, effrontément, 2046.

Bauderie, substantif, dévergondage, joie intempérante, 2045.

Baudres, subst., baudrier, 178.

Baudres, subst., bouclier, ombilic, 2621.

Bedeaus, subst., appariteur, bedeau, 96.

Bediaus, subst., bedeau, archer, appariteur, 1596.

Beemens, subst., béement, hiatus, ce qui est béant, 1281.

Beer, verbe, être béant, 184.

Behorder, verbe, faire un tournoi, 114.

Behourd, bouhourd, subst., échafaud dressé pour le tournoi, 114.

Bende, subst., bandes, fasces, 1068.

Benir, verbe, bénir, consacrer, 645.

Bergiers, subst.-adj., berger, 1813.

Berser, verbe, lancer des traits, 592.

Bersault, subst., but, point de mire, 592.

Besoing, subst., besoin, 1404.

Besoigne, subst., pauvreté, disette, 1462.

Bestiage, le bétail, 1875.

Bestiaus, adjectif, le bétail, 185.

Bestiaus, adj., brute, stupide, 205.

Beveres, subst.-adj., buveur, 189.

Biaus, adjectif, beau, 634.

Biaus, adj., élégant, distingué, 875.

Biaus, adj., beau de forme, élégant, 1161.

Biautes, subst., élégance, 877.

Biele parole, subst., belles paroles, charme de la parole, 1584.

Bien parlans, adj., disert, 786.

Bierchil, subst., bercail, 260.

Biers, subst., berce, berceau, 592.

Bieste, subst., bête, 1841, 1857.

Biestelette pinte, subst., caméléon, 223.

Biestialle, subst., les bestiaux, 1873.

Biete, subst., bête, 18, 564.

Bisce, subst., bise, aquilon, 104.

Blance flors, subst., blanche fleur, 1599.

Blanches, subst.-adj., stibié, de couleur blanche, 2366.

Blancir, verbe, blanchir, devenir blanc, 1722.

Blavir, verbe, blêmir, pâlir, 1612.

Bles, subst., blé, récolte, 80.

Bles, subst., blé, 198, 295.

Bles, subst., blé, grains dont on fait de la farine, 1066.

Blet, subst., blé, 513.

Bleus, adjectif, blond, jaunatre, 1144.

Boche, subst., bouche, 209.

Boche, subst., bosse, 1225.

Boche en dos, subst., bosse par derrière, 1227.

Boche-en pis, subst., bosse par devant, 1225.

Bocheus, subst., bossu, 1226.

Bogeran, subst., bougran, 197.

Bohorders, subst., armes, armure, 114.

Boisdie, subst., félonie, trahison, fausseté, 2587.

Boiste, subst., boîte, 1960.

Bons devenres, substantif, bon vendredi, le sixième jour de la dernière semaine de carême, 1839.

Bonsheureus, subst., bien-être, béatitude, état des bienheureux, 184.

Bonsheureus, adjectif, qui a du bonheur, 1084.

Borderes, adjectif, bourdeur, qui fait des contes, farceur, 2550.

Bordiaus, substantif, bordel, 2243.

Borgnes, adjectif-substantif, borgne, 2381.

Bornes, adj., borgne, strabique, 2242.

Bornier, verbe, être chassieux, 1607.

Borse, substantif, bourse, 1615.

Bote, substantif, bottes, cothurnes, 534.

Boue, subst., boue, fange, 287.

Bounens, subst., bonace, tranquillité, patience, 2379.

Bourderes, adjectif, bourdeur, qui conte des bourdes, 1603.

Bourdiaus, substantif, bordel, 2095.

Bourse, subst., bourse, 567.

Bouter, verbe, introduire de force, imposer, 1513.

Bouter, verbe, pousser avec force, 2532.

Boutonner, verbe, se couvrir de boutons, bourgeonner, pulluler, 2114.

Braies, substantif, haut-de-chausse, culottes, 1099.

Braies, subst., braie, culotte, 1912.

Brebis, subst., brebis, 191.

Brisure, subst., fragment, débris, 1167.

Broche, subst., broche, robinet, clepsydre, 346.

Brullemens, subst., brûlement, action de brûler, 1040.

Bruller, verbe, brûler, embråser, 1039.

Bruns, adjectif, brun, 1206.

Buef, substantif, bouf, 1818, 2504.

Bugles, subst., buffle, bœuf sauvage, 206.

Buire, subst., buire, cruche, 60.

Buisener, verbe, sonner du buccin, de la trompette, 207.

Buisine, substantif, trompette, 208, 341.

Buissonois, adjectif, buissonneux, 832.

Buissonnois, adj., buissonneux, 1185.

Buissonnois, substantif, lieu couvert de buissons, de ronces, 2189.

Buissons, subst., buisson, 1184.

Bundé, adj., plein, 426.

Burres, substantif, bure, froc, 1150.

C

Cace, cache, subst., chasse. 3. Cachier, verbe, chasser, 3. Cachier, verbe, mettre en fuite, chasser, 1191. Cachoire, substantif, fouet, 3. Cachous, subst., cachotier, cagot, imposteur, 1358. Cacier, verbe, chasser, 963. Caestes, substantif, chasteté, pudicité, 2107. Caiere, subst., chaire, chaise, trône, 1511. Caillaus, subst., caillou, 217. Caindre, verbe, ceindre, revêtir, 2423. Cainture, substantif, ceinture, 2422. Cair, verbe, tomber, choir, 629, 670, 1765. Cair jus. verbe, tomber de, 868. Caisnes, substantif, chaine, amorce 1323. Calenge, subst., plainte en justice, chicane, 220. Calin, adjectif, caliner, verbe, 220. Cambellier, verbe, canceler, biffer, 228. Cambre, subst., chambre, 1847, 2521. Cambre privee, subst., lieu d'aisance, latrines, 354. Cambrelans, subst., chambellan, valet de chambre, 578. Campiestres, adj., champêtre, agreste, 27. Campiestres, adi., champêtre, 226. Campions, subst., champion, athlète, 2110. Canceler, verbe, chanceler, 2498. Canceler, verbe, chanceler, vaciller, 2548. Canchonnete, substantif, chansonnette, 234. Cangier, verbe, échanger, 222. Cangieres, substantif-adjectif, changeur, banquier, 1732. Cans, subst., chant, 407. Cans. subst., champ, 25. Cans de nuit, subst., chant de nuit, 1727. Canter, verbe, chanter, moduler, 1686. Canteres, substantif-adjectif, chanteur, chantre, 408, 1995. Cantus, subst., chant, musique, 115, 232. Capiaus, subst., chapeau, 1951. Capulares, subst., scapulaire, 374. Car, subst., la chair, 1496. Carchies, adjectif, chargé (d'un fardeau), 1785. Cardons. subst., chardon, 202, 243, 2522.

Cares, subst., chariot, 598.

Carete, subst., charrette, bigue, 245, 194.

Caretons, adjectif, charton, cocher, 156.

Carnes, subst., gond, pivot, 243.

Caroigne, subst., charogne, cadavre, 1692.

Carole, subst., danse, 514.

Carpentiers, subst., constructeur, ouvrier en bois, 108.

Cars, subst., chariot, 1965.

Cartre, subst., chartre, prison, 917.

Castes, adjectif, chaste, pudique, 1369.

Castres, adjectif, châtré, eunuque, 943.

Castres, subst.-adj., un châtré, eunuque, 2326.

Castrer, verbe, châtrer, 2327.

Catelier, verbe, chatouiller, titiller, 2496.

Catellemens, subst., chatouillement, 2497.

Caudrons, subst., chaudron, 212.

Caudiaus, subst., chaudeau, sorbet, 2319.

Caudiere, subst., chaudière, 1569.

Cauper, verbe, couper, 1997.

Caurois, subst., poutre, solive, pièce de bois corroyée, 2491.

Caus, subst., chaux, 216.

Cauveche, subst., calvitie, 221.

Cauvesoris, subst., chauve-souris, 2591.

Cave, subst., chouette, chat-huant, 1691.

Caveler, verbe, épiler, rendre chauve, 705.

Celer, verbe, céler, cacher, recouvrir, 1562.

Celure, subst., réceptacle, lagune, 1551.

Cens, subst., cens, estimation, 285.

Cens, subst., impôt, loyer, 1889.

Cent doubles, adject., centuplé, 283.

Cep, subst., cep, prison, 317.

Cerceau, subst., cerceau, 315.

Cercles de vin, subst., tonneau de vin, 59.

Cercles, subst., cercle, réunion, 309.

Cerfuel, subst., cerfeuil, 240.

Cerisiers, subst., cerisier, 291.

Certefier, verbe, certifier, définir, 657.

Cerviele, subst., cervelle, 293, 294.

Ceue, subst., ciguë, 311.

Ceus, subst., queue, pierre à aiguiser, 532.

Centes, subst., coude, 576.

Ceval, subst., cheval, 911.

Cevalerie, subst., chevalerie, apprentissage du métier des armes, 2487.

Chambre, subst., chambres, appartement de plusieurs pièces, 2525.

Chuine, subst., cigogne, 310.

Cies, subst.-adj., chef, 2489.

Cinciele, subst., moucheron, 585.

Cipre, subst., cipré ? cuivre ? 318.

Cire, subst., ciron, 308.

Cis, pronom, celui, 2179.

Cis a reume, adjectif, rhumatique, rhumatisé, enfluxionné, humide, 2179.

Cisiaus, subst., ciseau, burin, 275.

Clachouniers, subst., geolier, porte-clefs, 343.

Clartes, subst., sérénité, 2288.

Claues, participe passé, cloué, 342.

Clenge, subst., verrouil, 351.

Clergies, subst., clergé, 347.

Clers, adjectif, clair, net, lucide, 1625.

Clers, adj., clair, transparent, évident, 1928.

Clers, adj., clair, pur, serein, 2287.

Clers, subst., sérosité, glaire, 2283.

Clerveans, adj., clairvoyant, 1601.

Cletons, subst., grateron, bardane, 1559.

Cloistres, adjectif-substantif, cloîtré, cénobite, 281.

Coiffes, adj., coiffé, mîtré, 1684.

Cole, subst., bile, mélancolie, 366.

Colee, subst., soufflet, coup de poing, 364.

Colerieus, adj., colérique, 367.

Coles, subst., tige de plante, 260.

Colliers, subst., collier, collet, 405.

Columbe, subst., colonne, appui, 181.

Comandise, subst., commandise, 387.

Combattre, verbe, combattre, 427.

Commander, subst.-adj., ce qui est commandé, 1401.

Commandise, subst., commandite, dépôt, consignation, 707.

Commans, subst., commandement, ordre, recommandation, 1400.

Commencemens, subst., commencement, début, exorde, 2034.

Commenchier, verbe, commencer, ourdir, 1803.

Compaignables, adj., compagnon, 486.

Compaigne, subst., compagnie, association, assemblée, 443, 510.

Compaignie, adj., collègue, qui va de compagnie, 370.

Compaignie, subst., compagnonage, 485.

Compaignie, subst., compagnie, 303.

Compaignon, subst., compagnon, 385.

Comparer, verbe, rendre semblable, 134.

Compas, subst., compas, 320.

Complainte, subst., plaintes, complaintes, 2127.

Compris, adj., circonscrit, 1383.

Concordables, adj., concordant, 453.

Concordance, substantif, concordance, 454.

Conduis, subst., conduit, méat, 1667.

Conduis, subst., conduite, direction; adj., mené, gouverné, 829.

Confire, verbe, confire, confectionner, 421.

Conforteres, adjectif-substantif, consolateur, soutien, protecteur, 1834.

Confremer, verbe, confirmer, sanctionner, 2211.

Conjeter, verbe, conjecturer, 438.

Conjeture, substantif, conjecture, 439.

Conjoindre, verbe, unir, joindre ensemble, 433.

Conjurer, verbe, conjurer, exorciser, 997.

Conmandemens, subst., commandement, autorité, 1345.

Con ne puet dire, adj., qu'on ne peut dire, inessable, 1414.

Con ne puet purgier, adj., inexpiable, impardonnable, 1417.

Con ne puet refaire, adj., irréfragable, incontestable, 1530.

Con ne puet vaintre, adj., inattaquable, 1416.

Connissance, subst., connivence, complicité, 440.

Consachaules, subst.-adj., confident, complice, 444.

Conseil, subst., persuasion, opinion, 1930.

Consuire, verbe, suivre, poursuivre, 447.

Contenanche, subst., contenance, attitude, maintien, 1224.

Conter, verbe, accuser, imputer, 69.

Contre escrire, verbe, transcrire, prendre copie, chirographier, 2519.

Contre ester, verbe, contester, réfuter, s'opposer à, 2166.

Contreferir, verbe, réfuter, se porter contre, repousser, 2160.

Contre forchier, verbe, faire effort contre, s'opposer, 1752.

Contre license, adverbe, illicitement, sans permission, 1325.

Contrescrire, verbe, inscrire, consigner dans un écrit, 445.

Contre sierer, verbe, enserrer, fermer au verrou, 1756.

Controuvemens, subst., fable, commentaire, ce qui est controuvé, 380.

Controuver, verbe, commenter, controverser, 381.

Controuveres, adj.-subst., commentateur, controversiste, 382.

Convenables, adj., habile, apte à, 1267.

Convenance, snbstantif, convention, pacte, 1814, 1815.

Convenir, verbe, convenir, être convenable, 437.

Coquelier, verbe, courtiser les filles, 1212.

Coquellerie, subst., libertinage, 1213.

Convive, substantif, repas, festin, 376.

Convoiteus, adject., ambitieux, 57.

Convoiteus, adjectif, convoiteux, 150.

Convoitier, verbe, convoiter, aspirer à, affecter, 20.

Convoitier, verbe, convoiter, 149.

Convoitise, subst., convoitise, ambition, 59.

Corage, subst., courage, 78.

Corbeille, subst., corbeille, panier, 2340.

Corbisons, subst., corbillon, petite corbeille, 2341.

Corde, subst., corde, 1125.

Corde, subst., cordes, rêts, 2177.

Corde de nes. subst., corde de navire, antenne, 161.

Cordele. subst., scrupule de conscience, 2247.

Cordiele, subst., cordelette, 1204.

Corneliers, subst., cornouiller, arbre, 515.

Corner, verbe, corner, 516, 340.

Corone, subst., couronne, auréole, tonsure, 153.

Corone, adj., tonsuré, 153.

Coronne, subst., couronne, 736.

Coros, subst., courroux, 1772.

Corporaus, subst., corporal, 517.

Corrompement, adv., vicieusement, 528.

Corruptions, subst., corruption, 527.

Cors, subst., cour, 595.

Corsus, adj., corpulent, 518.

Cortains, adj., certain, certifié, persuadé, 2141.

Cortine, subst., courtine, tente, 441.

Cortois, adj., courtois, de cour, 596.

Cortois, adj., affable, gracieux, 1046.

Cortois, adj., modéré, honnête, frugal, 1181.

Cortoisement, adverbe, poliment, 597.

Cortoisie, subst., politesse, marques de noblesse, 1047.

Cortoisie, subst., courtines, tapis, courtepointe, 2384.

Cortoisie, subst., tempérance, 1182.

Cortoisie, adj., garni de courtines, de rideaux, 2385.

Cose entaillie, subst., choses entaillées, sculptures, 2252.

Couchier, verbe, coucher, être couché, 574.

Couchier, verbe, se coucher, 640.

Couchier, verbe, coucher, se coucher, 2155.

Couke, subst., couche, lit, 575.

Coule, subst., cucule, 579.

Couler, verbe, couler, découler, 883.

Couler, verbe, faire tomber, ruiner, crouler, 1543.

Coulors, subst., couleur, 1976.

Coumins, substantif, cumin, plante, 314.

Coupe, subst., faute, mauvaise action, 1728.

Courechier, verbe, courroucer, exaspérer, 953.

Courous, subst., courroux, irritation, 952.

Courous, subst., courroux, ironie, 1289, 1290.

Courre, verbe, courre, courir cà et là, 599.

Cousine. — ?.... 1798.

Cousins, subst., cousin, cousin en tiert, cousin au troisième degré, 5.

Coutre. subst., couteau, 590.

Couvreture, subst., couverture, 1794, 2464.

Couvrir, verbe, pallier, cacher, voiler, 1821.

Cover, verbe, couver, cacher, 535.

Covrir, verbe, couvrir, 465.

Craisme, subst., crême, 548.

Craisse, subst., graisse, embonpoint, 541.

Craisse, subst., graisse, 17.

Craisses, subst., cracet, lampe, 573.

Cranciers, subst.-adj., créancier, 546.

Crapaus, subst., crapaud, 210.

Crape, subst., crabe, 227.

Cras, adj., gras, épais, 540.

Crassement, adverbe, grassement, 542.

Cremer, verbe, frémir, craindre, 1865.

Cremure, subst., commissure, jonction, 386.

Cresme, subst., chrème, onction, 559.

Crespe, subst., aspersoir, 127.

Crespes, adj., crépé, frisé, 561.

Crespier, verbe, créper, friser, crisper, 560.

Cressons, subst., excroissance, prolongement, 250.

Cressons, subst., cresson, 1711.

Creste, subst., crête, 558.

Crestiens, adjectif, chrétien, 258.

Cretins, substantif, frein, muselière, 238.

Cretons, subst., creton, rogaton, broutille, 547.

Creveche, subst., crevasse, 61.

Crever, verbe, crever, effondrer, 550.

Crieuler, verbe, cribler, 554.

Crieules, subst., crible, 555.

Crincons, subst., cigale, grillon, 307.

Croces, adj., crochu, recourbé, en croc, 2626.

Crochet, subst., crochet, croc, 1189, 1190.

Croie, subst., craie, 552.

Croissement, subst., accroissement, 553.

Croissemens, subst., accroissement, augmentation, 1394.

Crosler, verbe, crouler, chanceler, 1548.

Crostiele, subst., petite croûte, 572.

Crouste, subst., croûte, 571.

Croute, subst., crypte, grotte, croûte, mine, 557. Crueument, adverbe, cruellement, 668. Crueus, adj., cruel, farouche, 851, 1104. Crupe, subst., croupe, groupe, 570. Crus, adj., cru, 566. Cuer, subst., cœur, 506, 967. Cuers, subst., cœur, chœur, 511. Cuete, subst., chouette, 1723. Cuidier, verbe, épier, capter, 146. Cuidier, verbe, penser que, estimer que, 160, 932. Cuidiers, subst., estimation, évaluation, 933. Cuir, subst., la peau, 1496. Cuirs, subst., cuir, peau, 508. Cuisine, subst., cuisine, 586. Cuisine, subst., cuisine, auberge, 1984. Cuisse, subst., cuisse, 569. Cuisse, subst., femen, cuisse de la femme, 1097. Cuisse, subst., fémur, cuisse de l'homme, 1098. Cuisse, subst., la jambe, 2447. Cuiture, subst., cautère, brûlure, 259. Cultiver, verbe, cultiver, 965. Cuncieus, adjectif, minutieux, scrupuleux, consciencieux, 2249.

#### D

Dade, subst., datte, 246. Dadier, subst., dattier, 603. Dains, subst., daim, 605. Dales, adverbe, d'à côté, 1888. Dalmatike, subst., dalmatique, 604. Damages, subst., dommage, 791, 1303. Damageus, adj., pernicieux, dommageable, 1917. Damageusement, adverbe, dommageablement, 792. Dames, substantif-adjectif, la dame, la maîtresse de la maison, 1277. Dance, substantif, danse, 2524. Darrains, adj., dernier, 1030. Darrenetes, subst., extrémité, terminaison, 1030. Dars, subst., dard, javelot, 1305. Dautorite, adj., authentique, d'autorité, 159. Debaucher, verbe, être hors de sens, désolé, 612. Deboinaires, adj., clément, débonnaire, 344. Debouter, verbe, ôter de force, arracher de, 730.

Decevoir, verbe, séduire, circonvenir, 323.

Deconfire, verbe, déconfire, bouleverser, 432.

Deconforter, verbe, être découragé, se désoler, 719.

Decoper, verbe, couper de, mutiler, retrancher, 1706.

Decorder, verbe, être dissonant ou discordant, 800.

De cort, adj., aulique, de cour, 152.

Decres, substantif, décret, 639.

Dedens, adverbe, dedans, 1512.

De droite foi, adjectif, orthodoxe, 1806.

Defalir, verbe, faire défaut, défaillir, 652.

Defamer, verbe, diffamer, 1418.

Defaute, substantif, manque, défection, 653.

Defaute, substantif, manque, pénurie, 1893.

Deffacier, verbe, défigurer, 748.

Desfaire, verbe, désaire, détruire, périmer, 1904.

Deffaiture, substantif, destruction, 1905.

Deffendre, verbe, défendre, secourir, protéger, 2593.

Desfendre, verbe, désendre, empêcher de, 1449.

Deffendre, verbe, protéger, 2096.

Deffendre, verbe, défendre, prendre la défense, 659.

Deffense, substantif, défense, apologie, 660.

Desfense, subst., désense, prohibition, 1450.

Desfense, subst., désense, proclamation qui désend de saire une chose, 2538.

Deffense, subst., défense, protection, abri, soutien, 2545.

Deffense, subst., défense, prohibition, 2090.

Deffense, subst., protection, 2097.

Deffiance, subst., défi, 749.

Deffouir, verbe, déterrer, exhumer, défouir, 1032.

· Deffrenes. adj., effréné, 857.

Deffrenes, adj., sans frein, 1440.

Definer, verbe, définir, déterminer, 2008.

Deforains, adj., qui est dehors, étranger, 1160.

Defors, adverbe, dehors, du dehors, 19, 654.

Defors, adverbe, dehors, en dehors, 1029.

Degiestemens, subst., rejet, 648.

Degouter, verbe, dégoutter, couler goutte à goutte, 1483.

Degouter, verbe, goutter de, tomber goutte à goutte, distiller, 2367.

Deites, subst., déité, pouvoir divin, pontificat, 1983.

Dejeter, verbe, rejeter, repousser, 647.

Delicieus, adjectif, délicat, délicieux, 679.

Delisieusement, adverbe, délicatement, délicieusement, 680.

Delirer, verbe, être dans la joie, folâtrer, 1526.

Delisses, substantif, délice, 678.

Digitized by Google

Deliter, verbe, se délecter, 1748.

Deliteus, adjectif, délicieux, 1567.

Deliteusement, adverbe, délicieusement, 1568.

Deloiaus, adjectif, déliable, dissoluble, 1408.

De lonc, adverbe, de loin, 893.

Delouves, substantif, déluge, 760.

De maintes manieres, adverbe, de mainte façon. 1698.

Demander, verbe, demander, 1013.

Demangeure, substantif, prurit, démangeaison, 2103.

Demangier, verbe, démanger, produire ou éprouver un prurit, importuner, 2104.

Dementemens, substantif, désolation, plaintes, 867.

Dementer, verbe, se désoler, 866.

Demi cercles, substantif, hémisphère, 900.

Demisiaus, subst.-adj., envoyé, messager, député, 1836.

Demon, subst., démon, 695.

Demonstrer, verbe, démontrer, rendre évident, 2083.

Demorer par nuit, verbe, demeurer pendant la nuit, passer la nuit, 1921.

Dennapries, adverbe, dès après, depuis lors, 993.

Denoier, verbe, dénier, 1428.

De par Dieu, adverbe, par la volonté de Dieu, 811.

Departemens, subst., départ, séparation, 623.

Departir, verbe, séparer de, 622; séparer, mettre à part, 2257; — départir, distribuer, 752; — s'éloigner, se séparer de, 753.

Departir, verbe, donner en partage, 916.

Depecier, verbe, dépécer, 625.

Dependans, adjectif, déclive, en pente, 352.

Depeschier, verbe, dépêcher, démêler, 1028.

Depicher, verbe, mettre en pièces, 625.

Deportemens, subst., transport, 651.

Derachier, verbe, déraciner, 497.

Derveement, adverbe, follement, 1468.

Derver, verbe, rêver, être insensé, 1468.

Desacoutumer, verbe, désaccoutumer, 724, 1472.

Desaparoir, verbe, disparaître, 787.

Desavenant, adjectif, inconvenant, 644.

Desavient, verbe, il ne convient pas, il n'est pas décent de, 644.

Descacemens, substantif, expulsion, 1000.

Descaindre, verbe, déceindre, ôter une ceinture, 777.

Descarpir, verbe, déchirer, diviser, 776.

Descendre, verbe, descendre, 803.

Descirer, verbe, déchirer, 783.

Desconvenables, adjectif, qui n'est pas propre à, ou convenable pour, 1415.

Descorde, subst., schisme, 2237.

Descors, subst., décours, séparation, 2280.

Descordans, adj., discordant, schismatique, 332.

Descordaubles, adj., discordable, discutable, 8.

Descordaubles, adj., dissonnant, discordant, 801.

Descorde, subst., dissidence, 772.

Descorder, verbe, être en désaccord, 797.

Descordes, subst., discorde, schisme, 331.

Descounoistre, verbe, méconnaître, désavouer, 750.

Descors, subst., décours, écoulement, 665.

Descoulourer, verbe, décolorer, 635.

Descourre, subst., découler, diffluer, 666.

Descouvrir, verbe, mettre à découvert, 779.

Descuiter, verbe, discuter, débattre, 805.

Desdaignance, subst., dédain, 119.

Desdegnece, subst., dédain. 119.

Desdegneus, adj., dédaigneux, 118.

Desdire, verbe, dédire, se dédire, 646.

Desempecier, verbe, désempêcher, débarrasser, 999.

Desenir, verbe, perdre la santé, maigrir, languir, 2452.

Desentir, verbe, être de sentiment dissérent, 795.

Desesgarder, verbe, inspecter, 1479.

Desesperes, adjectif, désespéré, qui n'a pas ou ne laisse pas d'espoir, 1478:

Desevranche, substantif, divorce, séparation, 812.

Desevrer, verbe, sevrer de, séparer, interrompre, discontinuer, 771.

Desgrader, verbe, dégrader, faire descendre de son rang, de son grade, 666:

Desiervir, verbe, mériter par des services, 694; — mériter de, être digno de. 2065.

Desiramment, adverbe, affectueusement, 23.

De VI pies, adj., hexamètre, 949.

Desirer, verbe, désirer, appéter, 100; — désirer, 1223; — convoiter, 1232.

Desireter, verbe, déshériter, 978.

Desloiaus, adj., déloyal, 1430.

Desloiaus, adj., déliable, soluble, 1474.

Desloiier, verbe, délier, dégager, acquitter, 2314.

Desmesurables, adjectif, sans mesure, incommensurable, 1342.

Desmoncheler, verbe, désamonceler, débarrasser, 945.

Desnuer, verbe, dénuder, mettre à nu, 702.

Desous canter, verbe, chanter dessous, chanter les répons, 2424.

Desous, adverbe, dessous, 704.

Desparteres, adj., qui partage, médiateur, qui sépare par moitié, 766.

Despens, subst., dépense, frais, dépens, 998.

Desperer, verbe, désespérer, être désespéré, 460.

Despire, verbe. mépriser, dédaigner, 128.

Despis, substantif, despect, mépris, 489

Despisanment, adverbe, arrogamment, 490.

Despisans, adjectif, méprisant, dédaigneux, 488.

Desplaisance, substantif, déplaisance, 1446.

Desplaisans, adjectif, disgracieux, déplaisant, 1445.

Desploiier, verbe, déployer, 706; — déployer, déplier, dérouler, 1008.

Despondre, verbe, promettre, 720; — disserter, 843.

Despouiller, verbe, dépouiller, expolier, 1012.

Despouille, subst., dépouilles, 1034.

Desprover, verbe, désapprouver, 1364.

Despucelemens, subst., défloration, 663.

Despuceler, verbe, déflorer, 662.

Desputer, verbe, disputer, débattre, 773.

Desrainier, verbe, raisonner, se rendre raison de, 2142.

Desrubans, subst., caverne, rochers, 7.

Destempres, adjectif, immodéré, intempérant, immodeste, 1340.

Desterminer, verbe subst.-adverbial, en définitif, 804.

Destinee, subst., destinée, destin, 1075.

Destiner, verbe, destiner, dédier, 15.

Destorbiers, subst., trouble, désordre, dérangement, 1473.

Destordre, verbe, disloquer, 806.

Destorner, verbe, se détourner, se mettre à l'écart, 2255.

Destourber, verbe, troubler, 493.

Destourbiers, substantif, trouble, désordre, 494.

Destourner, verbe, mettre à l'écart, 813.

Destours, subst., obstacle, 814; — détour, 2256.

Destraindre, verbe, réprimer, détourner de force. 808; — astreindre, 75:serrer, presser, 77.

Destrois, subst., détroit, embarras, 809.

Destruables, adj., pernicieux, ruineux, 996.

Destructions, subst., destruction, ruine, 995.

Destruire, verbe, détruire, bouleverser, 2416.

Destrutions, subst., destruction, subversion, 2417.

Destruire, verbe, détruire, démolir, 693.

Dete, subst., dette, 614.

De tout en tout, adverbe, tout droit, directement, 2085.

Detractions, subst., distraction, dissipation, 799.

Detraire, verbe, retrancher de, distraire de, 711.

Detraire, verbe, distraire, dissiper, 798.

Detrencemens, subst., retranchement, décision, 628.

Detrenchier, verbe, retrancher de, trancher, décider, 627.

Detrenchier, verbe, retrancher, séparer du tronc, 731.

Devant iestre, verbe, présider, siéger au-dessus, 2022.

Devant le jor, adverbe, avant le jour, 84.

Devant mettre, verbe, payer d'avance, fournir d'abord, 2019.

Devineres, adjectif-substantif, devin, astrologue, 1665.

Devinites, subst., qualité de ce qui est divin, divinité, théologie, 2474.

Devinemens, subst., divination, 1664; — ce qui est divin, 2477.

Deviner, verbe, deviner, être devin, 113.

Devineres, subst., devineur, devin, aruspice, 124.

Devins, adj., divin, qui est l'ouvrage de Dieu, 732; — théologien, 2475.

Devise, subst., division, partage, tome, 2502.

Deviser, verbe, diviser, discerner, distinguer, 775.

Devoiauleres, subst., lieu sans chemin, 151.

Dialoges, subst., dialogue, 737.

Diaule, subst., diable, 1311.

Diaubles, diale, diavole, subst., diable, 185.

Dieus, subst.-adjectif, le dû, ce qu'on doit, tessère, 2482.

Dire, verbe, exposer, expliquer, 2066.

Discordance, subst., dissonnance, 802.

Discordaubles, adj., discutable, sujet à dispute, 778.

Dismer, verbe, dîmer, décimer, 619.

Disputisons, subst., dispute, discussion, 774.

Dissensions, subst., dissension, 795.

Diter, verbe, dicter, 739.

Ditemens, subst., dictée, 740.

Doler, verbe, polir, raboter, travailler avec la doloire, 817.

Doloire, subst., dolabre, doloire, 818.

Doloirs, subst., doloire, essette de tonnelier, 125.

Doner consel, verbe, suggérer, 2436.

Donner, verbe, fournir, prêter, 1929.

Dont on enfeut, subst., entonnoir, infusoir, burettes, 1442.

Dontaules, adj., domptable, 824.

Dormirs, subst., le dormir, le sommeil, 2317.

Dortois, subst., dortoir, 826.

Doteus, adjectif, douteux, 1890.

Doubler, verbe, combiner, 375.

Doubles, adj., doublé, multiplié, 621; — doublé, double, 833.

Doucier, verbe, adoucir, édulcorer, 830.

Doues, adjectif, doué, 2006.

Douner, verbe, donner, attribuer, vouer à, 1347.

Doutances, substantif, doute, incertitude, 54.

Douter, verbe, douter, craindre, 55; — hésiter, 593.

Douteus, adjectif, douteux, ambigu, 76.

Dras dautel, substantif, poêle, tenture d'autel, 1820.

Dras de lit, subst., draps de lit, 1573.

Dras doubles, subst., drap doublé, vêtement doublé, 769.

Droite écriture, subst., orthographe, 1807.

Droiture, subst., équité, justice, 912; — le droit, justice, 1542.

Dun pais, adj., du même pays, compatriote, 391.

Durtes, subst., dureté, sévérité, 158; — dureté, obstination, 1760.

Durs, adj., dur, obstiné, 1759.

# E

Ecaufer, verbe, réchauffer, ranimer, 430.

Eclairier, verbe. rendre clair, élucider, 885.

Ecour, subst., creux, nid; écourcheux, subst., tablier de femme, 196.

Ecruise, subst., écrevisse, 922,

Ecuiele, subst., écuelle, plat, 1838.

Edisser, verbe, édisser, construire, 461.

Effacier, verbe, effacer, faire oublier, 1747.

Efforchier, verbe, renforcer, corroborer, 524.

Effrontes, adj., effronté, 859; — effronté, impudent, 2044.

Eires, subst., gage, arrhe, 106.

Ejoe, adj., dont le visage est amaigri, 204.

Elations, subst., action d'élever, élévation, 870.

Embielir, verbe, embellir, 633.

Embler, verbe, embler, emporter, 345.

Embures, adj., embeurré, graissé, 676.

Empelerinage, adverbe, en pèlerinage, par pèlerinage, 1903.

Empaigner, verbe, heurter, pousser, s'opposer, 1353.

Emperecier, verbe, devenir paresseux, s'engourdir, 2507.

Emperris, subst., impératrice, la Vierge mère de Dieu, 1346.

Empiremens, subst., détriment, détérioration, 729.

Empirier, verbe, se dépraver, 709; -détériorer, 725; - empirer, 1883.

Emplatre, subst., emplatre, cataplasme, 1645.

Emportemens, subst., invective, 1520.

Empraindre, verbe, empreindre, imprimer, 1362.

Emprainte, subst., empreinte, impression, 1363.

Emprendre, verbe, entreprendre, se charger de, 1348.

En aucun liu, adverbe, en quelque lieu, quelque part, 2633.

Enboes, adj., couvert de boue, 288.

Enboutemens, subst., intrusion, 1514.

Encanter, verbe, enchanter, ensorceler, 1270.

Encanteres, subst.-adj., enchanteur, devin, sorcier, 1271; — enchanteur, charmeur, magicien, 2566; — chantre, 1379.

Encendrer, verbe, incinérer, réduire en cendres, 1382.

Encierchier, verbe, rechercher, explorer, 1521.

Encierquer, verbe, rechercher, s'enquérir, 2248.

Encitemens, subst., incitation, aiguillon, 1380.

Encombrer, verbe, encombrer, embarrasser, 1344.

Encombrer, verbe, encombrer, faire obstacle, 2017.

Encontremetre, verbe, objecter, 1740.

Encouper, verbe, inculper, 590.

Encrassier, verbe, engraisser, 1391, 2201.

Endormir, verbe, s'endormir, 455.

Enesrer, verbe, arrher, engager comme arrhes, 2401.

Enessilier, verbe, s'exiler, 1035.

Enslamer, verbe, flamber, être en flammes, 2373.

Enfler, verbe, enfler, se gonfler, 2542.

Enflure, subst., enflure, action de faire gonfler en soufflant, 1432.

Enfremerie, subst., infirmeries, 2551.

Enfretes, subst., infirmité, maladie, 879.

Engiens, subst., machine, engin, 1635.

Engloutir, verbe, engloutir, 650; — engloutir, avaler, 1239; — engloutir, gober, absorber, 2318.

Engluies, adj., englué, visqueux, 2518.

Engorgier, verbe, engorger, engouffrer, 1448.

Engluemens, subst., engluement, conglutination, 434.

Engrees, adj., désagréable, fâcheux, disgracieux, 1356.

Engreessetes, subst., disposition défavorable, contrariété, importunité, désagrément, 1357.

Enkeudre, verbe, coudre en ou coudre à, enfermer en cousant, 1489.

Enlacemens, subst., enlacement, séduction, 1321.

Enlacier, verbe, enlacer, 1714.

Enlacies, adj., enlacé, embarrassé, perplexe, 1927.

Enlaidir, verbe, être ou rendre sale, être ou rendre immonde, 2347.

Enluminer, verbe, mettre en lumière, illustrer, 1330.

Enmoistir, verbe, humecter, rendre moite, 1300.

Enmustece, subst., humectation, 1301.

Ennevoire, adverbe-préposit., n'est-ce pas ? 1724.

Enorter, verbe, exhorter, 501.

Enprunter, verbe, emprunter, 1704.

Enquere, verbe, enquérir, s'enquérir, 1398.

Enquerre, verbe, enquérir, s'enquérir, 1898.

Enquereres, adj.-subst., scrutateur, 2251.

Enqueste, subst., enquête, discussion, 782; — enquête, 1899; — enquête, examen, scrutin, 2250.

Enracines, adj., enraciné, 2132.

Enredes, adj., obstiné, infatué, entiché, 1936.

En repost, adverbe, en secret, 336.

Enrichier, verbe, enrichir, 810.

Enricir, verbe, enrichir, 1616.

Enrumiure, subst., erremens, routine, 915; - rouille, 924.

Ens, adverbe, dedans, intérieurement, 1355.

Ensamble ferir, verbe, applaudir, 403.

Ens assir, verbe, asseoir, s'asseoir sur, 1470.

Ensegne, subst., insigne, marque, distinction, 241; — marque, stigmate, insignes, 2370.

Ensenglanter, verbe, ensanglanter, 568.

Ensegnier, verbe, enseigner, dogmatiser, 816.

Ensfouir, verbe, enfouir, 1434.

Ens gieter, verbe, jeter sur ou dans, 1451.

Ensieler, verbe, seller, 1469, 2267.

Ens salir, verbe, sauter sur, 1471.

Ens soner, verbe, sonner, retentir, faire du bruit, 1476.

Entaillier, verbe, entailler, graver, 273.

Entaillies, adj., vermiculé, ciselé, vermoulu, 2580.

Entaillure, subst., ciselures, sculptures, 274.

Entallure, subst., sculpture, gravure, ciselure, 2253.

Entecemens, subst., entachement, 463.

Ententieus, adj., attentif, 1787.

Enteres, adj., enterré, inhumé, 1517.

Entiers, adj., entier, 1326.

Entor, adverbe, à l'entour, 322.

Entoskemens, subst., empoisonnement, 2512.

Entre cuir et car, adverbe, entre cuir et chair, 1496.

Entresier, verbe, entresier, confédérer, 415.

Entrefait, adverbe, entrefaites, entre-temps, 1502.

Entrehurtemens, subst., entrechoquement, 404.

Entremesler, verbe, entremêler, 1504.

Entreprendre, subst., entreprendre, attaquer, 1494.

Entrepresure, subst., intervalle, espace, interruption, entreprise, 1493.

Entreveschier, verbe, enchevêtrer, emmêler, 1510.

Entrevoloir, verbe, conspirer, 458.

Envaie, subst., invasion, envahissement, 436.

Envair, verbe, envahir, assaillir, 435; — envahir, 1518.

Enveloppemens, subst., enveloppe, linceul, drap, 1525.

Enveloper, verbe, envelopper, 1524.

Enviellir, verbe, vieillir, devenir vieux, s'invétérer, 1522.

Envieus, adj.-subst., émule, jaloux, 904.

Envoiemens, subst., action d'envoyer, 1338.

Envoier, verbe, envoyer, 1337.

Envoisies, adj., réjoui, enjoué, 1947.

Envoisure, subst., réjouissances, divertissements, 1946.

Enwagier, verbe, engager, donner en gage, 1354.

Epuisier, verbe, épuiser, vider, tarir, 956.

Epytafes, subst., épitaphe, 909.

Eraschier, verbe, arracher de, 497.

Errer, verbe, errer, rôder, 1739.

Esbahissemens, subst., ébahissement, stupeur, 2399.

Esbanoier, verbe, prendre ses ébats, rompre son ban, 2324.

Esboueler, verbe, éventrer, arracher les boyaux, 980.

Escaille, subst., écaille, 2350.

Escailleus, adj., squammeux, 2351.

Escaillons, subst., écaille, tuile, ardoise, 2229.

Escalognes, subst., échalotte, 290.

Escandir, verbe, monter, escalader, scander, 2232.

Escaper, verbe, échapper, s'évader, 934.

Escarnir, verbe, se moquer, railler, 1531.

Esclaircir, verbe, éclaircir, 632.

Escole, subst., esseau, petit ais, planchette, 886.

Escondire, verbe, refuser, 6.

Escopir, verbe, balayer, vomir, 2240.

Escorche, subst., écorce, 530.

Escorchier, verbe, écorcer, ôter l'écorce, 638; — écorcher, 966.

Escoupissemens, subst., balai, brindilles de bouleau, 2239.

Escoutemens, subst., action d'être aux écoutes, information, 1436.

Escremir, verbe, escrimer, se battre, 765.

Escrens, subst., écran, 85.

Escrins, subst., écrin, coffret, 2245.

Escroe, subst., écrou, cédule, 270.

Escroistre, verbe, craquer, faire un bruit strident, 2392.

Escuele, subst., écuelles, plats, assiettes, 780.

Escuiele, subst., écuelle, 257; — écuelles, plateaux de balance, 1558.

Esdentes, adj., édenté, 838.

Esil, subst., vinaigre, 14.

Esjoir, verbe, se réjouir, triompher, 1812.

Esjouir, verbe, jouir de, prositer de, 1252.

Eskiepir, verbe, équiper, 962.

Eskipeson, subst., équipage, 962.

Eslasemens, subst., élargissement, extension, 758.

Eslasier, verbe, mettre à l'aise, dilater, relâcher, 757.

Eslavasse, subst., inondation, crue d'eau, alluvion, 31.

Eslecier, verbe, s'élancer, bondir de joie, s'exalter, 1037.

Esleecemens, subst., élancement, exaltation, joie, 1038.

Esploiter, verbe, faire des exploits, avoir du succès, 2092.

Espandemens, subst., épanchement, débordement, 751.

Espandre, verbe, épandre, répandre, 861, 1201.

Espanir, verbe, épanouir, sévrer, priver de, 4.

Espardemens, subst., dispersion, 789.

Espardre, verbe, épardre, disperser, 788.

Espaule, subst., épaule, 2233.

Espee, subst., épée, 251, 1168; — épée, épieu, barre de fer, 1209; — épée, 2191, 2328; — épingle, attache, broche ? 2355.

Espes, adj.-subst., épais, l'épais, 418.

Espes, adj., épais, compacte, dru, 2335.

Espesce, subst., espèces, épices, 116.

Espesserie, subst., épiceries, boutique d'apothicaire, 94.

Espessetes, subst., qualité de ce qui est épais, 2337.

Espessier, verbe, épaissir, condenser, 417; — épaissir, 701, 2336, 1393.

Espie, subst., espion, 1010.

Espiete, subst., petite épée, spatule, 2329.

Espiier, verbe, épier, explorer, 1009.

Espine, subst., épines, 2331.

Espines, subst., épine, buisson, 2275.

Espinois, adj.-subst., lieu où il y a des épines, 2332.

Espleucier, verbe, éplucher, discuter, 781.

Espois, subst., épieu, broche, 2576.

Esponge, subst., éponges, 2342.

Espousaille, subst., épousailles, 722.

Espouser, verbe, épouser, 721.

Espuiser, verbe, puiser de, absorber, 1273.

Espundre, verbe, expliquer, exposer, 1006.

Espurgemens, subst., expiation, 1004.

Espurgier, verbe, expurger, déséquer, 661; — expier, purger, 1003.

Esquireus, subst., écureuil, 329.

Esrachier, verbe, arracher, captiver, 1529.

Esracier, verbe, déraciner, 914.

Esrederie, subst., véhémence, emportement aveugle, 2562.

Essausemens, subst., exhaussement, 871.

Essiens, subst., escient, prescription, ce qui est fait assavoir, 2090.

Essilier, verbe, exiler, proscrire, 2089; — ravager, dévaster, 988.

Establir, verbe, établir, substituer, 2411.

Estaulier, verbe, établir, constituer, 2404.

Estauule, subst., étable, gîte, 2353.

Ester, verbe, exister, demeurer, 451; — exister, être debout, se tenir en un lieu, etc., 2410, 471.

Esternuer, verbe, éternuer, 2360.

Esteule, subst., chaumes, paille, 589.

Esteuler, verbe, couvrir en paille, 589.

Estirper, verbe, extirper, déraciner, 1024.

Estocaus, subst., estoc, souche, bloc, 1236.

Estoffer, verbe, étouffer, être suffoqué, 2431.

Estoile, subst., étoile, 109, 136.

Estores, subst., histoire, 1291.

Estorse, subst., extorsion, 1026.

Estoupe, subst., étoupes, 2397.

Etoupemens, subst., étouffement, bouchement, 1793.

Estouper, verbe, boucher, étouffer, 1792.

Estoupeus, adj., garni d'étoupes, trompeur, 2398.

Estraignerie, subst., condition ou qualité de ce qui est étranger, 180.

Estrain, subst., paille, 1148.

Estraindre, verbe, étreindre, 121.

Estranges, adi., étranger, prosélyte, 2091.

Estre, verbe, être, 674, 678, 807.

Estre vaincus, verbe, être vaincu, succomber, 2426.

Estree, subst.-adj., route pavée, chemin battu, 2386.

Estrie, subst., strige, oiseau de nuit, vieille sorcière, 2393.

Estriver, verbe, étriver, contester, 468; — tricher, 626.

Estrument, subst., instrument, 513; — outils, 1044.

Esvaier, verbe, dévier, divaguer, 1938.

Esvillier, verbe, ramener à l'état ancien, 86.

Eswarder, verbe, regarder, considérer, inspecter, 1515.

Eswardeurs, subst.-adj., inspecteur, 1480.

Eswars, subst., égard, regard, attention, 1516.

Evesques, subst., évêque, prélat, 87.

Exemplares, subst., exemplaire, modèle, 975.

Exemples, subst., exemple, apologue, 91; exemple, modèle, 1835.

Expositions, subst., explication, exposition, 1007.

Extorse, subst., extorsion, 954.

#### F

Fablouer, verbe, raconter, faire des contes, 1046.

Face, subst., face, visage, 1048.

Faille, subst., faille, manteau, 1892.

Faindre, verbe, feindre, déguiser, faconner, imiter, 1122.

Fains, subst., faim, 929, 930.

Fainte chose, subst., fiction, représentation, imitation, 1127.

Faire, verbe, faire, effectuer, 852; — dire, exprimer par la parole, 1530.

Faire cruautes, verbe, ravager, exercer des brigandages, 1249.

Faire entendre, verbe, intimer, 1508.

Faire per, verbe, rendre pareils, 1832.

Faire vain, verbe, annuler, casser, 252.

Fais, subst., fait, effet, 854.

Faisans, adj., efficace, 853.

Famelleus, adj., affamé, famélique, 1060.

Faons, subst., faon, petit d'un animal quadrupède, fœtus, 1115.

· Farsis, adj., farci, bourré, 416.

Faucars, subst., faucard, grande faux, 1059.

Faucile, subst., faucille, 1058.

Faucon, subst., faucon, 1279.

Faurechier, verbe, forger, 582.

Faus, subst., flambeau, falot, 1085.

Faus, adj., faux, qui n'est pas ce qu'il semble, 2105.

Favine ou fauine, subst., fouine, belette, ou faine, le gland du hêtre, 1055.

Félonie, subst., félonie, trahison, cruauté, 1049.

Femé, adj., fumé, amendé par le fumier, 1131.

Femer, verbe, fumer, répandre du fumier, 1130.

Fendus, adj., fendu, 193.

Fenestrelle, subst., fénestrel, treillis, 229.

Feniestre, subst., fenêtres, rideaux, 2481.

Ferir, verbe, frapper, 403.

Ferir en col, verbe, frapper au cou, 365.

Fermaus, subst., fermail, agrafe, 1133.

Fermement, adverbe, fermement, 1339.

Feste, subst., fêtes, époque, phase, 1716.

Fessiele, subst., faisselle, petit panier d'osier, 1134.

Feus, subst., feu, le foyer, 1156.

Feve, subst., fève, 1041.

Fiance, subst., confiance, 423.

Fie, subst., fois, 34; — fois, tours venus ou alternatifs, vicissitudes, 2600.

Fiemeus, adj.. de fiente, 1129.

Fiens, subst., flente, fumier, 1128.

Fierement, adverbe, sièrement, 299.

Fieremens, subst., ferrement, ferrure, outil en fer, 1112.

Fiers, adj., fier, orgueilleux, 298.

Fies, subst., foie, 908.

Fieste, subst., fêtes, 281; — fêtes, foires, marchés, 1735.

Fiester, verbe, fêter, célébrer une fête, 2197.

Fiesteus, adj.. de fête, festival, 271.

Fieus, subst., fiel, bile, colère, 1096.

Fievre, subst., flèvre, 1086.

Figiers, subst., figuier, 1124.

Figure, subst., parabole, comparaison, 1528;—symbole, comparaison, 2494; — tropes, allégorie, 2428.

Filiastre, adj., gendre, bru, 1118.

Fioler, subst., boire la fiole, boire bouteille, 305.

Fiolette, subst., petite fiole, 304.

Firge, subst., friche? 392.

Fius de putain, subst., fils de putain, bâtard, 1659.

Flaiaus, subst., fléau à battre le blé, 1137.

Flaireur, subst., odeur, 117.

Flairier, verbe, fleurer, exhaler une odeur, 117, 1166;—fleurer, répandre de l'odeur, 1776;—flairer, percevoir les odeurs, 1778.

Flamme, subst., tournesol, souci (plante), flammule, 2309.

Flans, subst., flan, gâteau, placenta, 1961.

Fleume, subst., pituite, 1147.

Flieme, subst., flamme, lancette, 1146; — flegmes, pituite, 1147.

Florete, subst., petite fleur, fleurette, 1152.

Florir, verbe, fleurir, se renouveler, reverdir, 2581.

Flors, subst., fleur, 1599.

Flueve, subst., fleuve, 1153.

Foibles vins, subst., piquette, petit vin, 2609.

Foile, subst., feuilles, 1827.

Foile de vignes, subst., feuilles de vigne, pampres, 1827.

Foiulece, subst., faiblesse, 1334.

Foiules, adj., faible, 1333.

Fol, adj., fou, infatué, impertinent, 1077.

Folement, adverbe, follement, sottement, 2378.

Folie, subst., folie, 1079; — fiole? viole? 1119; — impéritie, 1350; —témérité, 2465.

Follement, adverbe, follement, 1078.

Folles, subst., soufflet, instrument qui sert à souffler, 1157.

Fondre, verbe, fondre, faire fondre, 429.

Fons, subst., baptistère, 179; — fond, 1200.

Fonteniele, subst., petite fontaine (fontanelle), 1158.

Forains, adj., étranger, 1160.

Forborg, subst., faubourg, 612.

Forer, verbe, forer, trépaner, 248.

Forfaiteus, adj., dissolu, débauché, déréglé, 1141.

Forge, subst., forge, fabrique, constructions, 1042.

Forgier, verbe, forger, fabriquer, 1043.

Forier, verbe, férier, célébrer une fête, 1106.

Forjugemens, subst., préjudice, préjugé, 2009.

Forme, subst., forme, formule, moule, 1163; — forme, idée, 1310.

Fornaise, subst., fournaise, 225.

Fos, adj., fou, téméraire, 2458.

Fors, adj., fort, robuste, 2182.

Fors bouter, verbe, mettre dehors, débouter, 881; — pousser dehors, chasser, 1031.

Fors cacier, verbe, chasser de, exclure, 963.

Fors dautorite, adj., apocryphe, 92.

Fors de saison, adj., intempestif, hors de saison. 1492.

Forsener, verbe, être hors de sens, 172; -extravaguer, 1467, 612.

Fors envoieres, subst.-adj., émissaire, voyageur, 896.

Fors jestement, subst., rejet, expulsion, 865.

Forsmetre, verbe, extraire, mettre dehors, 710; — mettre hors, persécuter, 976; — ôter, retirer, 989.

Fors porter, verbe, porter dehors, 129; — porter hors, 850, 862; — porter hors, emporter, 937.

Fors rachier, verbe, expulser en crachant, excréter, 1036.

Fors salir, verbe, saillir hors, sauter dehors, 986.

Fors souffler, verbe, exhaler, expirer, 947.

Fors traire, verbe, tirer hors de, extraire, 880, 1020.

Fors trencier, verbe, retrancher, supprimer, extirper, 964.

Fortement, adverbe, fortement, robustement, 2184.

Fouans, subst., taupe, 2459.

Fouir, verbe, creuser la terre, 1434.

Foulons, subst., foulon, 1193.

Fourfaire, verbe, forfaire, commettre un délit, 683.

Fourfais, subst., forfait, excès, 958.

Fourke, subst., fourche, 1205.

Fourkie, adj., fourchu, 400.

Fourligner, verbe, dégénérer, forligner, 669.

Fours, subst., four, 1164.

Foursener, verbe, s'emporter, être hors de sens, 612.

Fourvoiies, adj., erroné, fourvoyé. 918.

Fous, adj., fou, sot, insensé, 2377.

Frains, subst., frein, 1173.

Franche, subst., la France, 1210.

Franchois, adj.-subst., Français, 1211.

Francir, verbe, affranchir, émanciper, 887; -- affranchir, rendre libre, 1652.

Fraus, subst., fau, hêtre, fagot, 1054.

Fremir, verbe, frémir, grincer des dents, 1172.

Frese, subst., fraise, 1171.

Frienter, verbe, résonner, faire du bruit, 2390.

Frire, verbe, frire, faire frire, 1177.

Froi, subst., bruit, frôlement, 431.

Froidure, subst., froidure, le froid, 33, 1179.

Froier, verbe, frotter, frôler, craquer, 431.

Froier, verbe, frotter, gratter, fricasser, 1176.

Froit, subst., froid, 32.

Froitoire, subst., fritures, poèle à frire, 2224.

Fuite, subst., fuite, évasion, 860.

Fumee, subst., fumées, vapeurs, exhalation de vapeur, 2556.

Fumer, verbe, fumer, exhaler de la fumée, 1194; — enfumer, faire de la fumée, 1196.

Fumiere, subst., fumée, vapeur, colère, 1195.

Fumiers, subst., le fumier, lieu où s'amasse le fumier, 2362.

Funder, verbe, fonder, 1199.

Fundes, adj., fusible, fondu, 1207.

G

Gaber, verbe, railler, se moquer, 689.

Galie, subst., galiote, brûlot, bûcher? 1956.

Galiot, subst.-adj., pirate, corsaire, 1957.

Gardins, subst., jardin, verger, 1978.

Gas, subst., ridicule, sujet à moquerie, 2180.

Gaster, verbe, dévaster, saccager, 708.

Gengler, verbe, jongler, babiller, gazouiller, 1215.

Genglerie, subst., plaisanteries, babillages, 1216.

Genoivres, subst., genevrier, genièvre, 1541.

Genous, subst., genou, 1985.

Gent, subst., nation, race, pays, 583, 2199.

Gentement, adv., noblement, élégamment, 876.

Geometrie, subst., géométrie, 1222.

Gerons, subst., giron, enceinte, 196.

Gerufles, subst., girofle, giroflée, 1214.

Gesine, subst., gésine, enfantement, accouchement, 2109.

Gesir, verbe, être couché, être au gîte, 2259.

Ghibes, subst., gibet, 1853.

Gingembre, subst., gingembre, 1230.

Gieter, verbe, jeter, 1451.

Glachans, adj., glissant, 1623.

Glachier, verbe, glisser, 369.

Glacier, verbe, glisser, tomber de, 754; — glisser, tomber, 1547.

Glais, subst., glayeul, lieu où croissent les glayeuls, 244.

Gletons, subst., chardon, bardane, 1234.

Glore, subst., gloire, 1443.

Glorie, subst., gloire, renom, 827.

Glorieus, adj., pompeux, glorieux, 1979.

Glorieusement, adverbe, pompeusement, 1980.

Glose, subst., glose, commentaire, 383.

Glotenie, subst., gourmandise, crapule, 437.

Glous, adj., glouton, gourmand, 1262.

Glout, adj., gourmand, 437.

Gloutenie, subst., gloutonnerie, gourmandise, 254, 846; — gloutonnerie, voracité, 1444.

Gluer, verbe, coller, glutiner, 1240.

Gluis, subst., lien de paille, moyen d'attache, gerbe, 1135; — glu, gluten, goudron, 1241.

Gorge, subst., détroit, gouffre, 1263; - gosier, 1266.

Gorgechons, subst., charençon, 1264.

Gorge de buef, subst., palais de bœuf, 1818.

Goustemens, subst., action de goûter de, libation, 673.

Gouster, verbe, goûter de, prélever, 675.

Goute, subst., goutte, 2368.

Gouvernaus, subst., gouvernail, aplustre, 98.

Gracie, subst., graces, faveur, 1081.

Gracieus, adj., favorable, gracieux, 1082.

Graieus, subst., gril, grille, grillage, 545.

Grange, subst., grange, cellier, 2068.

Grans, adj., grand, noble, éminent, 990; — grand, 1248; — grand, non modique, 1341.

Grans ovres, subst., grande œuvre, 1638.

Grans paroles, subst., grands mots, paroles glorieuses, pompeuses, 1639.

Grant, adj., grand, 40.

Grant piscon, subst., grands poissons, les phoques, 1155.

Grasce, subst., graces, don, 248.

Grater, verbe, gratter, 2231.

Gratuer, verbe, gratifier, 1250.

Grenir, verbe, grogner, 1260.

Grevance, subst., grief, dommage, 1253.

Grever, verbe, gréver, nuire, faire tort, 1254.

Greveurs, adj., austère, dur, désagréable, 157.

Griffons, subst., griffon, 1257.

Gronissemens, subst., grognement, 1261.

Gros, adj., gros, épais, ou gros (monnaie), 1258.

Grossece, subst., grosseur, épaisseur, 1259.

Groucier, verbe, grogner, gronder, 2449.

0 1: 5.4 3 --- 10-- 010--

Grouseliers, subst., groseiller, 2137.

Gueredonner, verbe, récompenser, rémunérer, 394; — récompenser, compenser, 2151; — guerdoner, rémunérer, restituer, 2171.

Guerdons, subst., récompense, 2152.

Guerpir, verbe, quitter, abandonner, déguerpir, 712. Guerpir, verbe, résigner, quitter, 2175.

## Ħ

Hable, adj., capable, habile, 1267.

Hache, subst., ache (plante), 168.

Haine, subst., haine, 972.

Hair, verbe, hair, être ennemi, 971, 1452.

Haire, subst., haire, cilice, 313.

Hairons, subst., héron, 110.

Haitiement, adverbe, galment, allégrement, 1285.

Hanas, subst., hanap, vase à boire, coupe, 543, 594.

Haners, subst., homme de bordels, débauché, 2241.

Hardis, adj., qui a du cœur, 505.

Harper, verbe, jouer de la harpe, 335.

Harperes, adj.-subst., qui joue de la harpe, 1611.

Hastant, adj., fréquent, 1174.

Haste, subst., broches, gril, hampe, treillis, 544.

Haster, verbe, hâter, accélérer, 1113;—griller, cuire à la broche, 544.

Hastius, adj., hatif, matinal, 409, 2468.

Hastivement, adv., hâtivement, précocement, 2469.

Hateriaus, subst., le cou, la nuque, 297; — occiput, nuque, 1767.

Hatir, verbe, saisir d'autorité, appréhender, 103.

Haus, adj., haut, élevé, 961.

Hautece, subst., faite, sommet, 587, 1072.

Hauteche, subst., hauteur, cime, sommet, 89.

Hebergier, verbe, héberger, donner ou recevoir l'hospitalité, 1297.

Helas, adverbe, hélas! 2054.

Herce, subst., herse, traineau, 2513.

Here, subst.-adj., seigneur, maître, 1276.

Herens, subst., hareng, 46.

Hermites, subst., ermite, anachorête, 73.

Hom, subst., homme, 1293.

Honester, verbe, orner, faire des préparatifs, traiter avec honneur, 1294.

Honneurs, subst., marques honorifiques, faisceaux, 1069.

Honnir, verbe, honnir, 703.

Honorer, verbe, honorer, vénérer, 2567.

Hontes, subst., honte, ignominie, 1317.

Honteus, adj.-subst., la honte, ce qui est honteux, 643.

Honteus, adj., honteux, timide, 1367.

Huese, subst., houseaux, guêtres, 1769.

Hueses, adj., housé, guétré, chaussé, 1768.

Digitized by Google

Huge, subst., huche, coffre, 107, 333. Hugelette, subst., huchette, petit coffre, 334. Hupeaus, subst., houpe, houpette, 2629. Hurter, verbe, heurter, 1329, 1353.

## I

lestre, verbe auxiliaire, être, 1902, 2022, 2546, 2557.

lestre pelerins, verbe, être pèlerin, faire un pèlerinage, voyager, 1902. Incaucher, verbe, enchauler, 216.

Incitemens, subst., instigation, 1482.

Inciter, verbe, instiguer, exciter, 1481.

Incorrutions, subst., incorruptibilité, 1390.

Infantieus, adj., enfantin, puéril, 1421.

Il nege, verbe impersonnel, il neige, 1720.

Infiers, subst., enfer, lieu de supplice, 1220, 1801, 1970, 2375.

Irlande, subst., Irlande, 1283.

Isnelement, adverbe, promptement, sur-le-champ, 1023.

Issue, subst., issue, sortie, 863; —résultat, fin, 994.

Ivres, adj., enivré, 2467.

J

Jais, subst., geai, 1247. Jalous, adj., jaloux, envieux, 2639. Jalous, subst.-adj., un jaloux, 2641. Jalousie, subst., jalousie, 2640. Jenchive, subst., gencives, 1229. Jenglerie, subst., jonglerie, jactance, futilités, 2571. Jeter, verbe, jeter, projeter, 2062. Jewe, subst., machoires, mandibules, 1650, 1641. Joe, subst., joue, branchie, 204. Joe, subst., soufflet, 204. Joindre, verbe, joindre, unir, 449. Jons, subst., jonc, papyrus, 330, 1540, 1830. Jor, subst., jour, 84. Joucques, adverbe, contre, 718. Jouene, adj., jeune, 1553. Jouene barbe, subst., première barbe, poil follet, 2106. Journee, subst., journée, besogne de la journée, 743. Journeus, adj., diurne, 744. Joute.... joûte? 1781. Juerie, subst., jouet, dont on se fait un jeu. 1626. Juers, subst., joueur, 30.

Jueus, subst., jeu, bagatelle, 1627.

Jueusement, adverbe, joyeusement, avec enjouement, 1527.

Jugemens, subst., jugement, examen, 282; — examen, appréciation, 948.

Jugier, verbe, juger, décider, 624.

Juinture, subst., jointures, 390.

Jus, adverbe, en bas, 718.

Jusqua le parole, adverbe, en paroles seulement, pour ainsi dire, 2578.

Justicieres, subst.-adj., justicier, qui rend la justice, 2029.

## K

Kaisnois, subst., lieu planté de chênes, 2129.

Kavelus, adj., chevelu, 556.

Keles, interjection, très bien! bravo! 936.

Keminee, subst., cheminée, 1197.

Keudre, verbe, coudre, 462, 2437.

Keus, subst., cuisinier, 358, 503.

Keure, subst., courge, 581.

Ki a II livres, qui est du poids de deux livres, 195.

Ki a deus tieste, qui a deux têtes, bicéphale, biceps, 190.

Ki a lance, adj., lancier, armé de lance, 1272.

Ki a le diable, adj., démoniaque, possédé, 697.

Ki a lons nes, adj., qui a long nez, bécu, le diable, 105.

Ki a piere, calculeux, pierreux, 218.

Kieles, interjection ...? 2301.

Ki escrit estores, subst., historiographe, qui écrit l'histoire, 1291.

Ki est sainies de flieme, subst., qui est saigné de flamme, par la lancette, phlébotomisé, 1146.

Kon ne puet aproismier, adj., inaccessible, 1373.

## L

Laidange, subst., affront, outrage, flétrissure, 491.

Laidengier, verbe, injurier, calomnier, outrager, 1015.

Laidement, adverbe, difformément, 907.

Laidure, subst., laideur, 1435; — laideur, ignominie, 2349.

Lais, adj., laid, difforme, 656;—laid, malséant, 1399;—laid, immonde, inculte, squalide, 2348.

Laisarde, subst., lézard, salamandre, 1550.

Laissemens, subst., délaissement, abandon, 1751.

Laissier, verbe, laisser, omettre, 1740; — laisser, permettre, 1915.

Laituaires, subst., électuaire, 874.

Lancier, verbe, lancer, darder, 1306.

Langages, subst., langage, 1620.

Languages, subst., langage, idiome, 1312.

Lantierne, subst., lanterne, 1564.

Lanvissieres, adj., languissant, valétudinaire, 1519.

Laouste, subst., sauterelles, langouste? 1614.

Lapidemens, subst., dilapidation, 755.

Lapider, verbe, dilapider, 756.

Larecins, subst., larcin, brigandages, 1565.

Larges, adj., large, ample, 68;—large, abondant, qui fait largesse, 609;—large, spacieux, 2325.

Lasser, verbe, lasser, fatiguer, 1074.

Latimiers, adj.-subst., interprête, latiniste, traducteur, 1403.

Laver, verbe, laver, détremper, 759.

Lavoirs, subst., lavoir, baignoire, 1631.

Lecerie, verbe, flagorneries, 2254.

Lecherie, subst., vie ou lieu de débauche, 1578.

Lechier, verbe, lécher, 1556.

Lechieres, subst.-adj., lécheur, parasite, 1570, 1837.

Lecieres, adj.-subst., gourmand, luxurieux, entremetteur, 1577.

Lecieres, adj.-subst., débauché, polisson, 1713.

Leece, subst., liesse, hilarité, 1284.

Legiers, adj., léger, facile, 1052.

Legiertes, subst., légèreté, 28.

Leichier, verbe, lécher, 1604.

Leitons, subst., laiton; ambre jaune, 873.

Lentile, subst., lentille, 1580.

Lesons, subst., leçon, 1572; — lit, banc, couchette, 2262.

Letrins, subst., pupitre, 74.

Levains, subst., levain, ferment, levure, 2642.

Levre, subst., lèvre, 1545.

Levrete, subst., petite lèvre, 1546.

Levriers, adj., lévrier, ce qui appartient ou est propre au lièvre, 1586.

Lie, subst., lie, marc, sédiment, 71, 1117.

Lieus, subst., lieue, borne milliaire, 1680.

Lignie, subst., lignée, race, 1710, 2087, 2374.

Linceus, subst., un linge, du linge, 1606.

Lis, subst., lit, grabat, reposoir, couche, 507, 1245, 2147, 2359.

Lisce, subst., lice, chienne, 231.

Liu, subst., lieu, 41.

Livres, subst., livre, livret, registre, 361.

Loenge, subst., louange, 379, 2001.

Loiaus, adj., loyal, légal, 1589,

Loier, verbe, lier, unir ensemble, 371.

Loier, subst., récompense, loyer, 2011.

Loiiens, subst., lien, ligament, 1598.

Loiier, verbe, lier, attacher, 2611.

Loir, verbe, permettre, 1324.

Lonc, adverbe, loin, 807.

Longece, subst., longueur, prolongement, 2049.

Longement, adverbe, longuement, 43; -longuement, prolixement, 2064.

Longuece, subst., prolixité, 2063.

Lons, adj., allongé, long, qui se prolonge, 2048; —prolixe, diffus, 2061.

Lonseaus, subst., peloton, agglomération, 1237.

Lorain, subst., courroies, brides, 1621.

Lorains, subst., rêne, bride, 1057.

Luite, subst., lutte, exercices, assaut, 1228.

Luite, subst., luttes, palestres, 1819.

Luitier, verbe, lutter, attaquer, combattre, 29.

Lun apries lautre, adverbe, successivement, 2420.

Luxure, substantif, incontinence, 1388.

## M

Machons, substantif, maçon, 277, 1561.

Macon, subst., maçon, 72.

Mailies, adj., maillé, émaillé, qui est fait de mailles, 1268.

Mains, adverbe, moins, 1719.

Maintenant, adverbe, maintenant, tout de suite, sans désemparer, 475, 2025.

Maires, subst.-adj., le maire, mayeur, préfet, 2007, 2606.

Mais, préposition, or, mais, 1987.

Maiseaus, subst., boucherie, marché aux vivres, 1634.

Maisons, subst., maison, 839.

Maissiele, subst., machoire, joue, 1641, 1634.

Maissier, verbe, manger, macher, 1649, 1662.

Maistres, subst., maître, professeur, 741.

Maitres, subst.-adj., maître, pédagogue, 1942.

Maistre, subst.-adj., scribes, secrétaires, 2244.

Maldire, verbe, maudire, exécrer, 734.

Male avanture, subst., infortune, 1431.

Male fame, subst., mauvaise renommée, infâmie, 1419.

Male priere, subst., imprécations, souhaits en mal, 1360.

Maleures, adj., infortuné, 1432.

Maleureus, adj., malheureux, 1423.

Malfeteres, adj., malfaiteur, criminel, 1050.

Maliechons, subst., malédiction, détestation, 728.

Malsages, adj., imprudent, malavisé, 1365.

Mamiele, subst., mamelle, 1646, 2559.

Mance, subst., manches de vêtement; manche d'outil, 1653.

Mance de sousplice, subst., manches de sous-pelisse, de surplis, 2442.

Manche, subst., manche, 1655, 1653; —manche d'outil, poignée, 1657.

Mangier, verbe, manger, 499, 845, 1392.

Mangiers, subst., repas, festin, 785; —le manger, aliments, 847.

Maniemens, subst., maniement, 483.

Manifestance, subst., promulgation, manifestation, 2071.

Manifester, verbe, manifester, produire, promulguer, 2051, 2070.

Maniier, verbe, manier, toucher, 143.

Manoir, verbe, demeurer, habiter, 668.

Manoirs, subst., domicile, demeure, 820.

Mantiaus, subst., manteau, 339.

Marceans, subst.-adj., marchand, commerçant, 2354.

Marchander, verbe, faire marché, contracter, 479; — être marchand, faire le commerce, 1485; — faire le commerce, faire le négoce, 1715.

Marchans, subst., commerce, 480.

Marchans, subst.-adj., marchand, facteur, commissionnaire, 1484.

Marche. subst., limites, confins, 435.

Mare, subst., cauchemar, incube, 1397.

Mat, adj., fatigué, abattu, 1074.

Matara, subst., matelas, javelot, 584.

Matins, subst., le matin, point du jour, 762.

Matonner, verbe, coaguler, cailleboter, 355.

Maudire, verbe, maudire, détester, 727.

Maus, subst., mal, maladie, 1643.

Mausages, adj., insensé, 685.

Mautalent, subst., mauvais vouloir, mécontentement, mauvais gré, 21, 1923.

Mautalent, adverbe, de mauvais gré, à contre-cœur, 1923.

Medicine, subst., antidote, 83.

Melle, subst., merles (oiseaux), 1674.

Menchonier, verbe, faire mensonge, 690.

Mener segnourie, verbe, mener train de seigneur, 822.

Mentir, verbe, conter des mensonges, 1730.

Merciables, adj., propice, miséricordieux, compatissant. 2078.

Mercis, subst., pitié, merci, miséricorde, 2077.

Mes, subst., mets, plat, 1105.

Mesaise, subst., mésaise, malaise, misère, 926.

Mesaise, subst., pauvreté, manque d'aisance, 1412.

Mescréence, subst., mécréance, manque de foi religieuse, 1429.

Mesdire, verbe, médire, parler contre, 1749.

Mesure, subst., mesure, 182, 203, 247, 512;—dimension, 895, 764, 1244; — metrete, mesure, 1676.

Mesurer, verbe, mesurer, prendre les dimensions, 763; — mesurer, aller de bout en bout, 889.

Metis, adj.-subst., métis, mulet, mêlé, 2067.

Metre hors, verbe, mettre au jour, produire, 844.

Meurement, adverbe, mûrement, sérieusement, 2285.

Miracle, subst., miracles, prodiges, 1989.

Mirenie, subst., chirurgie, 327.

Mires, subst., chirurgien, 328.

Mise, subst., pose, action de mettre, 1982.

Mitre, subst., mître, 212.

Mittre, subst., mître, 1441.

Mochier, verbe, moquer, railler, 1699.

Molester, verbe, molester, offenser, tourmenter, vexer, 1426.

Molestes, adj.-subst., vexation, ce qui moleste, néfaste, 1425.

Mongiu, adj., montagneux, 49.

Moillier, verbe, mouiller, imbiber, 1335.

Moitier, verbe, partager par moitiés, 1670.

Moloir, verbe, moudre, tourner la meule, 1687.

Moniage, subst., la profession monastique, 1689.

Montaigne, subst., montagne, 1780, 2072.

Morir, verbe, mourir, 1005, 1497, 1742.

Mors, adj., mort, inanimé, exsangue, 950, 1017.

Mors, subst., la mort, 1203; — mort, destruction, trépas, 1498, 1743.

Mortiers, subst., mortier, ciment, 276.

Mosche, subst., mouche, 346.

Moschoirs, subst., mouchoir, 1700.

Moudre, subst., traire le lait, 1694.

Mounoie, subst., monnaie, pièces de monnaie, 1733.

Mouseoirs, subst., mouchoir, 897.

Mout, adverbe, beaucoup, 1795.

Mouvables, adj., capable d'être mû, 2564.

Mouvoir, verbe, mouvoir, donner le mouvement, 2563.

Muabletes, subst., mobilité, inconstance, 1386.

Muaules, adj., muable, sujet à changement, 1384.

Muse, subst., muse, chant poétique, 224.

Mustiaus, substantif, jambe, jarret, 2485.

## N

Naistre, verbe, naître, s'élever de, 1753.

Nape, subst., nappes, serviettes, 1217, 1656, 1660; —linges de table, 1673.

Nate, subst., natte, claie, tissu tressé, 1148, 1663, 1966.

Naviaus, subst., navet, rave, 1708, 2138.

Nef, subst., navire, 161.

Negligense, subst., négligence, incurie, 1398.

Neple, subst., nèsse, 928.

Nepliers, subst., néssier, l'arbre qui porte les nèsses, 927.

Nient, adjectif-adverbial, n'étant pas, néant, nullement, 1328, 1349, 1367.

Nient desloiaus, adj., indissoluble, 1474.

Nient disans, adj., ineffable, dont on ne peut ou doit parler, 1420.

Nient endormis, adj., non endormi, non apaisé, 1477.

Nient mains, adverbe, néanmoins, 1719.

Nient muaules, adj., immuable, 1384.

Nient nuisans, adj., non nuisible, 1456.

Nient quidies, adj., inopiné, 1463, 1464.

Nient quites, adj., impuni, non acquitté, 1370.

Nient sales, adj., non salé, insipide, 1486.

Nient suians, adj., inconséquent, 1389.

Nient utlement, adverbe, inutilement, en superflu, 2441.

Noircir, verbe, noircir, obscurcir, 1187.

Noiele, subst., nielle, ivraie, 1617.

Noirs, adj., noir, 140.

Noirs, subst.-adj., noir, ténébreux, 2485.

Nois petite, subst., noisette, aveline, 148.

Noise, subst., noise, tumulte, sédition, 2262.

Noise, subst., bruit, rixe, 2391.

Noiseux, adj., séditieux, querelleur, 2263.

Nommer, verbe, désigner par un nom, 699.

Non compris, adj., sans bornes, sans circonférence, 1383.

Non dicens, adj., indicible, 1402.

Nons, subst., nom, dénomination. 700.

Noretier, norretière, subst., nourrisseur, nourrisseuse, 44, 163.

Norretiere, subst., nourrisseuse; noreture, subst., nourriture, élève; norir, verbe, élever, entretenir, 163, 368.

Noreture, subst., nourriture, entretien, éducation, 44.

Noris, adj., élevé, éduqué, 840.

Note, subst., annotation, remarque, 81.

Noumer, verbe, nommer, 1734.

Nourir, verbe, éduquer, 848.

Nourrechons, subst., éducation, 849.

Novacles, adj.-subst., novale, terre défrichée, nouvellement cultivée, 1726.

Nuef, adjectif numéral, neuf, 2520.

Nuisans, adj., nuisible, 1456.

0

Obéir, verbe, obéir, obtempérer, 1736.

Occidens, subst.-adj., occident, le couchant, 1764.

Digitized by Google

Occisions, subst., occision, action d'occir, 1862.

Ocire, verbe, occire, tuer, 2531.

Ocisions, subst., occision, meurtre, 268.

Offecine, subst., officine, 1773.

Offiers, participe passé, offert, 674.

Offrande, subst., offrande, victime offerte, 296, 1298, 1592.

Ognons, subst., oignon, 289.

Oilifans, subst., éléphant, 878.

Oins, subst., oing, saindoux, 123.

Oins, subst., axonge, 162.

Oir, verbe, ouïr, écouter, 955.

Oiseleres, subst., oiseleur, 144.

Oiselerie, subst., chasse aux oiseaux, fauconnerie, 145.

Oiseux, adj., oisif, oiseux, vacant, inoccupé, 2546.

Oisiaus, subst., oiseau, 1784.

Oiste, subst., hostie, la Sainte-Eucharistie, 1299.

U li olivier croissent, où les oliviers croissent, lieu planté d'oliviers, 1775.

Oliviers, subst., olivier, 1774.

Oppressemens, subst., action de presser, 360.

Oppresser, verbe, oppresser, opprimer, 1797.

Or as, adverbe, va donc! courage! 24.

Oratories, subst., oratoire, 1800.

Ordoneement, adverbe, selon un ordre, avec suite, 2290.

Order, verbe, salir, souiller, polluer, 1975.

Ordure, subst., ordures, saletés, souillure, 1093, 2345.

Oreilliers, subst., oreiller, 300.

Orfenes, subst.-adj., orphelin, 2120.

Orfrois, subst., orfroi, franges d'or, broderies, 155.

Orfrois, subst., orfroi, broderies d'or, franges, 1811.

Orfroisié, adj., chamarré, brodé d'or, 155.

Orges, subst., orge, 1802.

Orguel, subst., orgueil, flerté, 1025.

Orguelleusement, adverbe, avec hauteur, avec exaltation, 872.

Orguels, subst., faste, luxe, somptuosité, 1073.

Orgueus, subst., orgueil, superbe, 2493.

Orine, subst., urines, 1679.

Ors, adj., sale, ordurier, immonde, impur, obscène, 1095, 1343, 1754, 2346.

Os, subst., armée, 977.

Oscurs, adj., obscur, opaque, 1729, 1786.

Ostages, subst.-adj., ôtage, caution, 1755.

Ostelerie, subst., hôtellerie, 2635.

Oster, verbe, ôter, 692.

Oudeurs, subst., odeur, 1779.

Digitized by Google

Ouevre, subst., ouvrages, œuvres, 1557.

Outrages, subst., action d'outrer, exagération, superstition, 2439.

Outrageus, adj., excessif, superstitieux, 2440.

Outre aller, verbe, aller outre, outrepasser, surpasser, 1895.

Outre jieter, verbe, transiger, traverser, 2515.

Outre mener, verbe, outrer, outrager, 2514.

Ouvraige, subst., ouvrage, production, 841; — œuvre, structure, 2395.

Ouvreture, subst., ouverture, 88.

Ouvroirs, subst., ouvroir, 2490.

Ovres, subst., œuvre, 1638.

Ovriers, adj.-subst., ouvrier, artisan, 1788.

## P

Paier, verbe, payer, solder, 2313.

Pais, subst., pays, 350.

Pais, subst., paix, tranquillité, 2518.

Paisans, subst.-adj., habitant du pays, indigène, 1405.

Paisiules, adj., paisible, tranquille, 2517.

Paistre, verbe, paître, repaître, prendre ou donner la nourriture, faire pattre, 305, 1850.

Pamison, subst., extase, pamoison, 1021.

Panetiere, subst., lieu où se fait le pain, boulangerie, 1826.

Paniers, subst., panier, 214, 231.

Papins. subst., papin, colle, 456.

Parage, subst., famille, tribu, parenté, 484.

Parages, subst., parenté, généalogie, 1221.

Parages, subst., parentage, généalogie, 2365.

Par cuer, adverbe, selon le cœur, 506.

Pardonner, verbe, pardonner ou ignorer, excuser, 1319.

Parens, subst., parent, 363.

Parfaire, verbe, accomplir, 464.

Par figure, adverbe, par figures, symboliquement, 2494;—allégoriquement, figurément, 2529.

Parins, adj.-subst., parrain, 1859.

Parjures, adj., parjure, 1882.

Parlans, adj., parlant, éloquent, 884.

Parloirs, subst., parloir, 147.

Parole, subst., parole, faconde, 1051.

Par remuuiers, adverbe, alternativement, tour à tour, 2601.

Pars, subst., portion, part, 1990.

Partir, verbe, partager, diviser, 1843.

Par tourbes, adverbe, par troupe, 255.

Pasnaise, subst., panais, 1846.

Paste, subst., pate, 1848.

Patiier, verbe, palpiter, être pantelant, 1823.

Paume, subst., paume, paume de la main, palme, 2620, 2627.

Paus, subst., le pouce, 1973.

Pavellons, subst., papillon, 1829.

Pavelons, subst., pavillon, tente, 2472.

Pavemens, subst., pavé, carrelage, 1867.

Paviers, subst., pavot, 1828.

Pechies, subst., le péché, 1377; péché, action honteuse, 1140.

Pecieres, adj.-subst., pécheur, qui commet des péchés, 2234.

Pecine, subst., piscine, 1067, 1959.

Pelletiers, subst.-adj., pelletier, 1885.

Pelloris, subst., pilori, 837.

Pendans, adj., déclive, en pente, 631.

Pendans, adj., pendant, dénoué, détaché, 733.

Pener, verbe, peiner, faire des efforts, 1688.

Peneures, adj., penaudier, méticuleux, 1677.

Penser, verbe, penser, résléchir, 1636;—peser dans son esprit, 2535.

Per, adj., pair, égal, 1832.

Peraler, verbe, parcourir, 1897.

Perce, subst., perche, gaule, 1894.

Perchier, verbe, être paresseux, 1949.

Perece, subst., paresse, torpeur, 1948, 2508.

Pereche, subst., paresse, insouciance, 716, 1315,

Perecheus, adj., paresseux, oisif, 714, 1314.

Perelleus, adj., périlleux, qui met en péril, 1918.

Perelleusement, adverbe, périlleusement, pernicieusement, 1920.

Peresins, subst., persil, 1944.

Perfaire, verbe, parfaire, 1896.

Perieus, adj., perdition, ce qui fait périr, ruine, 1919.

Permenablement, adverbe, perpétuellement, sans interruption, 1925.

Perpetueus, adj., perpétuel, 1924.

Perte, subst., perte, perdition, 1901.

Pertris, subst., perdrix, 1900.

Peser, verbe, peser, apprécier le poids, 1595, 1981, 2536.

Peseres, subst.-adj., peseur, appréciateur, 2537.

Pestilence, subst., pestilence, peste, contagion, ravages, fléau, 1629, 2382.

Pestrins, subst., pétrin, 1851.

Pestrisieres, subst.-adj., pétrisseur, boulanger, pâtissier, 1849.

Petis, adj., petit, exigu, 984.

Petis, adj., petit, modique, 1685.

Petis cuirs, subst., petite peau, cuticule, 602.

Petit, adverbe, peu, 1844.

Petitece, subst., petitesse, exiguité, 985.

Petite maison, subst., cabane, logette, 2539.

Petit en petit, adverbe, de petit en petit, en diminuant, 1682.

Petit hom, subst., hommelet, petit bonhomme, 1293.

Petit plus, adverbe, un peu plus, 1864.

Petit prisier, verbe, estimer peu, faire peu de cas, vilipender, 1845, 2605.

Peurs, subst., la peur, 1866.

Peuree, subst., peur, alerte, précipitation, 1955.

Peurer, verbe, avoir peur, se hâter, 1954.

Peurs, subst., peur, 1162.

Piece, subst., pièce, morceau, 1184.

Piercevoir, verbe, apercevoir, apprécier, peser, juger, 1922.

Piere, subst., pierre, 183, 187, 562, 1304, 1306.

Pies, subst., pied, base, 549, 2510.

Piesche, subst., pêche, 1932.

Pieschiers, subst., le pêcher (arbre), 1931.

Pignes, subst., peigne, 1879.

Pignier, verbe, peigner, 377, 1878.

Pires, adj., pire, empiré, 726.

Pis, subst., poitrine, partie antérieure du tronc, pectoral, thorax, 1225, 1880, 2503; — pic, élévation, mont, 2504.

Piscier, verbe, pisser, 1678.

Piscon, subst., poissons, 1155.

Piumens, subst., ragoût, fricassée, ce qu'on mange avec son pain, 2115.

Place, subst., place, lieu de station, 2356.

Placies, adj., apaisé? placé? 1328.

Plagier, verbe, apaiser, adoucir, 322.

Plaidier, verbe, plaider, 50, 264, 1962.

Plaidieres, adj.-subst., plaideur, 265, 411.

Plaies, subst., plaie, ulcère, 2619.

Plains de honte, adj., ignominieux, 2043.

Plais, subst., plaid, altercation, 51.

Plaisamment, adv., agréablement, d'une manière agréable, 1251.

Planer, verbe, planer, aplanir, 1587.

Plantains, subst., plantain, 1963.

Plantiveus, adj., fécond, abondant, 2560.

Platine, subst., platine, patène, 1858.

Plentes, subst., abondance, fécondité, fertilité, 1090, 1110, 2561.

Plentivement, adverbe, abondamment, plantureusement, 1091.

Plentiveus, adj., abondant, fécond, plantureux, 1088.

Plice, subst., pelisse, 2442.

Ploier, verbe, plier l'un sur l'autre, 102, 401; --plier, replier, 1969.

Plons a macon, subst., plomb à maçon, niveau, 72.

Plorables, adj., lugubre, 1628.

Plus valoir, verbe, exceller, 2002.

Pluvoir, verbe, pleuvoir, 1355.

Poacre, adj.-subst., goutteux, podagre, 325.

Poestes, subst., pouvoir, puissance, 2037.

Poestis, adj., revêtu du pouvoir, 2037.

Poethes, subst., poète, 378.

Poi mains, adverbe, un peu moins, 1863.

Poindre, verbe, peindre, 1953; -- poindre, piquer, 2117.

Pointure, subst., piqure, ponction, 2119.

Poi prisier, verbe, peu priser, mépriser, 1151.

Pois, subst., poids pour peser, le poids, la pesée, 749, 769, 1554, 1891, 2457; — pois (légume), 1958.

Pois pesans, subst., poids pour peser, 2358.

Polir, verbe, polir, donner du lustre, 1011.

Ponce, subst., ponce, pierre de ponce, 2116.

Ponchons, subst., tablettes à la main, ustensile pour écrire, 2111.

Poncons, subst., poinçon, 2118.

Pooir, verbe, pouvoir, 1717.

Porces, subst., porche, portique, vestibule, 2592.

Porche, adverbe, pour cela, 834.

Porchier, subst.-adj., porcher, gardeur de porcs, 2412.

Poreture, subst., pourriture, carie, 249.

Poreture, subst., pourriture, dissolution, consomption, 2453.

Porfendre, verbe, pourfendre, écharper, 2088.

Porfis, subst., profit, progrès, succès, 2057.

Porjugier, verbe, propager, provigner, 2073.

Porter, verbe, porter des fardeaux, 173.

Portraire, verbe, ressembler, être ou faire ressemblant, peindre, 2098.

Porvance, subst., provisions, prévoyance, pourvoi, 2050.

Porveoir, verbe, pourvoir, 2033.

Pos, subst., pot, 211.

Posee, subst., pause, station, 1870.

Potiers, adj.-subst., potier, 1123.

Poume, subst., pommes, 1644.

Poume de grenade, subst., pommes de grenade, 1644.

Pour chou, adverbe, pour cela, 1309.

Pourpenser, verbe, délibérer, réfléchir, 677.

Poursuire, verbe, poursuivre, 1018.

Pous, subst., pou, 1881.

Prains, adj., pris, fécondé, 1116.

Preechier, verbe, prêcher, 935.

Premerain, adj., premier, 1030.

Premiers, adj., primordial, 2035.

Pres, adverbe, à peu près, presque, 1109.

Presens, subst., présent, gratification, 941, 979; — action de présenter, exhibition, 983; — un présent, cadeau, 2634.

Présenter, verbe, présenter, exhiber, 982.

Pressoirs, subst., pressoir, une presse, 2010.

Prest, subst., prêt, emprunt, 1705.

Prester, verbe, accommoder à, apprêter, se prêter, 388; — prêter, donner ou recevoir à usure. 1100.

Presure, subst., presure, coagulum, 356.

Prier, verbe, prier, implorer, 1139.

Prière, subst., prière, demande, 1991.

Prier mal, verbe, souhaiter mal, maudire, 1359.

Pries, adverbe, près, auprès, 2259.

Priier, verbe, supplier, 1758.

Priiere, subst., prières, intercession, 1495.

Princes, subst.-adj., prince, 2488.

Principaus, adj., principal, 2000.

Pris, subst., prix, valeur, 1361.

Prise, subst., prise, capacité, 237.

Prisier, verbe, priser, estimer, 1151, 1845, 2605.

Privances, subst., privautés, 1877; — soliloque, 2307.

Privement, adverbe, familièrement, 1063.

Prives, adj., privé, domestique, 819; — privé, particulier, 1874; — privé, secret, familier, 2041; — le privé, latrines, 2363, 354.

Prochains, adj., prochain, voisin, limitrophe, 1132.

Proeme, subst., prologue, protocole, 2055.

Proiier, verbe, supplier, 2446.

Projere, subst., prière, intercession, 1505.

Prologes, subst., prologue, préambule, 2055.

Prometeres, adj.-subst., répondant, caution, 2339.

Promettre, verbe, promettre, 1972.

Promettre, verbe, promettre, répondre pour, 2338.

Prophetie, subst., présage, 2021.

Propres, adj., prospère, heureux, riche, 2093.

Prouvos, subst., le prévôt, président, 2024.

Puillons, subst., poussin, petit animal, 2113.

Puans, adj., puant, putride, 1777, 2122.

Puing, subst., un palme (mesure), 1822.

Puins, subst., poing, 2112.

Puir, verbe, puer, 1114; - être infect, pourrir, 2121.

Puisons, subst., potion, poison, breuvage, 1993.

Puissance, subst., possibilité, 1992.

Puissonner, verbe, prendre ou faire prendre une boisson, un breuvage, 1994.

Pumiers, subst., pommier, 1642.

Purgemens, subst., expiation, réparation, 1945.

Purgier, verbe, purger, polir, expier, 925, 1417.

Purs, adj., pur, sans mélange, 1675.

# Q

Quaille, subst., caille, 533.

Quarémiaus, adj., quadragésimal, qui appartient au Carême, 2124.

Quariere, subst., carrière, 1560.

Quatre doubles, adj., quadruplé, 2125, 2126.

Quel nombre, adverbe, combien? en quel nombre? 2131.

Quel part, adverbe, de quel côté? dans quel but? 2130.

Quens, subst.-adj., comte, seigneur, 1817.

Quens palais, subst.-adj., comte du palais, seigneur palatin, 1817-

Queute, subst., matelas, coussin, 584.

Quidier, verbe, présumer, 2028.

Quidies, adj., attendu, pressenti, 1463.

Quire, verbe, cuire, faire cuire, 502, 636.

Quiriers, subst., corroyeur, 509.

Quisemens, subst., cuisson, action de cuire, 637.

Quisine, subst., cuisine, 504.

Quisse, subst., cuisse, 538.

Quisse, subst., cuisson, ce qui est à cuire, 2369.

Quites, adj., acquitté, puni, 1370.

## R

Rachier, verbe, cracher, 459, 968, 1016, 1036.

Racordemens, subst., réconciliation, raccommodement, 2150.

Racorder, verbe, réconcilier, remettre en accord, 2149.

Rains, subst., reins, les lombes, 1630.

Ramembrer, verbe, se ressouvenir, faire ressouvenir, récoler, remémorer, 2148.

Ramprosne, subst., reproches, réprimandes, 1741.

Ranprenables, adj., blamable, 492.

Ras, adverbe, ras, à ras, au rez, 2140.

Raseres, subst.-adj., raseur, barbier, tondeur, 2134.

Rasoirs, subst., rasoir, grattoir, 2135.

Rasure, subst., tonsure, raclure, 2136.

Ratier, subst., ratière, piége, 630.

Ravissamment, adverbe, rapidement, à la dérobée, tout à coup, 2139.

Reboissier, verbe, rebrousser, rendre obtus, 1275.

Rebous, adj., obtus, rebours, hébété, 1274.

Rebous, subst., rebours, 2016.

Rebrichier, verbe, renseigner, indiquer, faire remarquer, 2187.

Recair, verbe, retomber, 2168.

Recaupemens, subst., recoupe, rognure, 1998.

Reciter, verbe, rejeter, exclure, refuser, 2167.

Recorder, verbe, recorder, rappeler au souvenir, 2144.

Recouvremens, subst., recouvrement, récupération, 2154.

Recouvrer, verbe, recouvrer, récupérer, 2153.

Recrean, adj., fatigué, 1074.

Refaire, verbe, contredire, 1530.

Reflechier, verbe, refluer, 2163.

Reflechissables, adj., réfléchissable, répercutable, écho? 2146.

Reflexier, verbe, réciproquer, réfléchir, répercuter, 2145.

Refroidier, verbe, refroidir, se refroidir, 1178.

Refrotoir, subst., réfectoire, 2162.

Refuis, refuite, subst., refuge, 126.

Refusemens, subst., refus, répudiation, répulsion, 2173.

Refuser, verbe, refuser, abdiquer, répudier, 2, 2172.

Regarder, verbe, regarder, examiner, 1914.

Regner, verbe, régner, dominer, 2036.

Regnons, subst., rognon, rein, 2170.

Remembrance, subst., monuments, souvenirs, 1690.

Remesurer, verbe, remesurer, 2169.

Remetre, verbe, fondre, maigrir, 1609.

Remuiers, subst., alternative, aller et retour, changement, 2601.

Renclus, subst.-adj., reclus, religieux, solitaire, 2159.

Renoie, adi., rénégat, renié, 93.

Renoier, verbe, renier, 93.

Reons, subst., rayon, 2473.

Reponre, verbe, cacher, 1766.

Reposer, verbe, reposer, se reposer, faire une pause, 442, 1869.

Repost, adj.-adverbial, caché, secret, 336.

Reprendemens, subst., correction, 520.

Reprendre, verbe, réprimander, 519.

Repus, adj., clandestin, secret, 338.

Requereres, adj.-subst., percepteur, exacteur, 946.

Requerre, verbe, attaquer, 1926.

Requeste, subst., requête, supplique, 1014.

Rere, verbe, raser, racler, 2133.

Resailir, verbe, rejaillir, sauter en arrière, résilier ? 2176.

Resder, verbe, rêver, délirer, 684.

Resderie, subst., rêverie, déraison, 686; -entichement, entêtement, 1937.

Resognier, verbe, résonner, retentir, 2143.

Respasser, verbe, revenir à la santé, être convalescent, 494.

Respis, subst., répit, délai, 747.

Respiter, verbe, prendre ou donner du répit, tarder, 539;—différer de faire,

746; -- proroger, 2084; -- prendre ou donner répit, faire trève, 1412.

Resplendir, verbe, resplendir, 531, 890.

Ressamblance, subst., assimilation, 133.

Reteules, adj., raccommodé, revêtu, 589.

Retors, subst., retour, révolution, orbite, 1799.

Reume, subst., rhume, flux, catharre, 2178.

Reuper, verbe, rôter, 923.

Reure, verbe, ronger, corroder, 525.

Richece, subst., richesses, 1647.

Richeces, subst., trésor, richesse, 1218.

Riches, adj., riche, opulent, 1789, 1876;—riche, abondant, 1796.

Riule, subst., règle, canon, 233.

Rivages, subst., le rivage, bord, marge, 1661.

Rois, subst., rêts, filet, 2202.

Roncier, verbe, ronfler, 2361.

Ronses, subst., ronce, épines, 2570.

Roses, subst., la rosée, 2185.

Rosiaus, subst., roseau, lieu où croissent les roseaux, 1269.

Roster, verbe, rôtir, brûler, 135.

Rouenge, subst., ramage, chant des rameurs, 272.

Rouges, adj., rouge, rougi, 339.

Ruche, subst., mesure de capacité, 165.

Rue, subst., bourg, village, campagne, 1816;—rue, place, 1964.

Rue, subst., rue, quartier de ville, bourg, village, 2598.

Rue, subst., rhue (plante), 2195.

Ruiele, subst., ruelle, bourgade, 2599.

Rumpre, verbe, rompre, détruire, corrompre, 526.

Runchier, verbe, racler, ronfler, 2192.

Runemens, subst., murmure, grognement, menace sourde, 1703, 2451.

Runer, verbe, murmurer, bouder, 1702.

Runeres, adj., grondeur, murmurateur, 2450.

Ruschele, subst., alvéole, 165.

S

Sachans, adj., industrieux, expérimenté, 1410. Sachans, subst.-adj., sachant, qui sait, qui connaît, 2238. Sacrefices, subst., sacrifice, 1292, 1590.

Sacrefisse, subst., sacrifice, 1311.

Sacrifier, verbe, offrir en sacrifice, 1591.

Saffrans, subst., safran, crocus, 563.

Sage, adj., savant, expérimenté, 111, 219, 1243.

Sagament, adverbs, subtilement, ingénieusement, 111;—sagement, savamment, 1913;—sagement, philosophiquement, 1952.

Sages, adj., savant, 1243;—expérimenté, habile, instruit, 1910.

Sagete, subst., sagette, flèche, 1305.

Sagir, verbe, devenir sage, acquérir de la sagacité, 111; — être sage, perspicace, 1243.

Sainctuaire, subst., sanctuaire, 2212.

Sainnier, verbe, saigner, être saignant, 2215.

Sains, adj., saint, vénérable, 164.

Saliere, subst., salière, saline, 2206.

Salir, verbe, sauter, saillir, 718, 1471.

Salive, subst., salive, crachat, 2343.

Samblance, subst., semblance, ressemblance, comparaison, 1833.

Samblans, adj., semblable, indifférent, 1403;—semblable, ressemblant, proportionnel, 2080.

Samblant faire, verbe, faire semblable ou ressemblant, égaler, 913.

Samblanment, adverbe, semblablement, proportionnellement, 2081.

Sambue, subst., sambuque, sureau, harnais, 2210.

Samiele, subst., semelle, 2308.

Sanier, verbe, saigner, 1146.

Sanietes, subst., saignée, phlébotomie, 1145.

Sanlance, subst., semblance, état de ce qui est semblable, 2079.

Sanlans, adj., pareil, semblable, 1831.

Sans barbe, adj., imberbe, 1332; —impubère, 1366.

Sans cuer, subst., sans cour, ignoble, lache, 967.

Sans digestion, adj., indigeste, confus, 1406.

Sans fin, adj., interminable, 1500.

Sans mesure, adj., immense, 1336.

Sans plus, adv., précisément, 1999.

Sans pris, adj., inappréciable, 1361.

Sans respit, adv., sans répit, péremptoirement, 1906.

Sans sommel, adj., sans sommeil, 1475.

Sansue, subst., sangsue, 1287, 2216.

Santes, subst., santé, le salut du corps ou de l'âme, 2323.

Saous, adj., saoul, rassasié, saturé, 2226.

Sarculer, verbe, sarcler, 2220.

Sarter, verbe, raccommoder, gratter, remettre à neuf, 1725.

Satres, subst., la satire, 2222.

Sauchise, subst., saucisse, 2209.

Sauce, subst., sauces, salaisons, 2208.

Saudee, subst., solde, paie, 2372.

Saullers de vesques, subst., soulier d'évêque, sandale, 2214.

Saumure, subst., saumure, 2207.

Saus, subst., saule (arbre). 2204.

Sause, subst., condiment, sauce, 420.

Sauvage, adj., sauvage, 1103.

Savereus, subst., réservoir, gargotte, 1265.

Savereus, adj., savoureux, sapide, 1265, 2218.

Savoirs, subst., habileté, savoir, 1411.

Savoirs, subst., le savoir, 1911.

Scaleus, adj., écailleux, raboteux, rugueux, 2230.

Scripture, subst., écritures, écrits, 1298.

Secres, subst., secret, ce qui couvre, 1490.

Seeres, adj.-subst., qui siége, qui demeure, qui séjourne, 2260.

Segnourie, subst., seigneurie, domaine, 821.

Seir, verbe, siéger, être assis, 451.

Seir, verbe, s'asseoir, siéger, être situé, résider, 2174.

Sel, subst., sel, 1721.

Seliers, subst., sellier, maréchal, 2387.

Semer, verbe, semer, 2284.

Senecaus, subst., sénéchal, 608.

Seneflier, verbe, signifier, 1988.

Senes, adj., sensé, qui a du sens ou des sens, 2274.

Sens, subst., sens, organe des sens, 2273.

Sente, subst., sentier, 2269.

Sentement, subst., sentiments, 2272.

Senture, subst., ceinture, écharpe, 2394.

Seoir, verbe, s'asseoir, se placer, se mettre en situation de, 784.

Serians, adj., séjournant, locataire, 1466.

Seris, adj., serein, calme, 1491.

Sajans, adj.-subst., sergent, ministre, satrape, 2227.

Sermoner, verbe, causer, converser, 2293.

Serpens, serpent, 767.

Servage, subst., servage, clientèle, 349.

Sieclans, adj., mondain, du siècle, 2296.

Sieges, subst., siége, chaise, chaire, trône, 984;—alége, site, 2299;—siege, trône, 2305.

Siele, subst., selle, siége, chaise, 2266.

Sielete, subst., petit seau, 2298.

Sierans, subst., serviteur, serf, valet, 1648.

Sierer, verbe, serrer, fermer, enserrer, 2281.

Sierjans, subst.-adj., sergent, quartenier, 2123.

Sierpens, subst., serpent, 292, 1313.

Siertans, adj., servant, serviteur, 2582.

Siervices, subst., service, servitude, 1062.

Siervir, verbe, servir, protéger, 348; —servir, être en service, 1061; —servir, déférer aux volontés, 1757.

Sietellons, subst., le septentrion, les sept étoiles de la petite Ourse, 2276.

Silense, subst., silence, 474.

Silence, subst., taciturnité, 2454.

Simplece, subst., simplesse, ingénuité, 1409.

Sindoines, subst., suaire, linceul, tissu de lin, 2294.

Sire, subst.-adj., sire, seigneur, maître, 1276.

Sire de cent, subst., chef de cent, centurion, 284.

Sire de X, subst., chef de dix, décurion, 641.

Sires, subst., sire, dominateur, 823.

Siue, subst., suie, couleur brune, 1186, 1188.

Siuir ou sivir, verbe, poursuivre, être jaloux ou désireux de, 2637.

Siute, subst., suite, séquelle, 2278.

Sivans, adj.-subst., le suivant, qui suit, 2277.

Sivans, subst.-adj., poursuivant, disciple, 2279.

Societes, subst., société, réunion, accord, 2300.

Sodomites, adj., sodomite, 2302.

Soef, adj., doux, snave, 78.

Soeler, verbe, réchauffer, consoler, 2165.

Soeles, adj., saoulé, gorgé, 538.

Soellemans, subst., soulagement, reconfort, réchauffement, 2164

Sofisme, subst., sophisme, 2316.

Sogne, subst., soins, sollicitude, 2310.

Sogneus, adj., soigneux, assidu, 2264;—soucieux, soigneux, 2311.

Soie, subst., soie, 2291, 2292.

Soignans, subst.-adj., servante, qui soigne le foyer, cuisinière, concubine, 1154.

Soigneusement, adverbe, soigneusement, 1640, 2265.

Soliers, subst., soulier, 2304.

Sollers, subst., soulier, 215.

Somme, subst., sommeil, 1019.

Sommel, subst., sommeil, 1475.

Songes, subst., songe, 2315.

Sons, subst., son, mugissement, 200.

Sor, préposition adverbiale, sur, 1372.

Sorcieries, subst.., sortilége, sorcellerie, 2321.

Sorciers, subst., sorcier, 2320.

Soris, subst., souris, 2322.

Sor mettre, verbe, imputer, 1372.

Sormonter, verbe, surmonter, l'emporter sur, prééminer, 2012.

Sors, subst., sortilége, 1271.

Soteriaus, subst., diablotin, faunes, 1083.

Sotieus, adj., assoté, entiché, qui fait sottise, 1939.

Sotilites, subst., sottise, déraison, 1940.

Soufflemens, subst., souffle, respiration, 1143.

Souffler, verbe, souffler, 1149.

Souffles, subst., souffle des vents, 1136; -soufflet, 2430.

Souffrance, subst., longanimité, patience, 1619;—permission, 1916;—tolérance, 2501.

Souffrans, adj., patient, 1618; -passif, 1852.

Soumelemens, subst., action de sommeiller, 825.

Souner, verbe, rendre un son, mugir, 199.

Soupe, subst., tranche de pain, 278, 1771.

Souper, verbe, souper, 278.

Sourdre, verbe, sourdre, s'élever de, 1804.

Sourmontance, subst., supériorité, excellence, 960.

Sourmonter, verbe, surmonter, s'élever au-dessus, 959.

Sournons, subst., surnom, prénom, 1214.

Sous cantres, subst.-adj., sous-chantre, 2425.

Sous lever, verbe, soulever, 2418.

Sous metre, verbe, soumettre, subjuguer, 2403.

Soustenir, verbe, sustenter, 2448.

Soutenement, adverbe, soudainement, tout-à-coup, 2161.

Sovent, adverbe, souvent, 1175.

Souverains, adj.-subst., souverain, suprême, 2438.

Substancieusement, adverbe, substantiellement, 2409.

Suchier, verbe, sucer, 2435.

Suer, verbe, s'appliquer à une chose, travailler, 1485.

Sueres, subst.-adj., couseur, cordonnier. 2428.

Suffrage, subst., suffrage, 2433.

Suians, adj., suivant, conséquent, 1389.

Superfluites, subst., luxe, 1632.

Sus, adverbe, de, en bas, par, 3.

Sustance, subst., subsistance, 2408; — substance, être, existence, subsistance, 2630.

Т

Tables, subst., table, tablier, damier, 30.

Tache, subst., tache, souillure, marque, 1544, 1718.

Tahons, subst., taon, cestre, 1770.

Tailler, verbe, inciser, tailler, 1381.

Tailles, subst., taille, impôt, 738.

Taillier, verbe, tailler, 267.

Taisir, verbe, se taire, 473.

Taisons, subst., toison, vêtement, 1672.

Talens, subst., désir, bon vouloir, besoin, affection, 21.

Talent, subst., volonté, désir, gré, 1923.

Talentables, adj., désirable, 101, 1923.

Talons, subst., talon, 2455.

Taneres, adj.-subst., moqueur, taquin, sardonique, 2221.

Tantet, adverbe, un petit peu, un tantet, 2460.

Tant seulement, adverbe, seulement, pas plus, 831.

Tapis, subst., tapis, 2461.

Tapisserie, subst., tapisseries, ouvrages faits à l'aiguille en tapisserie, 1977.

Tardius, adj., tardif, 2282.

Tart, adverbe, tard, 2286.

Taster, verbe, tåter, 482.

Taublettes, subst., tablettes pour écrire, 2111.

Taverniers, subst., tavernier, cabaretier, 239.

Tavierne, subst., taverne, cabaret, 263, 1950.

Teigne, subst., teigne, lèpre, dartre, 2228.

Teliers, subst.-adj., tisserand, qui fait de la toile, 2479.

Tempieste, subst., temps, saison, 262.

Temples, subst., temple, chapelle, 688.

Temperieus, adj., matinal, qui vient à temps, 2004.

Templiers, subst.-adj., templier, qui appartient à l'ordre des Templiers, 2470.

Tense, subst., gale, teigne? fromage? 1352.

Tenseus, subst., disputeur, 469.

Tesmongnier, verbe, rendre témoignage, 1909.

Testamens, subst., testament, ce qu'on lègue, 1574.

Tierre, subst., terre, pays, 2295.

Tieste, subst., tête, 190.

Tieule, subst., tuile, brique, 1563, 2462.

Tillache, adj., résistant, solide, 154.

Timons, subst., timon, 2466.

Tineus, subst., tinel, levier, 2568.

Tintenier, verbe, tinter, carillonner, 351.

Tisons, subst., tison, 2486.

Tistre, verbe, tisser, 467.

Toie. subst., taies, tissus, toiles, 2463.

Tolir, verbe, enlever, arracher, 770; - soustraire, dérober, 2405.

Tollir, verbe, enlever, rafler, 2018; —priver de, enlever à, 2039.

Tonlius, subst., tonlieu, 2457.

Torbeillons, subst., tourbillon, 2541.

Torbles, adj., troublé, agité, 2540.

Torcier, verbe, se tourmenter, s'impatienter, 2380.

Tordre, subst., tordre, 478.

Tormens, subst., torture, supplice, 589.

Tormenter, verbe, tourmenter, agiter, secouer, 2573.

Tormenteres, subst.-adj., tourmenteur, bourreau, 2509.

Tornois, subst., tournoi, joûte, 2506.

Tors, subst., bistorte (plante médicinale), 120.

Tors, adj., retors, malin, 1583.

Torseaus, subst., trousseau, 2530.

Tortiaus, subst., tourteau, gâteau, galette, 1552.

Tost, adverbe, tôt, tout de suite, 1327.

Touaillement, subst., désordre, 432.

Touiller, verbe, mêler, 432.

Toupons, subst., bouchon, 1792.

Tourbe, subst., troupe, tourbe, multitude, 255, 1056; — tourbe, troupe, ramassis, 1056.

Tournans, adj., tournant, versatile, 2584.

Tournoiler, subst.-adj., contributions, tailles volontaires, 2628.

Tous, subst.-adj., le tout, tout entier, 2624.

Toussemens, subst., toux, 2544.

Toussir, verbe, tousser, 2543.

Toute, subst., exactions, maltôte, usurpation, 2632;—action d'ôter, d'enlever, de priver de, 2040.

Traire, verbe, tirer de, 1027.

Traisons, subst., trahison, 2053.

Traistres, subst.-adj., traitre, 2052.

Trambler, verbe, trembler, 1509.

Transcris, subst., transcription, 446.

Trape, subst., trappe, attrape, ratière, 1701.

Travellier, verbe, travailler, suer, 723, 869.

Traves, subst., trisaïeul, 1.

Traviers, de traviers, adverbe, de travers, en travers, de côté et d'autre, 52.

Trebucier, verbe, trébucher, 301;—frapper à coups redoublés, 1447.

Trebukemens, subst., trébuchement, trébuchet, 1996.

Trece, subst., tresse, 2523.

Trecherie, subst., tricheries, ruses, fourberie, 2402.

Trechier, verbe, tricher, agir en fraude, 658.

Trecieres, subst., le chignon, le derrière de la tête, 2588.

Trenchier, verbe, couper de, séparer en coupant, 713, 796;—trancher, couper, 2258;—trancher, moissonner, 2421.

Trepas, subst., passage, phase, trépas, 1070.

Tres bas, adj., infime, 1439.

Tresmontaigne, subst., l'étoile polaire, tramontane, 104.

Tresors, subst.-adj., le trésor, l'administration du trésor, 507.

Tresorie, subst., trésorerie, coffre ou lieu où se garde le trésor, 1219.

Trespas, subst., émigration, trépas, 892.

Trespasser, verbe, émigrer, trépasser, 891;—excéder, passer outre, 957;—outrepasser, transgresser, 2031.

Trespasseres, subst.-adj., transgresseur, prévaricateur, 2080.

Trespassiules, adj., périssable, passager, fugitif, 1941.

Treus, subst., tribut, redevance, 2565.

Triou, subst., chemin préparé, 142.

Triule, subst., truelle, 2533.

Triuler, verbe, unir avec une truelle, aplanir, 142, 166; — triturer, broyer, égaliser, 2526.

Troisvoies, subst., carrefour, 2527.

Trop, adverbe, très, 906;—beaucoup, très, 2552.

Trop mengiers, subst., le trop manger, le superflu ou le résidu du manger, 1407.

Trop tempre, adverbe, très précipitamment, avant le temps, 2015.

Trufe, subst., truffe? 2246.

Truferes, adj.-subst., trompeur, faiseur de contes en l'air, 1731.

Truns, subst., tronc d'arbre, 2183.

Tuitle, subst., tuiles, limon dont on fait les tuiles, 1600.

Tumeresse, subst.-adj., danseuse, sauteuse, saltimbanque, 2203.

## U

U, adverbe, où, 1775.

Un, préposition, le même, d'un parage, de la même tribu, 484.

Unes gent, subst., une nation, une race, 2199.

User, verbe, finir, terminer, mourir, 1908.

Useriers, adj.-subst., usurier, 1101.

Useuse, subst., chaufferette, 1180.

Usure, subst., usure, prêt à usure, 1102.

Utlement, adverbe, utilement, 2441.

### V

Vaine, subst., fibres, 1120;—veine, varice, 2558.

Vainnes, subst., veines, artères, fibre, 122.

Vaintre, oerbe, vaincre, 613;—vaincre, triompher de, 941;—vaincre, combattre, 1416.

Vaissellemens, subst., la vaisselle, 2444.

Vaissiaus, subst., vaisseau, vase, 1695.

Vaissiaux, subst., vase, vaisseau, 11.

Valee, subst., vallée, 496.

Valoir, verbe, valoir, avoir du pouvoir, 1974.

Vaner, verbe, vanner, berner, 2553.

Vans, subst., van, 2554.

Vantages, subst., prééminence, avantage sur. 2013.

Vanter, verbe, vanter, 1809.

Vanterie, subst., vanteries, ostentation, 1810.

Vantise, subst., jactance, 1302.

Veans Dieu, nom-adj., voyant Dieu, Israël, une pierre précieuse, 1534.

Vendange, subst., vendanges, ce qui est vendangé, 2613.

Vendengiers, subst., la vendange, la récolte, vendémiaire, ce qui concerne la vendange, 2612.

Venderes, adj.-subst., vendeur, marchand, 1855.

Vengier, verbe, venger, 16.

Venins, subst., venin, philtre, 1286;—venin, sanie, 2217.

Ventoirs, subst., ventilateur, van, 2574.

Ventres, subst., ventre, cavité, 53;—le ventre, matrice, 1666.

Vergies, subst., verger, 2615.

Vermeillons, subst., petit ver, vermillon, cochenille. 2579.

Vermellon, subst., vermillon, 1681.

Vermissiaus, subst., vermiceau, 2476.

Vesture, subst., vêture, 64.

Veture, subst., vêture, manteau, couverture, 2283.

Viandes, subst., aliment, vivres, 306.

Viande, subst., aliments, mets. 607.

Viande de voie, subst., vivres, nourriture pour le voyage, viatique, 2597.

Viegnons, subst.-adj., vigneron, 2610.

Viele, subst., vieille femme, 79;-vielle, viole, violon, 2603.

Viellaice, subst., vieillesse, 2270.

Viers ki fait soie, subst., ver à soie, 201.

Vierser, verbe, être versé, remplir une fonction, 1202.

Viertins, subst., vertige, vertigo, tourbillon, 2590.

Viestu, adj., vêtu, 2500.

Viesture, subst., vêtements de prêtre, de religieux, 1971.

Vieus, adj., vil, abject, 1318.

Vigeur, subst., vigueur, 2604.

Viguereus, adj., vigoureux, vigilant, adroit, 2388.

Viguereusement, adverbe, vigoureusement, adroitement, 2389.

Vilainement, adverbe, vilainement, ignoblement, 1320.

Vile, subst., village, la campagne, 2193.

Visenages, subst., voisinage, 471.

Viseter, verbe, visiter, aller voir, 1523; - visiter, viser, 2617.

Viseus, adj., habile, astucieux, 139;—visible, apparent, qui sort de la règle, 906;—sagace, avisé, 2200;—avisé, rusé, versé, habile, 2585.

Voie, subst., chemin, rue, 400; -voie, sentier, 2516.

Voisins, adj., voisin, concitoyen, 412, 424, 470.

Volages, adj., léger, variable, 1554.

Volentes, subst., volonté, élan, gré, désir, 1351.

Voler, verbe, voler au-devant, 1763.

Voloir, verbe, vouloir, 458.

Vomir, verbe, vomir, avoir des nausées, 1712.

Voute, subst., voûte, 2484.

## W

Waagner, waigner, verbe, gagner, profiter, 26.

Waer, verbe, passer à gué, 2549.

Waites, subst., garde, guetteur, sentinelle, 970.

Waitier, verbe, guetter, faire le guet, 969;-regarder, considérer, 2330.

Wanage, subst., gagnage, produit, profit de la culture, 26.

Wanges, subst., hoyau, 26.

Wans, subst., gant, 326.

Warde reube, subst., garde-robe, trousseau de la mariée, 910.

Waster, verbe, gåter, dévaster, 1986.

Wedes, subst., guède, pastel, 2213.

Werrier, verbe, guerroyer, faire la guerre, 1371.

Widemens, subst., action de vider, d'épuiser, 992.

Widier, verbe, vider, épuiser, 991, 2547.

Wiedier, verbe, épuiser, rendre vide, 1374.

Wius, adj., vieux, devenu vieux, inutile, hors de service, 2443.

#### Y

Ymage, subst., effigie, représentation, 856.

Ymages, subst., statue, 2376.

Ymaginer, verbe, imaginer, s'imaginer, 1331.

Yrechons, subst., hérisson, 918.

Ysopes, subst., hysope, 1533.

Yverner, verbe, hiverner, 1282.

# TABLE DES MATIÈRES.

|                              |         |          |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | Page       |
|------------------------------|---------|----------|----|------|-------|-----|-----|------|-------|------|------|------------|------------|
| Avant-propos                 |         |          |    |      | •     |     |     |      | •     | •    | •    |            | ٧          |
| REMARQUES SUR LE PATOIS.     | — Ire   | partie   |    |      | •     |     |     |      |       |      |      |            | 'n         |
| _                            | II      | partie   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 28         |
| _                            | III     | • partie |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | <b>5</b> 9 |
| Liste alphabétique des mots  | s pato  | is dont  | il | est  | par   | lé  | da  | ns   | les   | Re   | ma   | r-         |            |
| ques                         |         |          |    |      |       |     |     |      |       |      | •    |            | 77         |
| LETTRES SUR LE PATOIS        | Ire     | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 89         |
|                              | I[°     | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 100        |
| _                            | III•    | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 109        |
|                              | IV•     | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 122        |
| _                            | ٧°      | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 132        |
| -                            | VI•     | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 148        |
| _                            | VII•    | lettre   |    |      |       |     |     |      |       |      |      |            | 166        |
| Liste par ordre alphabétiqu  |         |          |    |      |       |     |     |      |       |      |      | ns         |            |
| les Lettres                  |         | _        |    |      |       |     |     |      | ٠.    |      |      |            | 177        |
| Notice sur le volume manus   | scrit d | lu XIV•  | si | ècle | э, с  | on  | ten | an   | i le  | s ta | ait  | és         |            |
| de linguistique de W. I      | 3riton  | , et le  | 70 | cab  | ulai  | ire | lat | tin- | frai  | nça  | is d | lu         |            |
| moine de Marchiennes         |         |          |    | •    |       |     |     |      |       |      |      |            | 187        |
| Vocabulaire latin-prançais   | du X    | IV• sièo | le | , an | no    | té  |     |      |       |      |      |            | 193        |
| Inventaire des mots français | s anc   | iens do  | at | il e | est 1 | par | lé  | dar  | ıs le | e V  | oce  | <b>1</b> - |            |
| bulaire du XIV siècle        |         |          |    |      |       | •   |     |      |       |      |      |            | 601        |

Douai.-Wartelle, imp.





